

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

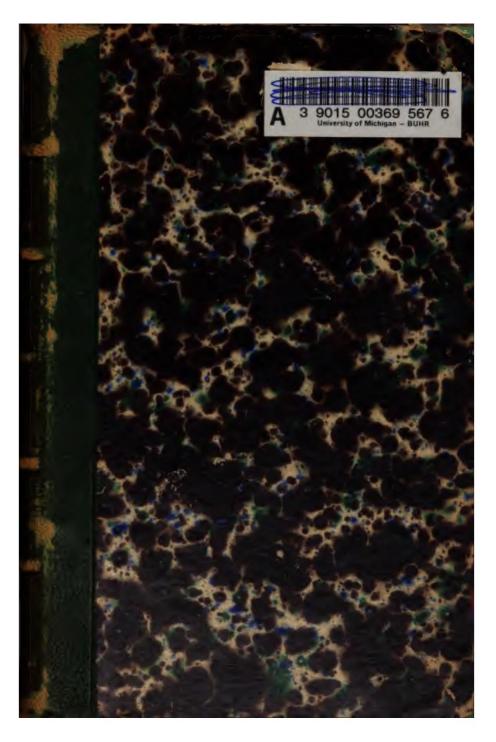

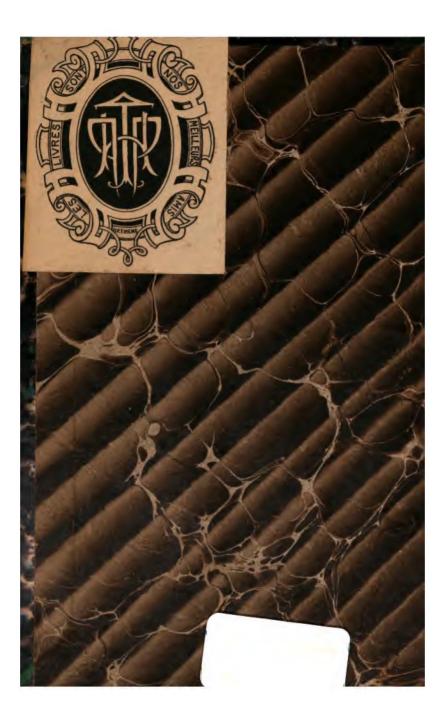

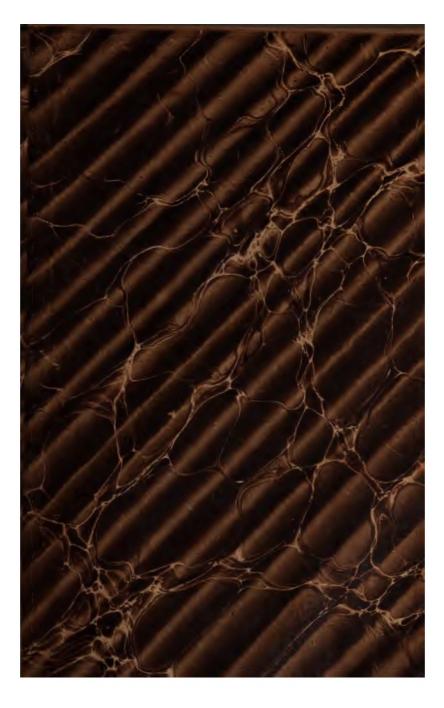

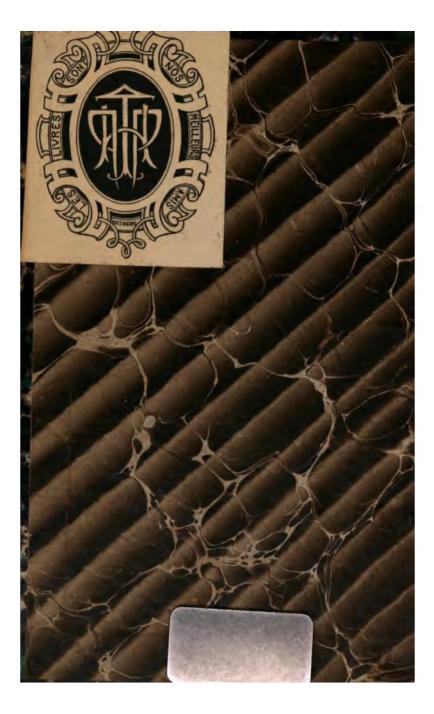

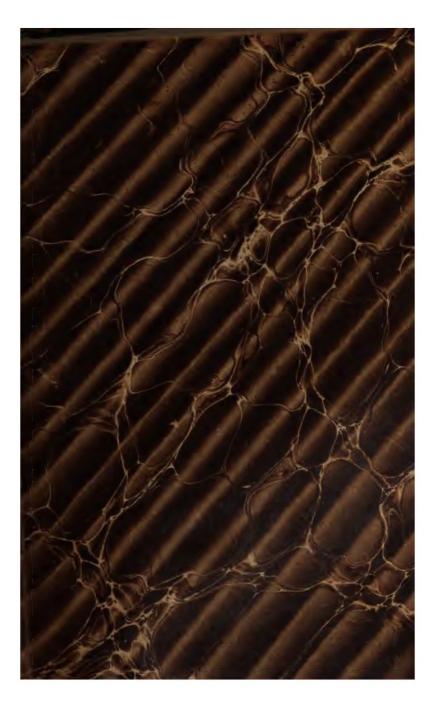

PQ 1741 .1865 v.2 te man bien che Himu l'anvenir d'anvenir d'anvenir d'ansitie de sacanoire

Paris . Mai 1872

•

PARIS, -- IMP. SIMON RAÇON ET COMP., RUE D'ERFURTE, 1.

SCO THIEME.
FORT WINNE,

Corneille, Pierre

# **OEUVRES**

DES DEUX

# CORNEILLE

(PIERRE ET THOMAS)

EDITION VARIORUM

COLLATIONNÉE SUR LES MEILLEURS TEXTES

PRÉCÉDÉES DE LA VIE DE PIERRE CORNEILLE
Rédigée d'après les documents aucions et nouveaux

AVEC LES VARIANTES ET LES CORRECTIONS DE PIERRE CORNEILLE SES DÉDICACES, SES AVERTISSEMENTS ET SES KLAMENS

SES TROIS DISCOURS SUR LA TRAGÉDIE

ACCOMPAGNÉES

de Notices historiques et littéraires sur chaque pièce des deux Corneille

AINSI QUE DE NOTES HISTORIQUES
PHILOSOPHIQUES ET LITTÉRAIRES POMMANT LE RÉSUMÉ
DES TRAVAUX DE VOLTAIRE, DU PÈRE BRUMOT, DE L'ABBÉ LE BATTRUX
PALISSOT, VICTORIN FABRE, GUINGUENÉ, L'EMPEREUR NAPOLÉON
GUIZOT, SAINT-MARC GIRARDIN, SAINTE-BEUVE
NASARD, TAGERBERAU

PAR CHARLES LOUANDRE

TOME SECOND

**PARIS** 

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR

28, QUAI DE L'ÉCOLE

1865

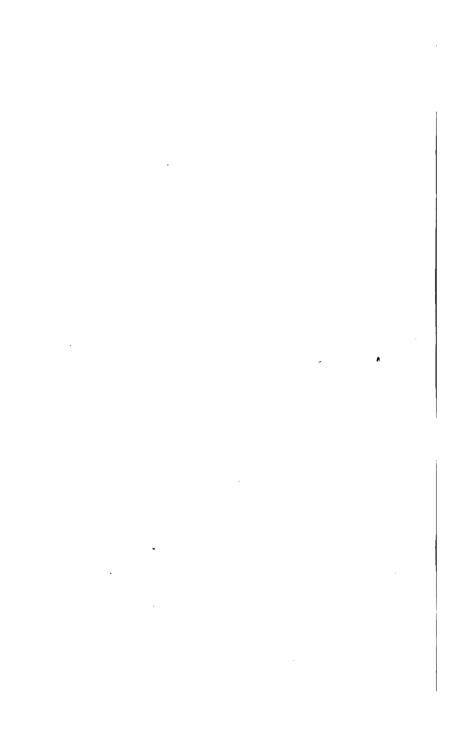

# HÉRACLIUS.

# EMPEREUR D'ORIÉNT.

TRAGÉDIE.

1647.

## NOTICE.

Cette pièce a soulevé une question d'histoire littéraire vivement et longuement débattue : Corneille en a-t-il tiré le sujet tout entier de son imagination, ou l'a-t-il emprunté aux Espagnois? — Un drame de Caldéron, dont le sujet est Héraclius, a es verdad, y todo mentirá.
Nous n'enteres donné lieu à ce débat: ce drame est intitulé: En esta vida todo

Nous n'entrerons point dans l'histoire détaillée de cette querelle, qui se réduit en réalité à savoir quel est l'auteur original d'une douzaine de vers qui se retrouvent, plus ou moins ressemblants, dans l'auteur français et dans l'auteur espagnol. Nous dirons sculement que tandis que les uns accusaient Corneille d'a-3 voir imité Caldéron, d'autres au contraire prétendaient que Calderon s'était inspiré de Corneille. Beauchamps, dans ses Recher-S ches sur les théatres de France, rapporte l'anecdote suivante :

« M. Fréret ayant dit au père Tournemine que Corneille avait pris beaucoup de choses dans la tragédie d'Héraclius d'une pièce de Caldéron, ce savant religieux, jaloux de la réputation de Corneille, dont il est grand admirateur, écrivit au confesseur de la reine d'Espagne, et le pria de vouloir éclaircir le fait. Il en eut pour réponse que la pièce de Caldéron dont il s'agit était non-sculement postérieure à celle d'Héraclius, mais que Caldéron lui-même étant en France, en avait vu les représentations et avait été si frappé des beaux endroits de cette tragédie, qu'il avait cru pouvoir en parer la sienne. »

Voltaire, pour décider la question, a pris la peine de traduire la pièce de Caldéron; et, de plus, il a publié en même temps

que ses Commentaires, une dissertation particulière sur ce sujet, dont nous croyons devoir reproduire ici les points principaux:

- « Quiconque aura eu la patience de lire cet extravagant ou vrage, y aura vu aisément l'irrégularité de Shakespeare, sa grandeur et sa bassesse, des traits de génie aussi forts, un comique aussi déplacé, une enflure aussi bizarre, le même fracas d'action et de moments intéressants.
- » La grande différence entre l'Héraclius de Caldéron et le Jules-César de Shakespeare, c'est que l'Héraclius espagnol est un roman moins vraisemblable que tous les contes des Mille et une Nuits, fondé sur l'ignorance la plus crasse de l'histoire, et rempli de tout ce que l'imagination effrénée peut concevoir de plus absurde. La pièce de Shakespeare, au contraire, est un tableau vivant de l'histoire romaine, depuis le premier moment de la conspiration de Brutus jusqu'à sa mort. Le langage, à la vérité, est souvent celui des ivrognes du temps de la reine Élisabeth; mais le fond est toujours vrai, et ce vrai est quelquefois sublime.
- » Il y a aussi des traits sublimes dans Caldéron, mais presque jamais de vérité, ni de vraisemblance, ni de naturel. Nous avons beaucoup de pièces ennuyeuses dans notre langue, ce qui est encore pis; mais nous n'avons rien qui ressemble à cette démence barbare.
- » Il faudrait avoir les yeux de l'entendement bien bouchés pour ne pas apercevoir dans ce fameux Caldéron la nature abandonnée à elle-même. Une imagination aussi déréglée ne peut être copiste ; et sûrement il n'a rien pris ni pu prendre de personne.
- » On m'assure d'ailleurs que Caldéron ne savait pas le français, et qu'il n'avait même aucune connaissance du latin ni de l'histoire. Son ignorance paraît assez quand il suppose une reinc de Sicile du temps de Phocas, un duc de Calabre, des fiels de l'empire, et surtout quand il fait tirer du canon.
- » Un homme qui n'avait lu aucun auteur dans une langue étrangère aurait-il imité l'Héractius de Corneille pour le travestir d'une manière si horrible? Aucun écrivain espagnol ne traduisit, n'imita jamais un auteur français jusqu'au règne de Philippe V; et ce n'est même que vers l'année 1725 qu'on a commencé, en Espagne, à traduire quelques-uns de nos livres de physique: nous, au contraire, nous primes plus de quarante pièces dramatiques des Espagnols du temps de Louis XIII et de Louis XIV. Pierre Corneille commença par traduire tous les beaux endroits du Cid; il traduisit le Menteur, la Suite du Menteur; il imita Don Sanche d'Aragon. N'est-il pas bien vraisemblable qu'ayant vu quelques morceaux de la pièce de Caldéron, il les ait insérés dans son Héraclius, et qu'il ait embelli le fond du sujet? Molière ne prit-il pas deux scènes du Pédant joué

de Cyrano de Bergerac, son compatriote et son contemporain?

» Il est bien naturel que Corneille ait tiré un peu d'or du fumier de Calderon, mais il ne l'est pas que Calderon ait déterré l'or de Corneille pour le changer en fumier.

» L'Héraclius espagnol était très-fameux en Espagne, mais très-inconnu à Paris. Les troubles qui furent suivis de la guerre de la Fronde commencèrent en 1645. La guerre des auteurs se faisait quand tout retentissait des cris: Point de Mazarin. Pouvait-on s'aviser de faire venir une tragédie de Madrid pour faire de la peine à Corneille? et quelle mortification lui aurait-on donnée? Il aurait été avéré qu'il avait imité sept ou huit vers d'un ouvrage espagnol. Il l'eût avoué alors comme il avait avoué ses traductions de Guillem de Castro, quand on les lui eut injustement reprochées, et comme il avait avoué la traduction du Menteur. C'est rendre service à sa patrie que de faire passer dans sa langue les beautés d'une langue étrangère. S'il ne parle pas de Caldéron dans son Examen, c'est que le peu de vers traduits de Caldéron ne valait pas la peine qu'il en parlât.

» Il dit dans cet examen que son Héraclius est un original dont il s'est fait depuis de belles copies. Il entend toutes nos pièces d'intrigues où les héros sont méconus. S'il avait eu Caldéron en vue, n'aurait-il pas dit que les Espagnols commençaient enfin à imiter les Français, et leur faisaient le même honneur qu'ils en avaient reçu? aurait-il surtout appelé l'Héraclius de Calderon une belle copie?

» On ne sait pas précisément en quelle année la Famosa Comedia fut jouée; mais on est sûr que ce ne peut être plus tôt qu'en 1637, et plus tard qu'en 1640. Elle se trouve citée, dit-on, dans des romances de 1641. Ce qui est certain, c'est que le docteur maître Emmanuel de Guera, juge ecclésiastique, chargé de revoir tous les ouvrages de Caldéron après sa mort, parle ainsi de lui en 1682 : Lo que mas admiro y admiré en este raro ingenio fue que á ninguno imito. Maître Emmanuel aurait-il dit que Caldéron n'imita jamais personne, s'il avait pris le sujet d'Héraclius dans Corneille? Ce docteur était très-instruit de tout ce qui concernait Caldéron; il avait travaillé à quelques-unes de ses comédies : tantôt ils faisaient ensemble des pièces galantes, tantôt ils composaient des actes sacramentaux, qu'on joue encore en Espagne. Ces actes sacramentaux ressemblent, pour le fond. aux anciennes pièces italiennes et françaises, tirées de l'Écriture: mais ils sont chargés de beaucoup d'épisodes et de fictions. Le peuple de Madrid y courait en foule. Le roi Philippe IV envoyait toutes ces pièces à Louis XIV les premières années de son mariage. »

M. Guizot, sans résoudre la question d'une manière formelle, se range cependant du côté de Voltaire. Suivant lui, « toutes

» A l'égard du dénoûment, je crois que le critique a entièrement raison; mais je ne conçois pas comment il a voulu faire une comparaison d'Athalie et d'Héraclius, si ce n'est pour avoir une occasion de dire qu'Héraclius lui paraît un mauvais ouvrage.

» Il faut bien pourtant qu'il y ait de grandes beautés dans Héraclius, puisqu'on le joue toujours avec applaudissement, quand

il se trouve des acteurs convenables aux rôles.

» Les lecteurs éclairés se sont aperçus sans doute qu'une tragédie écrite d'un style dur, inégal, rempli de solécismes, peut réussir au théâtre par les situations, et qu'au contraire une pièce parfaitement écrite peut n'être pas tolérée à la représentation. Esther, par exemple, est une preuve de cette vérité: rien n'est plus élégant, plus correct que le style d'Esther; il est même quelquefois touchant et sublime: mais quand cette pièce fut jouée à Paris, elle ne fit aucun effet; le théâtre fut bientôt désert: c'est sans doute que le sujet est bien moins naturel, moins vraisemblable, moins intéressant, que celui d'Héracius. Quel roi qu'Assuérus, qui ne s'est pas fait informer les six premiers mois de son mariage de quel pays est sa femme; qui fait égorger toute une nation, parce qu'un homme de cette nation n'a pas fait la révérence à son visir; qui ordonne ensuite à ce visir de mener par la bride le cheval de ce même homme, etc.!

» Le fond d'Héraclius est noble, théâtral, attachant; et le fond d'Esther n'était fait que pour des petites filles de couvent, et pour flatter madame de Maintenon. »

La plupart des critiques ont jugé comme Voltaire juge luimême dans ces dernières lignes. L'extrême complication de l'intrigue d'Héraclius, après avoir attiré au dix-septième et au dixhuitième siècle des reproches à l'auteur, a fini par devenir un motif d'éloge, et Geoffroy déclare cette tragédie « un chefd'œuvre d'invention, d'intérêt et de force tragique. »

# A MONSEIGNEUR

# SEGUIER.

CHANCELIER DE FRANCE.

## Monseigneur,

Je sais que cette tragédie n'est pas d'un genre assez relevé pour espérer légitimement que vous y daigniez jeter les yeux, et que, pour offrir quelque chose à Votre Grandeur qui n'en fût pas entièrement indigne, j'aurois eu besoin d'une parfaite peinture de toute la vertu d'un Caton ou d'un Sénèque; mais comme je tâchois d'amasser des forces pour ce grand dessein, les nouvelles faveurs que j'ai recues de vous m'ont donné une juste impatience de les publier; et les applaudissements qui ont suivi les représentations de ce poëme, m'ont fait présumer que sa bonne fortune pourroit suppléer à son peu de mérite. La curiosité que son récit a laissée dans les esprits, pour sa lecture, m'a flatté aisément, jusqu'à me persuader que je ne pouvois prendre une plus heureuse occasion de leur faire savoir combien je vous suis redevable; et i'ai précipité ma reconnoissance, quand j'ai considéré qu'autant que je la différerois pour m'en acquitter plus dignement, autant je demeurerois dans les apparences d'une ingratitude inexcusable envers vous. Mais quand même les dernières obligations que je vous ai ne m'auroient pas fait cette glorieuse violence, il faut que je vous avoue ingénument que les intérêts de ma propre réputation m'en imposoient une très pressante nécessité. Le bonheur de mes ouvrages ne la porte en aucun lieu où elle ne demeure fort douteuse, et où l'on ne se défie, avec raison, de ce qu'en dit la voix publique, parce qu'aucun d'eux n'y fait connoître l'honneur que j'ai d'être connu de vous. Cependant on sait par toute l'Europe l'accueil favorable que Votre Grandeur fait aux gens de lettres; que l'accès auprès de vous est ouvert et libre à tous ceux que les sciences ou les talents de l'esprit élèvent au-dessus du commun; que les caresses dont vous les honorez sont les marques les plus indubitables et les plus solides de ce qu'ils valent; et qu'enfin nos plus belles muses, que feu monseigneur le cardinal de Richelieu avoit choisies de sa main pour en composer un corps tout d'esprits, seroient encore inconsolables de sa perte, si elles n'avoient trouvé chez Votre Grandeur la même protection qu'elles rencontroient chez Son Éminence. Quelle apparence donc qu'en quelque climat où notre langue puisse avoir entrée, on puisse croire qu'un homme mérite quelque véritable estime, si ses travaux n'y portent les assurances de l'état que vous en faites dans les hommages qu'il vous en doit? Trouvez bon, Monseigneur, que celui-ci, plus heureux que le reste des miens, astranchisse mon nom de la honte de ne vous en avoir point encore rendu, et que, pour affermir ce peu de réputation qu'ils m'ont acquis, il tire mes lecteurs d'un doute si légitime, en leur apprenant non-seulement que je ne suis pas tout-à-fait inconnu, mais aussi même que votre bonté ne dédaigne pas de répandre sur moi votre bienveillance et vos grâces : de sorte que, quand votre vertu ne me donneroit pas toutes les passions imaginables pour votre service, je serois le plus ingrat de tous les hommes, si je n'étois toute ma vie très véritablement,

MONSBIGNEUR.

Votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur, P. CORNELLE.

# PRÉFACE DE CORNEILLE.

Voici une hardie entreprise sur l'histoire, dont vous ne connoîtrez aucune chose dans cette tragédie que l'ordre de la succession des empereurs Tibère, Maurice, Phocas, et Héraclius. J'ai falsifié la naissance de ce dernier; mais ce n'a été qu'en sa faveur et pour lui en donner une plus illustre, le faisant fils de l'empereur Maurice, bien qu'il ne le fût que d'un préteur d'Afrique de même nom que lui. J'ai prolongé la durée de l'empire de son prédécesseur de douze années, et lui ai donné un fils, quoique l'histoire n'en parle point, mais sculement d'une fille nommée Domitia, qu'il maria à un Priscus, ou Crispus. J'ai prolongé de même la vie de l'impératrice Constantine: comme j'ai fait régner ce tyran vingt ans au lieu de huit, je n'ei fait mourir cette princesse que dans la quinzième année de sa tyrannie. quoiqu'il l'eût sacrifiée à sa sûreté avec ses filles dès la cinquième. Je ne me mettrai pas en peine de justifier cette licence que j'ai prise; l'événement l'a assez justifiée, et les exemples des anciens que j'ai rapportés sur Rodogme semblent l'autoriser suffisamment: mais, à parler sans fard, je ne voudrois pas conseiller à personne de la tirer en exemple. C'est beaucoup hasarder, et l'on n'est pas toujours heureux; et, dans un dessein de cette nature, ce qu'un bon succès fait passer pour une ingénieuse hardiesse, un mauvais le fait prendre pour une témérité ridicule.

Baronius, parlant de la mort de l'empereur Maurice, et de celle de ses fils, que Phocas faisoit immoler à sa vue, rapporte une circonstance très rare, dont j'ai pris l'occasion de former le nœud de cette tragédie, à qui elle sert de fondement. Cette nourrice eut tant de zèle pour ce malheureux prince, qu'elle exposa son propre fils au supplice, au lieu d'un des siens qu'on lui avoit donné à nourrir. Maurice reconnut l'échange et l'empêcha par une considération pieuse que cette extermination de toute sa famille étoit un juste jugement de Dieu, auquel il n'eût pas cru satisfaire, s'il cût souffert que le sang d'un autre cût pavé pour celui d'un de ses fils. Mais quant à ce qui étoit de la mère, elle avoit surmonté l'affection maternelle en faveur de son prince, et l'on peut dire que son enfant étoit mort pour son regard. Comme j'ai cru que cette action étoit assez généreuse pour mériter une personne plus illustre à la produire, j'ai fait de cette nourrice une gouvernante. J'ai supposé que l'échange avoit eu son effet; et de cet enfant sauvé par la supposition d'un autre, j'en ai fait Héraclius, le successeur de Phocas. Bien plus, j'ai feint que cette Léontine ne pouvoit cacher long-temps cet enfant que Maurice avoit commis à sa fidélité, vu la recherche exacte que Phocas en faisoit faire; et se voyant même déjà soupçonnée, et prête à être découverte, se voulut mettre dans les bonnes grâces de ce tyran, en lui allant offrir ce petit prince dont il étoit en peine, au lieu duquel elle lui livra son propre fils Léonce. J'ai ajouté que par cette action Phocas fut tellement gagné, qu'il crut ne pouvoir remettre son fils Martian aux mains d'une personne qui lui st plus acquise, d'autant que ce qu'elle venoit de faire l'avoit jetée, à ce qu'il croyoit, dans une haine irréconciliable avec les amis de Maurice, qu'il avoit seuls à craindre. Cette faveur où je la mets auprès de lui donne lieu à un second échange d'Héraclius, qu'elle nourrissoit comme son fils sous le nom de Léonce, avec Martian, que Phocas lui avoit confié. Je lui fais prendre l'occasion de l'éloignement de ce tyran, que j'arrête trois ans, sans revenir, à la guerre contre les Perses; et à son retour je fais qu'elle lui donne Héraclius pour son fils, qui est dorénavant élevé auprès de lui sous le nom de Martian, pendant qu'elle rctient le vrai Martian auprès d'elle, et le nourrit sous le nom de son Léonce, qu'elle avoit exposé pour l'autre. Comme ces deux princes sont grands, et que Phocas, abusé par ce dernier échange, presse Héraclius d'épouser Pulchérie, fille de Maurice, qu'il avoit réservée exprès seule de toute sa famille, afin qu'elle portât par ce mariage le droit et les titres de l'empire dans sa maison, Léontine, pour empêcher cette alliance incestueuse du frère et de la sœur, avertit Héraclius de sa naissance. Je serois trop long si je voulois ici toucher le reste des incidents d'un poëme si embarrassé, et me contenterai de vous avoir donné ces lumières, afin que vous en puissiez commencer la lecture avec moins d'obscurité. Vous vous souviendrez seulement qu'Héraclius passe pour Martian, fils de Phocas, et Martian pour Léonce. fils de Léontine, et qu'Héraclius sait qui il est, et qui est ce saux Léonce; mais que le vrai Martian, Phocas, ni Pulchérie, n'en savent rien, non plus que le reste des acteurs, hormis Léontine, et sa fille Eudoxe.

On m'a fait quelque scrupule de ce qu'il n'est pas vraisemblable qu'une mère expose son fils à la mort pour en préserver un autre : à quoi j'ai deux réponses à faire ; la première. que notre unique docteur Aristote nous permet de mettre quelquefois des choses qui même soient contre la raison et l'apparence. pourvu que ce soit hors de l'action, ou, pour me servir des termes latins de ses interprètes, extrà fabulam, comme est ici cette supposition d'enfant, et nous donne pour exemple Œdipe qui, avant tué un roi de Thèbes, l'ignore encore vingt ans après: l'autre, que l'action étant vraie du côté de la mère, comme je l'ai remarqué tantôt, il ne faut plus s'informer si elle est vraisemblable, étant certain que toutes les vérités sont recevables dans la poésie, quoiqu'elle ne soit pas obligée à les suivre. La liberté qu'elle a de s'en écarter n'est pas une nécessité, et la vraisemblance n'est qu'une condition nécessaire à la disposition. et non pas au choix du sujet, ni des incidents qui sont appuyés de l'histoire. Tout ce qui entre dans le poëme doit être croyable: et il l'est, selon Aristote, par l'un de ces trois moyens, la vérité. la vraisemblance, ou l'opinion commune. J'irai plus outre : et. quoique peut-être on voudra prendre cette proposition pour un paradoxe, je ne craindrai point d'avancer que le sujet d'une belle tragédie doit n'être pas vraisemblable. La preuve en est aisée par le même Aristote, qui ne veut pas qu'on en compose une d'un ennemi qui tue son ennemi, parce que, bien que cela soit fort vraisemblable, il n'excite dans l'âme des spectateurs ni pitié ni crainte, qui sont les deux passions de la tragédie; mais il nous renvoie la choisir dans les événements extraordinaires qui se passent entre personnes proches, comme d'un père qui tue son fils, une femme son mari, un frère sa sœur; ce qui.

n'étant jamais vraisemblable, doit avoir l'autorité de l'histoire ou de l'opinion commune pour être cru: si bien qu'il n'est pas permis d'inventer un sujet de cette nature. C'est la raison qu'il donne de ce que les anciens traitoient presque les mêmes sujets, d'autant qu'ils rencontroient peu de familles où fussent arrivés de pareils désordres, qui font les belles et puissantes oppositions du devoir et de la passion.

Ce n'est pas le lieu de m'étendre ici plus au long sur cette matière : j'en ai dit ces deux mots en passant, par une nécessité de me défendre d'une objection qui détruiroit tout mon ouvrage, puisqu'elle va à en saper le fondement, et non par ambition d'étaler mes maximes, qui peut-être ne sont pas généralement avouées des savarts. Aussi ne donné-je ici mes opinions qu'à la mode de M. de Moutaigne, non pour bonnes, mais pour miennes. Je m'en suis bien trouvé jusqu'à présent; mais je ne tiens pas impossible qu'on réussisse mieux en suivant les contraires.

## PERSONNAGES.

PHOCAS, empereur d'Orient.

HÉRACLÍUS, fils de l'empereur Maurice, cru Martian fils de Phocas, amant d'Eudoxe.

MARTIAN, file de Phocas, cru Léonce fils de Léontine, amant de Pul-

PULCHÉRIE, fille de l'empereur Maurice, maîtresse de Martiau.

LÉONTINE, dame de Constantinople, autrefois gouvernante d'Héraclius et de Martian.

**EUDOXE**, fille de Léontine, et maitresse d'Héraclius.

CRISPE, gendre de Phocas.

EXUPÈRE, patricien de Constantinople.

AMINTAS, ami d'Exupère.

UN PAGE de Léontine.

La scène est à Constantinople.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I. - PHOCAS, CRISPE.

## PHOCAS.

Crispe, il n'est que trop vrai, la plus belle couronne N'a que de faux brillants dont l'éclat l'environne : Et celui dont le ciel pour un sceptre fait choix. Jusqu'à ce qu'il le porte, en ignore le poids. Mille et mille douceurs y semblent attachées. Oui ne sont qu'un amas d'amertumes cachées : Oui croit les posséder les sent s'évanouir; Et la peur de les perdre empêche d'en jouir 2 : Surtout qui, comme moi, d'une obscure naissance Monte par la révolte à la toute-puissance. Qui de simple soldat à l'empire elevé Ne l'a que par le crime acquis et conservé: Autant que sa fureur s'est immolé de têtes. Autant dessus la sienne il croit voir de tempètes: Et comme il n'a semé qu'épouvante et qu'horreur. Il n'en recueille enfin que trouble et que terreur. J'en ai semé beaucoup; et depuis quatre lustres Mon trône n'est fondé que sur des morts illustres; Et j'ai mis au tombeau, pour régner sans effroi, Tout ce que j'en ai vu de plus digne que moi 3.

> Heureux qui, satisfait de son humble fortune, Libre du joug superbe où je suis attaché, Vit dans l'état obscur où les dieux l'ont caché! (Racine, Iphigénis.)

Tout autre auteur que Corneille, moins profond dans la connaissance de la politique et des grandes âmes, n'eût exposé qu'à peine en huit actes l'inextracable intrigue de son Héractius qu'il resserra dans la mesure ordinaire, sans y rien obscurcir. Il fit un prodige dans le genre opposé, en donnant l'étendue de cinq actes à la courte action de ses Horaces.

[Népons. Lemorcier.]

<sup>2</sup> VAR. Et la peur de les perdre ôte l'heur d'en jouir.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ce vers est beau : je ne sais cependant si un empereur, qui a en assez de

Mais le sang répandu de l'empereur Maurice, Ses cinq fils à ses yeux envoyés au supplice, En vain en ont été les premiers fondements, Si pour m'ôter ce trône ils servent d'instruments. On en fait revivre un au bout de vingt années. Bysance ouvre, dis-tu, l'oreille à ces menées; Et le peuple, amoureux de tout ce qui me nuit, D'une croyance avide embrasse ce faux bruit, Impatient déjà de se laisser séduire Au premier imposteur armé pour me détruire, Qui, s'osant revêtir de ce fantôme aimé, Voudra servir d'idole à son zèle charmé.

Mais sais-tu sous quel nom ce fâcheux bruit s'excite?

Il nomme Héraclius celui qu'il ressuscite.

Quiconque en est l'auteur devoit mieux l'inventer. Le nom d'Héraclius doit peu m'épouvanter; Sa mort est trop certaine, et sut trop remarquable Pour craindre un grand esset d'une si vaine sable.

Il n'avoit que six mois; et, lui perçant le flanc, On en fit dégoutter plus de lait que de sang; Et ce prodige affreux dont je tremblai dans l'âme Fut aussitôt suivi de la mort de ma femme. Il me souvient encor qu'il fut deux jours caché, Et que sans Léontine on l'eût long-temps cherché: Il fut livré par elle, à qui, pour récompense, Je donnai de mon fils à gouverner l'enfance, Du jeune Martian, qui d'âge presque égal, Étoit resté sans mère en ce moment fatal. Juge par là combien ce conte est ridicule.

#### CRISPE.

Tout ridicule il plaît; et le peuple est crédule : `Mais avant qu'à ce conte il se laisse emporter, Il vous est trop aisé de le faire avorter.

Quand vous fites périr Maurice et sa famille, Il vous en plut, seigneur, réserver une fille, Et résoudre dès-lors qu'elle auroit pour époux

mérite et de courage pour parvenir à l'empire du rang de simple soldat, avous si aisément qu'il a immolé tant de personnes plus dignes que lui de la couronne; il doit les avoir crues dangereuses, mais non plus dignes que lui de la pourpre. (Yoltaire.) Ce prince destiné pour régner après vous. Le peuple en sa personne aime encore et révère Et son père Maurice, et son aïeul Tibère, Et vous verra sans trouble en occuper le rang S'il voit tomber leur sceptre au reste de leur sang. Non, il ne courra plus après l'ombre du frère. S'il voit monter la sœur sur le trône du père. Mais pressez cet hymen : le prince aux champs de Mars. Chaque jour, chaque instant, s'offre à mille hasards: Et n'eût été Léonce, en la dernière guerre, Ce dessein avec lui seroit tombé par terre, Puisque, sans la valeur de ce jeune guerrier, Martian demeuroit ou mort ou prisonnier. Avant que d'y périr, s'il faut qu'il y périsse, Ou'il vous laisse un neveu qui le soit de Maurice. Et qui, réunissant l'une et l'autre maison, Tire chez vous l'amour qu'on garde pour son nom.

## PHOCAS.

Ilélas! de quoi me sert ce dessein salutaire, Si pour en voir l'effet tout me devient contraire? Pulchérie et mon fils ne se montrent d'accord Qu'à fuir cet hyménée à l'égal de la mort; Et les aversions entre eux deux mutuelles Les font d'intelligence à se montrer rebelles. La princesse surtout frémit à mon aspect; Et, quoiqu'elle étudie un peu de faux respect, Le souvenir des siens, l'orgueil de sa naissance, L'emporte à tous moments à braver ma puissance. Sa mère, que long-temps je voulus épargner, Et qu'en vain par douceur j'espérai de gagner, L'a de la sorte instruite; et ce que je vois suivre Me punit bjen du trop que je la laissai vivre.

#### CRISPE.

Il faut-agir de force avec de tels esprits, Seigneur; et qui les flatte endurcit leur mépris. La violence est juste où la douceur est vaine.

#### PHOCAS.

C'est par la qu'aujourd'hui je veux domter sa haine. Je l'ai mandée exprès, non plus pour la flatter, Mais pour prendre mon ordre et pour l'exécuter. CRISPE.

Elle entre.

# SCÈNE II. - PHOCAS, PULCHÉRIE, CRISPE.

## PHOCAS.

Enfin, madame, il est temps de vous rendre. Le besoin de l'état défend de plus attendre; Il lui faut des Césars : et ie me suis promis D'en voir naître bientôt de vous et de mon fils. Ce n'est pas exiger grande reconnoissance Des soins que mes bontés ont pris de votre enfance. De vouloir qu'aujourd'hui, pour prix de mes bienfaits Vous daigniez accepter les dons que je vous fais. lls ne font point de honte au rang le plus sublime; Ma couronne et mon fils valent bien quelque estime : Je vous les offre encore après tant de refus; Mais apprenez aussi que je n'en souffre plus, Que de force ou de gré je me veux satisfaire, Qu'il me faut craindre en maître, ou me chérir en père, Et que, si votre orgueil s'obstine à me haïr, Qui ne peut être aimé se peut faire obéir.

## PULCHÉRIE.

J'ai rendu jusqu'ici cette reconnoissance A ces soins tant vantés d'élever mon enfance, Que, tant qu'on m'a laissée en quelque liberté, J'ai voulu me défendre avec civilité; Mais, puisqu'on use enfin d'un pouvoir tyrannique, Je vois bien qu'à mon tour il faut que je m'explique, Que je me montre entière à l'injuste fureur, Et parle à mon tyran en fille d'empereur.

Il falloit me cacher avec quelque artifice Que j'étois Pulchérie, et fille de Maurice, Si tu faisois dessein de m'éblouir les yeux Jusqu'à prendre tes dons pour des dons précieux. Vois quels sont ces présents, dont le refus t'étonne : Tu me donnes, dis-tu, ton fils et ta couronne; Mais que me donnes-tu, puisque l'une est à moi, Et l'autre en est indigne, étant sorti de toi?

Ta libéralité me fait peine à comprendre : Tu parles de donner, quand tu ne fais que rendre; Et puisque avecque moi tu veux le couronner, Tu ne me rends mon bien que pour te le donner. Tu veux que cet hymen que tu m'oses prescrire Porte dans ta maison les titres de l'empire, Et de cruel tyran, d'infâme ravisseur, Te fasse vrai monarque, et juste possesseur. Ne reproche donc plus à mon âme indignée Ou'en perdant tous les miens tu m'as seule épargnée : Cette feinte douceur, cette ombre d'amitié, Vint de ta politique, et non de ta pitié. Ton intérêt dès-lors fit seul cette réserve : Tu m'as laissé la vie afin qu'elle te serve; Et mal sûr dans un trône où tu crains l'avenir. Tu ne m'y veux placer que pour t'y maintenir; Tu ne m'y fais monter que de peur d'en descendre : Mais connois Pulchérie, et cesse de prétendre.

Je sais qu'il m'appartient ce trône où tu te sieds, Que c'est à moi d'y voir tout le monde à mes pieds : Mais comme il est encor teint du sang de mon père, S'il n'est lavé du tien, il ne sauroit me plaire; Et ta mort, que mes vœux s'efforcent de hâter, Est l'unique degré par où j'y veux monter. Voilà quelle je suis, et quelle je veux être. Qu'un autre l'aime en père, ou te redoute en maltre, Le cœur de Pulchérie est trop haut et trop franc Pour craindre ou pour flatter le bourreau de son sang.

J'ai forcé ma colère à te prêter silence, Pour voir à quel excès iroit ton insolence : J'ai vu ce qui t'abuse et me fait mépriser, Et t'aime eucore assez pour te désabuser.

N'estime plus mon sceptre usurpé sur ton père, Ni que pour l'appuyer ta main soit nécessaire. Depuis vingt ans je règne, et je règne sans toi; Et j'en eus tout le droit du choix qu'on fit de moi. Le trône où je me sieds n'est pas un bien de race: L'armée a ses raisons pour remplir cette place; Son choix en est le titre; et tel est notre sort Qu'une autre élection nous condamne à la mort. Celle qu'on fit de moi fut l'arrêt de Maurice; J'en vis avec regret le triste sacrifice:

Au repos de l'état il fallut l'accorder;
Mon cœur, qui résistoit, fut contraint de céder :
Mais pour remettre un jour l'empire en sa famille
Je fis ce que je pus, je conservai sa fille,
Et, sans avoir besoin de titres ni d'appui,
Je te fais part d'un bien qui n'étoit plus à lui.
PULCHÉRIE.

Un chétif centenier des troupes de Mysie. Qu'un gros de mutinés élut par fantaisie, Oser arrogamment se vanter à mes yeux D'être juste seigneur du bien de mes aïeux! Lui qui n'a pour l'empire autre droit que ses crimes. Lui qui de tous les miens sit autant de victimes. Croire s'être lavé d'un si noir attentat En imputant leur perte au repos de l'élat! Il fait plus, il me croit digne de cette excuse! Souffre, souffre à ton tour que je te désabuse : Apprends que si jadis quelques séditions Usurpèrent le droit de ces élections. L'empire étoit chez nous un bien héréditaire : Maurice ne l'obtint qu'en gendre de Tibère : Et l'on voit depuis lui remonter mon destin Jusqu'au grand Théodose, et jusqu'à Constantin. Et je pourrois avoir l'âme assez abattue...

PHACIS

Eh bien! si tu le veux, je te le restitue Cet empire, et consens encor que ta sierté Impute à mes remords l'effet de ma bonté. Dis que je te le rends, et te fais des caresses, Pour apaiser des tiens les ombres vengeresses. Et tout ce qui pourra sous quelque autre couleur Autoriser la haine, et flatter la douleur; Pour un dernier effort je veux souffrir la rage Ou'allume dans ton cœur cette sanglante image. Mais que t'a fait mon fils? étoit-il, au berceau. Des tiens que je perdis le juge ou le bourreau? Tant de vertus qu'en lui le monde entier admire Ne l'ont-elles pas fait trop digne de l'empire? En ai-je en quelque espoir qu'il n'ait assez rempli? Et voit-on sous le ciel prince plus accompli? Un cœur comme le tien, si grand, si magnanime...

## PULCHÉRIE.

Va, je ne confonds point ses vertus et ton crime; Comme ma haine est juste, et ne m'aveugle pas. J'en vois assez en lui pour les plus grands états; J'admire chaque jour les preuves qu'il en donne; J'honore sa valeur, j'estime sa personne, Et penche d'autant plus à lui vouloir du bien Que s'en voyant indigne il ne demande rien, Que ses longues froideurs témoignent qu'il s'irrite De ce qu'on veut de moi par-delà son mérite, Et que de tes projets son cœur triste et confus Pour m'en faire justice approuve mes refus. Ce fils si vertueux d'un père si counable. S'il ne devoit régner, me pourroit être aimable; Et cette grandeur même où tu le veux porter Est l'unique motif qui m'y fait résister. Après l'assassinat de ma famille entière. Quand tu ne m'as laissé père, mère, ni frère. Que j'en fasse ton fils légitime héritier! Oue j'assure par là leur trône au meurtrier! Non, non; si tu me crois le cœur si magnanime Ou'il ose séparer ses vertus de lon crime, Sépare tes présents, et ne m'offre aujourd'hui Oue ton fils sans le sceptre, ou le sceptre sans lui. Avise1; et si tu crains qu'il te fût trop infâme De remettre l'empire en la main d'une femme, Tu peux dès aujourd'hui le voir mieux occupé : Le ciel me rend un frère à ta rage échappé; On dit qu'Héraclius est tout prêt de paroître : Tyran, descends du trône, et fais place à ton maître. PHOCAS.

A ce compte, arrogante, un fantôme nouveau2, Qu'un murmure confus fait sortir du tombeau, Te donne cette audace et cette confiance!

· Corneille emploie souvent ce mot avise; il était très-bien reçu de son (Voltaire.)

En général toutes les scènes de bravade doivent être ménagées par gradation. Un empereur et une fille d'empereur ne se disent point d'abord les dernières duretés, et, quand une sois on a laissé échapper de ces reproches et de ces menaces qui ne laissent plus lieu à la conversation, tout doit être dit. La scène aurait fini tres-heureusement par ce beau vers : Tyran, descends du trône et fais place à ton maltre. (Voltaire.)

Ce bruit s'est fait déjà digne de la croyance. Mais...

## PULCHÉRIE.

Je sais qu'il est faux; pour t'assurer ce rang Ta rage eut trop de soin de verser tout mon sang : Mais la soif de ta perte en cette conjoncture Me fait aimer l'auteur d'une belle imposture. Au seul nom de Maurice il te fera trembler : Puisqu'il se dit son fils, il veut lui ressembler; Et cette ressemblance où son courage aspire Mérite mieux que toi de gouverner l'empire. J'irai par mon suffrage affermir cette erreur, L'avouer pour mon frère et pour mon empereur. Et dedans son parti jeter tout l'avantage Du penple convaincu par mon premier hommage. Toi, si quelque remords te donne un juste effroi. Sors du trône, et te laisse abuser comme moi;

Prends cette occasion de te faire justice.

## PHOCAS.

Oui, je me la ferai bientôt par tou supplice : Ma bonté ne peut plus arrêter mon devoir; Ma patience a fait par-delà son pouvoir. Oui se laisse outrager mérite qu'on l'outrage: Et l'audace impunie enfle trop un courage. Tonne, menace, brave, espère en de faux bruits. Fortifie, aftermis ceux qu'ils auront séduits : Dans ton àme à ton gré change ma destinée : Mais choisis pour demain la mort ou l'hyménée.

PULCHÉRIE.

Il n'est pas pour ce choix besoin d'un grand effort A qui hait l'hyménée, et ne craint point la mort.

Dis, si tu veux encor, que ton cœur la souhaite.

SCÈNE III. - PHOCAS, PULCHÉRIE; HÉRACLIUS, cru Martian, et sachant qu'il est Héraclius; CRISPE.

PHOCAS, à Héraclius.

Approche, Martian, que je te le répète : Cette ingrate furie, après tant de mépris. Conspire encor la perte et du père et du fils; Elle-même a semé cette erreur populaire D'un faux Héraclius qu'elle accepte pour frère : Mais quoi qu'à ces mutins elle puisse imposer, Demain ils la verront mourir, ou t'épouser.

HÉRACLIUS, cru Martiau.

Seigneur...

PHOCAS.

Garde sur toi d'attirer ma colère. HÉRACLIUS, cru Martian.

Dusse-je mal user de cet amour de père, Étant ce que je suis, je me dois quelque effort Pour vous dire, seigneur, que c'est vous faire tort, Et que c'est trop montrer d'injuste déflance De ne pouvoir régner que par son alliance : Sans prendre un nouveau droit du nom de son époux, Ma naissance suffit pour régner après vous. J'ai du cœur, et tiendrois l'empire même infâme S'il falloit le tenir de la main d'une femme.

PHOCAS.

Eh bien! elle mourra; tu n'en as pas besoin.

HÉRACLIUS, cru Martian.

De vous-même, seigneur, daignez mieux prendre soin. Le peuple aime Maurice; en perdre ce qui reste Nous rendroit ce tumulte au dernier point funeste. Au nom d'Héraclius à demi soulevé, Vous verriez par sa mort le désordre achevé. Il vaut mieux la priver du rang qu'elle rejette, Faire régner une autre, et la laisser sujette; Et d'un parti plus bas punissant son orgueil...

PHOCAS.

Quand Maurice peut tout du creux de son cercueil, A ce fils supposé, dont il me faut défendre, Tu parles d'ajouter un véritable gendre!

HÉRACLIUS, cru Martian. Seigneur, j'ai des amis chez qui cette moitié...

PHOCAS.

A l'épreuve d'un sceptre il n'est point d'amitié, Point qui ne s'éblouisse à l'éclat de sa pompe, Point qu'après son hymen sa haine ne corrompe. Elle mourra, te dis-je. PULCHÉRIE.

Ah! ne m'empèchez pas De rejoindre les miens par un heureux trépas. La vapeur de mon sang ira grossir la foudre <sup>1</sup> Que Dieu tient déjà prête à le réduire en poudre; Et ma mort, en servant de comble à tant d'horreurs...

PHOCAS.

Par ses remerciments juge de ses fureurs. J'ai prononcé l'arrêt, il faut que l'effet suive. Résous-la de t'aimer, si tu veux qu'elle vive; Sinon, j'en jure encore, et ne t'écoute plus, Son trépas dès demain punira ses refus.

SCÈNE IV. — PULCHÉRIE; HÉRACLIUS, se connoissant; MARTIAN, se croyant Léonce.

## HÉRACLIUS.

En vain il se promet que sous cette menace
J'espère en votre cœur surprendre quelque place :
Votre refus est juste, et j'en sais les raisons.
Ge n'est pas à nous deux d'unir les deux maisons;
D'autres destins, madame, attendent l'un et l'autre :
Ma foi m'engage ailleurs aussi-bien que la vôtre.
Vous aurez en Léonce un digne possesseur;
Je serai trop heureux d'en posséder la sœur.
Ge guerrier vous adore, et vous l'aimez de même;
Je suis aimé d'Eudoxe autant comme je l'aime ?:
Léontine leur mère est propice à nos vœux;
Et, quelque effort qu'on fasse à rompre ces beaux nœuds,
D'un amour si parfait les chaînes sont si belles,
Que nos captivités doivent être éternelles.

## PULCHÉRIE.

Seigneur, vous connoissez ce cœur infortuné : Léonce y peut beaucoup; vous me l'avez donné, Et votre main illustre augmente le mérite Des vertus dont l'évlat pour lui me sollicite :

La vapeur d'un peu de saug ne peut guère servir à former le tonnerre. Une fille va-t-elle chercher de pareilles figures de rhétorique? (Voltaire.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette Budoxe est une fille de Leontine, que par conséquent Martian croit sa sœur. On n'a point encore parlé d'elle, et le véritable Héraclins, cru Martian, s'occupe ici de l'arrangement d'un double mariage. (Voltaire.)

Mais à d'autres pensers il me faut recourir : Il n'est plus temps d'aimer alors qu'il faut mourir ; Et quand à ce départ une âme se prépare...

Redoutez un peu moins les rigueurs d'un barbare : Pardonnez-moi ce mot; pour vous servir d'appui J'ai peine à reconnoître encore un père en lui. Résolu de périr pour vous sauver la vic, Je sens tous mes respects céder à cette envie; Je ne suis plus son fils, s'il en veut à vos jours, Et mon cœur tout entier vole à votre secours.

PULCHÉRIE.

C'est donc avec raison que je commence à craindre, Non la mort, non l'hymen où l'on me veut contraindre, Mais ce péril extrême où pour me secourir Je vois votre grand cœur aveuglément courir.

MARTIAN, se croyant Léonce.

Ah, mon prince! ah, madame! il vaut mieux vous résoudre
Par un heureux hymen à dissiper ce foudre.
Au nom de votre amour, et de votre amitié,
Prenez de votre sort tous deux quelque pitié.
Que la vertu du fils, si pleine et si sincère,
Vainque la juste horreur que vous avez du père;
Et, pour mon intérêt, n'exposez pas tous deux...
HÉRACLIUS.

Que me dis-tu, Léonce? et qu'est-ce que tu veux? Tu m'as sauvé la vie; et, pour reconnoissance, Je voudrois à tes feux ôter leur récompense; Et, ministre insolent d'un prince furieux, Couvrir de cette honte un nom si glorieux; Ingrat à mon ami, perfide à ce que j'aime, Cruel à la princesse, odieux à moi-même!

Je te connois, Léonce, et mieux que tu ne crois;
Je sais ce que tu vaux, et ce que je te dois.
Son bonheur est le mien, madame; et je vous donne
Léonce et Martian en la même personne;
C'est Martian en lui que vous favorisez.
Opposons la constance aux périls opposés.
Je vais près de Phocas essayer la prière;
Et si je n'en obtiens la grâce tout entière,
Malgré le nom de père, et le titre de fils,

23

Je deviens le plus grand de tous ses ennemis. Oui, si sa cruauté s'obstine à votre perte, J'irai pour l'empêcher jusqu'à la force ouverte, Et puisse, si le ciel m'y voit rien épargner, Un faux Héraclius en ma place régner! Adieu, madame <sup>1</sup>.

SCÈNE V. - PULCHÉRIE; MARTIAN, se croyant Léonce.

## PULCHÉRIE.

Adieu, prince trop magnanime, Prince digne en effet d'un trone acquis sans crime, Digne d'un autre père. Ah, Phocas! ah, tyran! Se peut-il que ton sang ait formé Martian?

Mais allons, cher Léonce, admirant son courage, Tâcher de notre part à repousser l'orage. Tu t'es fait des amis, je sais des mécontents : Le peuple est ébranlé, ne perdons point de temps; L'honneur te le commande, et l'amour t'y convie.

MARTIAN, se croyant Léonce.

Pour otage en ses mains ce tigre a votre vie; Et jé n'oserai rien qu'avec un juste effroi Qu'il ne venge sur vous ce qu'il craindra de moi.

N'importe; à tout oser le péril doit contraindre : Il ne faut craindre rien quand on a tout à craindre. Allons examiner pour ce coup généreux Les moyens les plus prompts et les moins dangereux.

<sup>3</sup> Ce qu'on a blàmé principalement dans cette pièce, c'est: 1º que l'auteur représentant les deux princes également vertueux, également dignes du trône, il devient assez indifférent que ce soit celui-ci ou celui-là qui soit Héraclius. Il n'y a que l'amour de Pulchérie pour l'un des deux qui puisse y mettre quelque différence; mais cet amour est si peu de chose dans la pièce, qu'il ne supplée pas au défaut d'un contraste entre les deux princes, qui aurait pu marquer des nuances entre le fils d'un tyran et celui d'un empereur versueux;

2º Cette Léontine, qui plait par sa fermeté et par la perplexité crucile où elle sette Phocas lorsqu'elle dit ce beau vers de situation :

Devine si tu peux, et choisis si tu l'oses,

ne laisse pas d'avoir de grands défauts. Le plus considérable n'est pas d'avoir sacrifié son lis pour sauver celui de l'empereur...... Un reproche plus grave, c'est que Léontine, annoncée dans les premiers actes comme le principal mobile de l'intrigue, y prend en effet très-peu de part. (La Harpe.)

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I. - LÉONTINE, EUDOXE.

EUDOXE.

LÉONTINE.

Voilà ce que j'ai craint de son âme enflammée 1.

S'il m'cût caché son sort, il m'auroit mal aimée. LÉONTINE.

Avec trop d'imprudence il vous l'a révélé. Vous êtes fille. Eudoxe, et vous avez parle : Vous n'avez pu savoir cette grande nouvelle Sans la dire à l'oreille à quelque âme infidèle; A quelque esprit léger, ou de votre heur jaloux, A qui ce grand secret a pesé comme à vous. C'est par là qu'il est su, c'est par là qu'on public Ce prodige étonnant d'Héraclius en vie; C'est par là qu'un tyran, plus instruit que troublé De l'ennemi secret qui l'auroit accablé, Ajoutera bientôt sa mort à tant de crimes, Et se sacrifira pour nouvelles victimes Ce prince dans son sein pour son fils élevé. Vous qu'adore son âme, et moi qui l'ai sauvé. Voyez combien de maux pour n'avoir su vous taire. EUDOXE.

Madame, mon respect souffre tout d'une mère, Qui, pour peu qu'elle veuille écouter la raison, No m'accusera plus de cette trahison; Car c'en est une enfin bien digne de supplice Qu'avoir d'un tel secret donné le moindre indice. LÉONTINE.

Et qui donc aujourd'hui le fait connoître à tous?

UDOXE.

Ni le prince, ni vous.

De grâce, examinez ce bruit qui vous alarme.

Le spectateur ne peut savoir d'abord que c'est Léontine qui parle, et que c'est cette même Léontine, autrefois gouvernante d'Héraclius et de Martian ; il serait peut-être mieux qu'on en fût informé d'abord.

(Voltaire.)

On dit qu'il est en vie, et son nom seul les charme : On ne dit point comment vous trompâtes Phocas. Livrant un de vos fils pour ce prince au trépas. Ni comme après, du sien étant la gouvernante. Par une tromperie encor plus importante, Vous en fites l'échange, et, prenant Martian. Vous laissates pour fils ce prince à son tyran; En sorte que le sien passe ici pour mon frère, Cependant que de l'autre il croit être le père, Et voit en Martian Léonce qui n'est plus, Tandis que sous ce nom il aime Héraclius. On diroit tout cela si, par quelque imprudence, Il m'étoit échappé d'en faire confidence : Mais pour toute pouvelle on dit qu'il est vivant. Aucun n'ose pousser l'histoire plus avant. Comme ce sont pour tous des routes inconnucs, Il semble à quelques-uns qu'il doit tomber des nues, Et j'en sais tel qui croit dans sa simplicité Oue pour punir Phocas Dieu l'a ressuscité. Mais le voici.

SCÈNE II. - HÉRACLIUS, LÉONTINE, EUDOXE.

### HÉBACLIUS.

Madame, il n'est plus temps de taire D'un si profond secret le dangereux mystère; Le tyran, alarmé du bruit qui le surprend, Rend ma crainte trop juste, et le périt trop grand: Non que de ma naissance il fasse conjecture; Au contraire il prend tout pour grossière imposture, Et me connoît si peu, que, pour la renverser!, A l'hymen qu'il souhaite il prétend me forcer. Il m'oppose à mon nom qui le vient de surprendre: Je suis fils de Maurice; il m'en veut faire gendre, Et s'acquérir les droits d'un prince si chéri En me donnant moi-mème à ma sœur pour mari. En vain nous résistons à son impatience, Elle par haine aveugle, et moi par connoissance: Lui, qui ne conçoit rien de l'obstacle éternel

<sup>&#</sup>x27; On ue renverse point une imposture; on la confond.

Qu'oppose la nature à ce nœud criminel,
Menace Pulchérie, au refus obstinée,
Lui propose à demain la mort ou l'hyménée.
J'ai fait pour le fléchir un inutile effort;
Pour éviter l'inceste elle n'a que la mort.
Juger s'il n'est pas temps de montrer qui nous sommes,
De cesser d'être fils du plus méchant des hommes,
D'immoler mon tyran aux périls de ma sœur,
Et de rendre à mon père un juste successeur.
LEONTINE.

Puisque vous ne craignez que sa mort, ou l'inceste, Je rends grâces, seigneur, à la bonté céleste De ce qu'en ce grand bruit le sort nous est si doux Que nous n'avons encor rien à craindre pour vous. Votre courage seul nous donne lieu de craindre : Modèrez-en l'ardeur, daignez vous y contraindre; Et, puisque aucun soupçon ne dit rien à Phocas, Soyez encor son fils, et ne vous montrez pas. De quoi que ce tyran menace Pulchérie, J'aurai trop de moyens d'arrêter sa furic, De rompre cet hymen, ou de le relarder, Pourvu que vous veuillez ne vous point hasarder. Répondez-moi de vous, et je vous réponds d'elle.

Jamais l'occasion ne s'offrira si belle, Vous voyez un grand peuple à demi révolté, Sans qu'on sache l'auteur de cette nouveauté. Il semble que de Dieu la main appesantie, Se faisant du tyran l'effroyable partic, Veuille avancer par là son juste châtiment: Que, par un si grand bruit semé confusément. Il dispose les cœurs à prendre un nouveau maître. Et presse Héraclius de se faire connoître. C'est à nous de répondre à ce qu'il en prétend : Montrons Héraclius au peuple qui l'attend; Évitons le hasard qu'un imposteur l'abuse. Et qu'après s'ètre armé d'un nom que je refuse. De mon trône, à Phocas sous ce titre arraché. Il puisse me punir de m'être trop caché. Il no sera pas temps, madame, de lui dire Qu'il me rende mon nom, ma naissance, et l'empire. Quand il se prévaudra de ce nom déjà pris
Pour me joindre au tyran dont je passe pour fils.

Léontine.

Sans vous donner pour chef à cette populace, Je romprai bien encor ce coup, s'il vous menace: Mais gardons jusqu'au bout ce secret important; Fiez-vous plus à moi qu'à ce peuple inconstauf. Ce que j'ai fait pour vous depuis votre naissance Semble digne, seigneur, de cette confiance: Je ne laisserai point mon ouvrage imparfait; Et bientôt mes desseins auront leur plein effet. Je punirai Phocas, je vengerai Maurice: Mais aucun n'aura part à ce grand sacrifice; J'en veux toute la gloire, et vous me la devez. Vous régnerez par moi, si par moi vous vivez. Laissez entre mes mains mûrir vòs destinées, Et ne hasardez point le fruit de vingt années.

Seigneur, si votre amour peut écouter mes pleurs 1, Ne vous exposez point au dernier des malheurs. La mort de ce tyran, quoique trop légitime, Aura dedans vos mains l'image d'un grand crime : Le peuple pour miracle osera maintenir Que le ciel par son fils l'aura voulu punir; Et sa haine obstinée après cette chimère Vous croira parricide en vengeant votre père; La vérité n'aura ni le nom ni l'effet Que d'un adroit mensonge à couvrir ce forfait; Et d'une telle erreur l'ombre sera trop noire Pour ne pas obscurcir l'éclat de votre gloire. Je sais bien que l'ardeur de venger vos parents...

Vous en êtes aussi, madame, et je me rends; Je n'examine rien, et n'ai pas la puissance De combattre l'amour et la reconnoissance. Le secret est à vous, et je serois ingrat Si sans votre congé j'osois en faire éclat, Puisque, sans votre aveu, toute mon aventure

On écoute des soupirs, on n'écoute point des pleurs, on les voit. (Voltaire.)

Pasteroit pour un songe ou pour une imposture. Je dirai plus : l'empire est plus à vous qu'à moi. Puisqu'à Léonce mort tout entier je le doi: C'est le prix de son sang, c'est pour y satisfaire 1 Que je rends à la sœur ce que je tiens du frère : Non que pour m'acquitter par cette élection Mon devoir ait forcé mon inclination : Il présenta mon cœur aux yeux qui le charmèrent: Il prépare mon âme aux feux qu'ils allumèrent: Et ces yeux tout divins, par un soudain pouvoir. Acheverent sur moi l'esset de ce devoir. Oui, mon cœur, chère Eudoxe, à ce trône n'aspire Que pour vous voir bientôt maîtresse de l'empire. Je ne me suis voulu ieter dans le hasard Oue par la seule soif de vous en faire part: C'étoit là tout mon but. Pour éviter l'inceste Je n'ai qu'à m'éloigner de ce climat funesto: Mais si je me dérobe au rang qui vous est dû. Ce sera par moi seul que vous l'aurez perdu; Seul je vous ôterai ce que je vous dois rendre. Disposez des moyens et du temps de le prendre. Quand vous voudrez régner, faites-m'en possesseur : Mais, comme ensin j'ai lieu de craindre pour ma sœur, Tirez-la dans ce jour de ce péril extrême. Ou demain je ne prends conseil que de moi-même. LÉONTINE.

Reposez-vous sur moi, seigneur, de tout son sort, Et n'en appréhendez ni l'hymen ni la mort.

SCÈNE III. - LÉONTINE, EUDOXE.

### LÉONTINE.

Ce n'est plus avec vous qu'il faut que je déguise; A ne vous rien cacher son amour m'autorise: Vous saurez les desseins de tout ce que j'ai fait, Et pourrez me servir à presser leur effet.

Notre vrai Martian adore la princesse : Animons toutes deux l'amant pour la maîtresse ; Faisons que son amour nous venge de Phocas, Et de son propre fils arme pour nous le bras.

<sup>1 ()</sup>n ne satisfait point au prix d'un sang.

Si j'ai pris soin de lui, si je l'ai laissé vivre, Si je perdis Léonce, et ne le fis pas suivre, Ce fut sur l'espoir seul qu'un jour, pour s'agrandir, A ma pleine vengeance il pourroit s'enhardir. Je ne l'ai conservé que pour ce parricide.

EUDOXE.

Ah, madame!

LÉONTINE.

Ce mot déjà vous intimide!
C'est à de telles mains qu'il nous faut recourir;
C'est par là qu'un tyran est digne de périr;
Et le courroux du ciel, pour en purger la terre,
Nous doit un parricide au refus du tonnerre.
C'est à nous qu'il remet de l'y précipiter:
Phocas le commettra, s'il le peut éviter;
Et nous immolerons au sang de votre frère
Le père par le fils, ou le fils par le père.
L'ordre est digne de nous; le crime est digne d'eux:
Sauvons Héraclius au péril de tous deux.

EUDOXE.

Je sais qu'un parricide est digne d'un lel père; Mais faut-il qu'un tel fils soit en péril d'en faire? Et, sachant sa vertu, pouvez-vous justement Abuser jusque-là de son aveuglement?

LÉONTINE.

Dans le fils d'un tyran l'odieuse naissauce Mérite que l'erreur arrache l'innocence <sup>1</sup>, Et que, de quelque éclat qu'il se soit revêtu, Un crime qu'il ignore en souille la vertu.

SCÈNE IV. - LÉONTINE, EUDOXE, UN PAGE.

LE PAGE.

Exupère, madame, est là qui vous demande. LÉONTINE.

Exupère! à ce nom que ma surprise est grande! Qu'il entre. A quel dessein vient-il parler à moi, Lui que je ne vois point, qu'à peine je connoi! Dans l'âme il hait Phocas qui s'immola son père,

La pensée n'est pas exprimée. La naissance ne mérite ni ne démérite. Il vout dire, le fils d'un tyran ne mérite pas d'être vertneux. (Voltaire.)

Et sa venue ici cache quelque mystère. Je vous l'ai déjà dit, votre langue nous perd.

SCÈNE V. - EXUPÈRE, LÉONTINE, EUDOXE.

EXUPÈRE.

Madame, Héraclius vient d'être découvert.

LÉONTINE, à Budoxe.

Eh bien!

EUDOXE.

Si...

LÉONTINE.

(à Eudoxé.) (à Exupère.)
Taisez-vous. Depuis quand?

EXUPÈRE.

Tout à l'heure.

LÉONTINE.

Et déjà l'empereur a commandé qu'il meure?

BKUPÈRE.

Le tyran est bien loin de s'en voir éclairci.

LÉONTINE.

Comment?

EXUPÈRE.

Ne craignez rien, madame, le voici.

LEONTINE.

Je ne vois que Léonce.

EXUPÈRE.

Ah! quittez l'artifice.

SCÈNE VI. - MARTIAN, LÉONTINE, EXUPÈRE, EUDOXE.

MARTIAN.

Madame, dois-je croire un billet de Maurice? Voyez si c'est sa main, ou s'il est contrefait; Dites s'il me détrompe, ou m'abuse en effet, Si je suis votre fils, ou s'il étoit mon père: Vous en devez connoître encor le caractère.

LÉONTINE, lisant.

Léontine a trompé Phocas,

• Et, livrant pour mon fils un des siens au trépas,

Dérobe à sa fureur l'héritier de l'empire.

- » O vous qui me restez de fidèles sujets,
- » Honorez son grand zele, appuyez ses projets!
- » Sous le nom de Léonce Héraclius respire.
  - » MAURICE. »

(Elle rend le billet à Exupère.)

Seigneur, il vous dit vrai; vous étiez en mes mains Quand on ouvrit Byzance au pire des humains. Maurice m'honora de cette confiance; Mon zèle y répondit par-delà sa croyance. Le voyant prisonnier et ses quatre autres fils, Je cachai quelques jours ce qu'il m'avoit commis; Mais enfin, toute prête à me voir découverle, Ce zèle sur mon sang détourna votre perte 1. J'allai pour vous sauver vous offrir à Phocas, Mais j'offris votre nom, et ne vous donnai pas. La généreuse ardeur de sujette fidèle Me rendit pour mon prince à moi-même cruelle: Mon fils fut, pour mourir, le fils de l'empereur. J'éblouis le tyran, je trompai sa fureur: Léonce, au lieu de vous, lui servit de victime.

#### (Elle fait un soupir.)

Ah! pardonnez, de grâce; il m'échappe sans crime. J'ai pris pour vous sa vie, et lui rends un soupir; Ce n'est pas trop, seigneur, pour un tel souvenir : A cet illustre effort par mon devoir réduite, J'ai domté la nature, et ne l'ai pas détruite.

Phocas, ravi de joie à cette illusion, Me combla de faveurs avec profusion, Et nous fit de sa main cette haute fortune, Dont il n'est pas besoin que je vous importune.

Voilà ce que mes soins vous laissoient ignorer; Et j'attendois, seigneur, à vous le déclarer, Que, par vos grands exploits, votre rare vaillance Pût faire à l'univers croire votre naissance, Et qu'une occasion pareille à ce grand bruit Nous pût de son aveu promettre quelque fruit : Car, comme j'ignorois que notre grand monarque

<sup>&#</sup>x27; Ce vers est trop obscur. Comment détourne-t-on la perte d'un autre sur son sang ? (Voltaire.)

En cût pu rien savoir, ou laisser quelque marque 1, Je doutois qu'un secret, n'étant su que de moi, Sous un tyran si craint pût trouver quelque foi.

EXUPÈRE.

Comme sa cruauté, pour mieux géner Maurice, Le forçoit de ses fils à voir le sacrifice, Ce prince vit l'échange, et l'alloit empêcher; Mais l'acier des bourreaux fut plus prompt à trancher : La mort de votre fils arrêta cette envie, Et prévint d'un moment le refus de sa vie.

Maurice, à quelque espoir se laissant lors flatter, S'en ouvrit à l'élix qui vint le visiter, Et trouva les moyens de lui donner ce gage Qui vous en pût un jour rendre un plein témoignage. Félix est mort, madame, et naguère en mourant Il remit ce dépôt à son plus cher parent; Et m'ayant tout conté, « Tiens, dit-il, Exupère,

» Sers ton prince, et venge ton père. » Armé d'un tel secret, seigneur, j'ai voulu voir Combien parmi le peuple il auroit de pouvoir. J'ai fait semer ce bruit sans vous faire connoître; Et, voyant tous les cœurs vous souhaiter pour maître, J'ai ligué du tyran les secrets ennemis, Mais sans leur découvrir plus qu'il ne m'est permis. Ils aiment votre nom, sans savoir davantage, Et cette seule joie anime leur courage, Sans qu'autres que les deux qui vous parloient là-bas De tout ce qu'elle a fait sachent plus que Phocas. Vous venez de savoir ce que vous vouliez d'elle; C'est à vous de répondre à son généreux zèle. Le peuple est mutiné, nos amis assemblés, Le tyran effrayé, ses confidents troublés. Donnez l'aveu du prince à sa mort qu'on apprête, Et ne dédaignez pas d'ordonner de sa tète.

MARTIAN, se croyant Héraclius. Surpris des nouveautés d'un tel événement, Je demeure à vos yeux muet d'étonnement. Je sais ce que je dois, madame, au grand service

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire : l'ignorais que Maurice avait pu laisser quelque marque à laquelle on pat reconnaître son fils.

Dont vous avez sauvé l'héritier de Maurice. Je crovois comme fils devoir tout à vos soins. Et ie vous dois bien plus lorsque ie vous suis moins: Mais pour vous expliquer toute ma gratitude, Mon âme a trop de trouble et trop d'inquiétude. J'aimois, vous le savez, et mon cœur enslammé Trouve enfin une sœur dedans l'objet aimé. Je perds une maîtresse en gagnant un empire : Mon amour en murmure, et mon cœur en soupire, Et de mille pensers mon esprit agité Paroît enseveli dans la stupidité. Il est temps d'en sortir, l'honneur nous le commande. · Il faut donner un chef à votre illustre bande : Allez, brave Exupère, allez, je vous rejoins; Souffrez que je lui parle un moment sans témoins. Disposez cependant vos amis à bien faire : Surtout sauvons le fils en immolant le père; Il n'eut rien du tyran qu'un peu de mauvais sang 1, Dont la dernière guerre a trop purgé son flanc. EXUPÈRE.

Nous vous rendrons, seigneur, entière obéissance,

Et vous allons attendre avec impatience.

## SCÈNE VII. - MARTIAN, LÉONTINE, EUDOXE.

#### MARTIAN.

Madame, pour laisser toute sa dignité
A ce dernier effort de générosité,
Je crois que les raisons que vous m'avez données
M'en ont seules caché le secret tant d'années.
D'autres soupçonneroient qu'un peu d'ambition,
Du prince Martian voyant la passion,
Pour lui voir sur le trône élever votre fille,
Auroit voulu laisser l'empire en sa famille,
Et me faire trouver un tel destin bien doux

Quand j'ai du mavvais sang, je me le fais tirer.

Et on prétend qu'en effet Philippe II avait fait cette réponse à ceux qui demandaient la grâce de don Carlos. Dans presque toules les anciennes tragédies il est toujours question de se désaire d'un peu de mausais sang. (Voltaire.)

L'erreur où l'on a été longtemps qu'on se fait tirer son manvais sang par une saignée, a produit cette fausse allégorie. Elle se trouve employée dans la tragédie d'Andronie:

Dans l'éternelle erreur d'être sorti de vous : Mais je tiendrois à crime une telle pensée. Je me plains seulement d'une ardeur insensée, D'un détestable amour que pour ma propre sœur Vous-même vous avez allumé dans mon cœur. Quel dessein faisiez-vous sur cet aveugle inceste? · LÉONTINE.

Je vous aurois tout dit avant ce nœud funeste; Et je le craignois peu, trop sûre que Phocas, Ayant d'autres desseins, ne le souffriroit pas. Je voulois donc, seigneur, qu'une flamme si belle Portât votre courage aux vertus dignes d'elle, Et que, votre valeur l'avant su mériter. Le refus du tyran vous pût mieux irriter. Vous n'avez pas rendu mon espérance vaine : J'ai vu dans votre amour une source de haine; Et j'ose dire encor qu'un bras si renommé Peut-être auroit moins fait si le cœur n'eût aimé. Achevez donc, seigneur; et puisque Pulchérie Doit craindre l'attentat d'une aveugle furie...

MARTIAN.

Peut-être il vaudroit mieux moi-même la porter A ce que le tyran témoigne en souhaiter : Son amour, qui pour moi résiste à sa colère, N'y résistera plus quand je serai son frère. Pourrois-je lui trouver un plus illustre époux? LÉONTINE.

Seigneur, qu'allez-vous faire? et que me dites-vous? MARTIAN.

Que peut-être, pour rompre un si digne hyménée, J'expose à tort sa tête avec ma destinée. Et fais d'Héraclius un chef de conjurés Dont je vois les complots encor mal assurés. Aucun d'eux du tyran n'approche la personne: Et quand même l'issue en pourroit être bonne. Peut-être il m'est honteux de reprendre l'état Par l'infâme succès d'un lâche assassinat: Peut-être il vaudroit mieux en tête d'une armée Faire parler pour moi toute ma renommée. Et trouver à l'empire un chemin glorieux

ŧ

Pour venger mes parents d'un bras victorieux 1. C'est dont je vais résoudre avec cette princesse, Pour qui non plus l'amour, mais le sang m'intéresse. Vous, avec voire Eudoxe...

LÉONTINE.

Ah, seigneur! écoulez.

J'ai besoin de conseils dans ces difficultés;
Mais, à parler sans fard, pour écouter les vôtres,
Outre mes intérêts, vous en avez trop d'autres.
Je ne soupçonne point vos vœux ni votre foi;
Mais je ne veux d'avis que d'un cœur tout à moi.
Adieu.

## SCÈNE VIII. - LÉONTINE, EUDOXE.

#### LÉONTINE.

Tout me confond, tout me devient contraire. Je ne sais rien du tout, quand je pense tout saire; Et, lorsque le hasard me flatte avec excès, Tout mon dessein avorte au milieu du succès : Il semble qu'un démon funeste à sa conduite Des beaux commencements empoisonne la suite. Ce billet, dont je vois Martian abusé, Fait plus en ma faveur que je n'aurois osé; Il arme puissamment le fils contre le père : Mais, comme il a levé le bras en qui j'espère, Sur le point de frapper je vois avec regret Que la nature y forme un obstacle secret. La vérité le trompe, et ne peut le séduire; Il sauve en reculant ce qu'il croit mieux détruire : Il doute; et, du côté que je le vois pencher, Il va presser l'inceste au lieu de l'empêcher.

EUDOXE.

Madame, pour le moins vous avez connoissance De l'auteur de ce bruit, et de mon innocence. Mais je m'étonne fort de voir à l'abandon Du prince Héraclius les droits avec le nom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il semble, par la phrase, que c'est d'un bras ennemi victorieux, du bras de Phocas, qu'il vengera ses parents ; et l'auteur entend que le bras victorieux de Martian, cru Méraelius, les vengera. (Yoltaire.)

Ce billet, confirme par votre témoignage,
Pour monter dans le trône est un grand avanlage.
Si Martian le peut sous ce titre occuper,
Pensez-vous qu'il se laisse aisément détromper,
Et qu'au promier moment qu'il vous verra dédire
Aux mains de son vrai maître il remette l'empire?
LÉONTINE.

Vous êtes curieuse, et voulez trop savoir. N'ai-je pas déjà dit que j'y saurai pourvoir? Tâchons sans plus tarder à revoir Exupère, Pour prendre en ce désordre un conscil salutaire.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - MARTIAN, PULCHÉRIE.

#### MARTIAN.

Je veux bien l'avouer, madame, car mon cœur A de la peine encore à vous nommer ma sœur, Quand malgre ma fortune à vos pieds abaissée, J'osai jusques à vous élever ma pensée, Plus plein d'étonnement que de timidité, J'interrogeois ce cœur sur sa témérité; Et dans ses mouvements, pour secrète réponse, Je sentois quelque chose au-dessus de Léonce, Dont, malgré ma raison, l'impérieux effort Emportoit mes désirs au-delà de mon sort.

PULCHÉRIE.

Moi-même assez souvent j'ai senti dans mon âme Ma naissance en secret me reprocher ma flamme. Mais quoi! l'impératrice, à qui je dois le jour, Avoit innocemment fait naître cet amour : J'approchois de quinze ans, alors qu'empoisonnée Pour avoir contredit mon indigne hyménée Elle mèla ces mots à ses derniers soupirs :

- « Le tyran veut surprendre, ou forcer vos désirs,
- » Ma fille, et sa fureur à son fils vous destine :
- » Mais prenez un époux des mains de Léontine;
- » Elle garde un trésor qui vous sera bien cher. »

Cet ordre en sa faveur me sut si bien toucher,
Ou'au lieu de la haïr d'avoir livré mon frère

Pen tins le bruit pour faux, elle me devint chère;

Et confondant ces mots de trésor et d'époux,

' Je crus les bien entendre, expliquant tout de vous.

J'opposois de la sorte à ma fière naissance

Les favorables lois de mon obéissance;

Et je m'imputois même à trop de vanité

De trouver entre nous quelque inégalité.

La race de Léonce étant patricienne,

L'éclat de vos vertus l'égaloit à la mienne; Et je me laissois dire en mes douces erreurs :

« C'est de pareils héros qu'on fait les empereurs;

» Tu peux bien sans rougir aimer un grand courage

» A qui le monde entier peut rendre un juste hommage. » J'écoutois sans dédain ce qui m'autorisoit :

L'amour pensoit le dire, et le sang le disoit;

Et de ma passion la flatteuse imposture S'emparoit dans mon cœur des droits de la nature.

## MARTIAN.

Ah, ma sœur! puisque enfin mon destin éclairci
Veut que je m'accoutume à vous nommer ainsi,
Qu'aisément l'amitié jusqu'à l'amour nous mène!
C'est un penchant si doux qu'on y tombe sans peine;
Mais quand il faut changer l'amour en amitié,
Que l'àme qui s'y force est digne de pitié!
Et qu'on doit plaindre un cœur qui, n'osant s'en défendre,
Et qu'on doit plaindre un cœur qui, n'osant s'en défendre,
Ainsi donc la nature à l'espoir le plus doux
Fait succéder l'horreur, et l'horreur d'être à vous!
Ce que je suis m'arrache à ce que j'aimois d'être!
Ah! s'il m'étoit permis de ne me pas connoître,
Qu'un si charmant abus seroit à préférer
A l'àpre vérité qui vient de m'éclairer!

PULCHÉRIE.

J'eus pour vous trop d'amour pour ignorer ses forces.

Je sais quelle amertume aigrit de tels divorces ;
Et la haine à mon gré les fait plus doucement
Que quand il faut aimer, mais aimer autrement.
Pai senti comme vous une douleur bien vive
En brisant les beaux fers qui me tenoient captive;
Mais j'en condamnerois le plus doux souvenir
S'il avoit à mon cœur coûté plus d'un soupir.
Ce grand coup m'a surprise, et ne m'a point troublée,
Mon âme l'a reçu sans en être accablée;
Et comme tous mes feux n'avoient rien que de saint,
L'honneur les alluma, le devoir les éteint.
Je ne vois plus d'amant où je rencontre un frère :
L'un ne me peut toucher, ni l'autre me déplaire;
Et je tiendrai toujours mon bonheur infini,
Si les miens sont vengés, et le tyran puni.

Vous, que va sur le trône élever la naissance, Régnez sur votre cœur avant que sur Byzance; Et, domtant comme moi ce dangereux mutin, Commencez à répondre à ce noble destin.

#### MARTIAN.

Ah! vous fûtes toujours l'illustre Pulchérie,
En fille d'empereur dès le berceau nourrie;
Et ce grand nom sans peine a pu vous enseigner
Comment dessus vous-même il vous falloit régner:
Mais pour moi, qui, caché sous une autre aventure,
D'une âme plus commune ai pris quelque teinture,
Il n'est pas merveilleux si ce que je me crus
Mêle un peu de Léonce au cœur d'Héraclius.
A mes confus regrets soyez donc moins sévère;
C'est Léonce qui parle, et non pas votre frère:
Mais si l'un parle mal, l'autre va bien agir,
Et l'un ni l'autre enfin ne vous fera rougir.
Je vais des conjurés embrasser l'entreprise.
Puisqu'une âme si haute à frapper m'autorise,
Et tiens que, pour répandre un si coupable sang,

<sup>&#</sup>x27;On aigrit des douleurs, des ressentiments, des soupçons mème. Bacine a dit avec son élégance ordinaire :

La douleur est injuste, et toutes les raisons Qui ne la flattent point aigrissent ses seupçons.

Mais on n'a jamais aigri une séparation ; et une sœur qui ne peut épouser sou frere ne fait point un divorce. (Voltaire.)

L'assassinat est noble et digne de mon rang. Pourrai-je cependant vous faire une prière?

PULCHÉRIE.

Prenez sur Pulchérie une puissance entière

#### MARTIAN.

Puisqu'un amant si cher ne peut plus être à vous, Ni vous mettre l'empire en la main d'un époux, Épousez Martian comme un autre moi-même; Ne pouvant être à moi, soyez à ce que j'aime.

#### PULCHÉRIE.

Ne pouvant être à vous, je pourrois justement Vouloir n'être à personne, et fuir tout autre amant; Mais on pourroit nommer cette fermeté d'âme Un reste mal éteint d'incestueuse flamme. Afin donc qu'à ce choix j'ose tout accorder, Soyez mon empereur pour me le commander. Martian vaut beaucoup, sa personne m'est chère; Mais purgez sa vertu des crimes de son père, Et donnez à mes feux pour légitime objet Dans le fils du tyran voire premier sujet

#### MARTIAN

Vous le voyez, j'y cours; mais enfin, s'il arrive Que l'issue en devienne ou funcste ou tardive, Votre perte est jurée; et d'ailleurs nos amis Au tyran immolé voudront joindre ce fils. Sauvez d'un tel péril et sa vie et la vôtre; Par cet heureux hymen conservez l'un et l'autre; Garantissez ma sœur des fureurs de Phocas, Et mon ami de suivre un tel père au trépas. Faites qu'en ce grand jour la troupe d'Exupère Dans un sang odieux respecte mon beau-frère; Et donnez au tyran, qui n'en pourra jouir, Quelques moments de joie afin de l'éblouir.

### PULCHÉRIE.

Mais durant ces moments, unie à sa famille, Il deviendra mon père, et je serai sa fille; Je lui devrai respect, amour, fidélité; Ma haine n'aura plus d'impétuosité; Et tous mes vœux pour vous seront mous et timides Quand mes vœux contre lui seront des parricides.

Outre que le succès est encore à douter 1, Oue l'on peut vous trahir, qu'il peut vous résister; Si vous v succombez, pourrai-je me dédire D'avoir porté chez lui les titres de l'empire? Ah! combien ces moments de quoi vous me flattez Alors pour mon supplice auroient d'éternités! Votre haine voit peu l'erreur de sa tendresse: Comme elle vient de naître, elle n'est que foiblesse : La mienne a plus de force, et les yeux mieux ouverts: Et, se dût avec moi perdre tout l'univers, Jamais un seul moment, quoi que l'on puisse faire, Le tyran n'aura droit de me traiter de père. Je ne refuse au fils ni mon cœur ni ma foi : Vous l'aimez, je l'estime, il est digne de moi : Tout son crime est un père à qui le sang l'attache: Quand il n'en aura plus, il n'aura plus de tache: Et cette mort, propice à former ces beaux nœuds, Purifiant l'objet, justifira mes feux.

Allez donc préparer cette heureuse journée, Et du sang du tyran signez cet hyménée. Mais quel mauvais démon devers nous le conduit?

Je suis trahi, madame; Exupère le suit.

SCÈNE II. — PHOCAS, EXUPÈRE, AMINTAS, MARTIAN, PULCHÉRIE, CRISPE.

PHOCAS.

Quel est votre entretien avec cette princesse? Des noces que je veux?

MARTIAN.

C'est de quoi je la presse.

Et vous l'avez gagnée en faveur de mon fils.

MARTIAN.

Il sera son époux, elle me l'a promis.

PHOCAS.

C'est beaucoup obtenu d'une âme si rebelle. Mais quand?

Le succès est à douter est un solécisme : on ne doute pas une chose, elle n'est pas doutée; le verbe douter exige toujours le génitif, c'est-à-dire la préposition de.

(Yoltairé.)

#### MARTIAN.

C'est un secret que je n'ai pas su d'elle.

PHOCAS.

Vous pouvez m'en dire un dont je suis plus jaloux. On dit qu'Héraclius est fort connu de vous : Si vous aimez mon fils, faites-le moi connoître.

MARTIAN.

Vous le connoissez trop, puisque je vois ce traître.

EXUPÈRE.

Je sers mon empereur, et je sais mon devoir.

MARTIAN.

Chacun te l'avoûra; tu le fais assez voir.

PHOCAS.

De grâce, éclaircissez ce que je vous propose : Ce billet à demi m'en dit bien quelque chose; Mais, Léonce, c'est peu si vous ne l'achevez.

Nommez-moi par mon nom, puisque vous le savez; Dites Héraclius; il n'est plus de Léonce; Et j'entends mon arrêt sans qu'on me le prononce.

PHOCAS.

Tu peux bien l'y résoudre après ton vain effort Pour m'arracher le sceptre, et conspirer ma mort.

(

#### MARTIAN.

J'ai fait ce que j'ai dû. Vivre sous ta puissance, C'eût été démentir mon nom et ma naissance, Et ne point écouter le saug de mes parents, Qui ne crie en mon cœur que la mort des tyrans. Quiconque pour l'empire eut la gloire de naître Renonce à cet honneur s'il peut souffrir un maître : Hors le trône ou la mort, il doit tout dédaigner; C'est un lâche, s'il n'ose ou se perdre ou régner.

J'entends donc mon arrêt sans qu'on me le prononce. Héraclius mourra comme a vécu Léonce, Bon sujet, meilleur prince, et ma vie et ma mort Rempliront dignement et l'un et l'autre sort. La mort n'a rien d'affreux pour une ame bien née: A mes côtés pour toi je l'ai cent fois trainée; Et mon dernier exploit contre tes ennemis Fut d'arrêter son bras qui tomboit sur ton fils.

#### PEOCAS.

To prends pour me toucher un mauvais artifice: Héraclius n'eut point de part à ce service; l'en ai payé Léonce, à qui seul étoit du L'inestimable honneur de me l'avoir rendu. Mais, sous des noms divers à soi-même contraire, Qui conserva le fils attente sur le père; Et se désavouant d'un aveugle secours, Sitôt qu'il se connoît il en veut à mes jours. Je te devois sa vie, et je me dois justice. Léonce est effacé par le fils de Maurice. Contre un tel attentat rien n'est à balancer, Et je saurai punir comme récompenser.

MARTIAN.

Je sais trop qu'un tyran est sans reconnoissance Pour en avoir conçu la honteuse esperance; Et suis trop au-dessus de cette indignité Pour le vouloir piquer de générosité. Que ferois-tu pour moi de me laisser la vie. Si pour moi sans le trône elle n'est qu'infamie? Ilérnellus vivroit pour te faire la cour! Rends-lul, rends-lui son sceptre, ou prive-le du jour, Pour ton propre intérêt sois juge incorruptible : Ta vie avec la sienne est trop incompatible; Un ai grand ennemi ne peut être gagné. Et je te punirois de m'avoir épargné. Si de ton fils sauvé j'ai rappelé l'image. J'ai voulu de Léonce étaler le courage. Afin qu'en le voyant tu ne doulasses plus Jusques où doit aller celui d'Héraclius. Je me tiens plus heureux de périr en monarque. Que de vivre en éclat sans en porter la marque; El puisque pour jouir d'un si glorieux sort Je n'ai que ce moment qu'on destine à ma morf, Je la rendrai si belle et si digne d'envie. Que ce moment vaudra la plus illustre vie. M'y faisant done conduire, assure ton pouvoir. Et delivre mes yeux de l'horreur de te voir.

Incorruptable est aci dans le seus d'arezarable.

#### PHOCAS.

Nous verrons la vertu de cette âme hautaine. Faites-le retirer en la chambre prochaine, Crispe; et qu'on me l'y garde, attendant que mon choix Pour punir son forfait vous donne d'autres lois.

## MARTIAN, à Pulchérie.

Adieu, madame, adieu; je n'ai pu davantage. Ma mort vous va laisser encor dans l'esclavage : Le ciel par d'autres mains vous en daigne affranchir!

SCÈNE III. — PHOCAS, PULCHÉRIE, EXUPÈRE, AMINTAS.

#### PHOCAS.

Et toi, n'espère pas désormais me fléchir.
Je tiens Héraclius, et n'ai plus rien à craindre,
Plus lieu de te flatter, plus lieu de me contraindre.
Ce frère et ton espoir vont entrer au cercueil,
Et j'abattrai d'un coup sa tête et ton orgueil.
Mais ne te contrains point dans ces rudes alarmes;
Laisse aller tes soupirs, laisse couler tes larmes.

## PULCHÉRIE.

Moi pleurer ! moi gémir, tyran ! J'aurois pleuré Si quelques lachetés l'avoient déshonoré, S'il n'eût pas emporté sa gloire tout entière, S'il m'avoit fait rougir par la moindre prière. Si quelque infame espoir qu'on lui dût pardonner Eût mérité la mort que tu lui vas donner. Sa vertu jusqu'au bout ne s'est point démentie : Il n'a point pris le ciel ni le sort à partie. Point querellé le bras qui fait ces lâches coups, Point daigné contre lui perdre un juste courroux. Sans te nommer ingrat, sans trop le nommer traître. De tous deux, de soi-même il s'est montré le maître: Et dans cette surprise il a bien su courir A la nécessité qu'il voyoit de mourir. Je goûtois cette joie en un sort si contraire. Je l'aimai comme amant, je l'aime comme frère; Et dans ce grand revers je l'ai vu hautement Digne d'être mon frère, et d'être mon amant.

#### PHOCAS.

Explique, explique mieux le fond de ta pensée; Et, sans plus te parer d'une vertu forcée, Pour apaiser le père, offre le cœur au fils, Et tàche à racheter ce cher frère à ce prix.

## PULCHÉRIE.

Crois-tu que sur la foi de tes fausses promesses
Mon âme ose descendre à de telles bassesses?
Prends mon sang pour le sien; mais, s'il y faut mon cœur,
Périsse Héraclius avec sa triste sœur!

#### PHOCAS.

Eh bien! il va périr; ta haine en est complice.

#### PULCHÉRIE.

Et je verrai du ciel bientôt choir ton supplice. Dieu, pour le réserver à ses puissantes mains, Fait avorter exprès tous les moyens humains; Il veut frapper le coup sans notre ministère. Si l'on t'a bien donné Léonce pour mon frère. Les quatre autres peut-être, à tes yeux abusés, Ont été comme lui des Césars supposés. L'état, qui, dans leur mort, voyoit trop sa ruine, Avoit des généreux autres que Léontine; Ils trompoient d'un barbare aisément la fureur Oui n'avoit jamais vu la cour ni l'empereur. Crains, tyran, crains encor tous les quatre peut-être : L'un après l'autre enfin se vont faire paroître; Et, malgré tous tes soins, malgré tout ton effort. Tu ne les connoîtras qu'en recevant la mort. Moi-même à leur défaut je serai la conquête De quiconque à mes pieds apportera ta tête: L'esclave le plus vil qu'on puisse imaginer Sera digne de moi, s'il peut t'assassiner. Va perdre Héraclius, et quitte la pensée Que je me pare ici d'une vertu forcée; Et, sans m'importuner de répondre à tes vœux 1. Si lu prétends régner, défais-toi de tous deux.

Dans le sens de sans me presser de répondre à tes væuz.

# SCÈNE IV. - PHOCAS, EXUPÈRE, AMINTAS.

#### PHOCAS.

J'écoute avec plaisir ces menaces frivoles; Je ris d'un désespoir qui n'a que des paroles; Et, de quelque façon qu'elle m'ose outrager, Le sang d'Héraclius m'en doit assez venger.

Vous donc, mes vrais amis, qui me tirez de peine, Vous, dont je vois l'amour quand j'en craignois la haine, Vous, qui m'avez livré mon secret ennemi, Ne soyez point vers moi fidèles à demi; Résolvez avec moi des moyens de sa perte: La ferons-nous secrète, ou bien à force ouverte? Prendrons-nous le plus sûr, ou le plus glorieux?

## EXUPÈRE.

Seigneur, n'en doutez point, le plus sûr vaut le mieux, Mais le plus sûr pour vous est que sa mort éclate, De peur qu'en l'ignorant le peuple ne se flatte, N'attende encor ce prince, et n'ait quelque raison De courir en aveugle à qui prendra son nom.

### PHOCAS.

Donc, pour ôter tout doute à cette populace, Nous enverrons sa tête au milieu de la place.

## EXUPÈRE.

Mais si vous la coupez dedans votre palais, Ces obstinés mutins ne le croiront jamais; Et, sans que pas un d'eux à son erreur renonce, Ils diront qu'on impute un faux nom à Léonce, Qu'on en fait un fantôme afin de les tromper, Prêts à suivre toujours qui voudra l'usurper.

#### PHOCAS.

Lors nous leur ferons voir ce billet de Maurice.

Ils le tiendront pour faux, et pour un artifice : Seigneur, après vingt ans vous espérez en vain Que ce peuple ait des yeux pour connoître sa main. Si vous voulez calmer toute cette tempête, Il faut en pleine place abattre cette tête, Et qu'il dise, en mourant, a ce peuple confus, « Peuple, n'en doute point, je suis Héraclius. »

PHOCAS.

EXUPÈRE.

Il le faut, je l'avoue; et déjà je destine A ce même échafaud l'infâme Léontine. Mais si ces insolents l'arrachent de nos mains?

Qui l'osera, seigneur?

PHOCAS.

Ce peuple que tu crains.

Ah! souvenez-vous mieux des désordres qu'enfante Dans un peuple sans chef la première épouvante. Le seul bruit de ce prince au palais arrêté Dispersera soudain chacun de son côté: Les plus audacieux craindront votre justice, Et le reste en tremblant ira voir son supplice. Mais ne leur donnez pas, tardant trop à punir, Le temps de se remettre et de se réunir : Envoyez des soldats à chaque coin des rues; Saisissez l'Hippodrome avec ses avenues; Dans tous les lieux publics rendez-vous le plus fort. Pour nous, qu'un tel indice intéresse à sa mort, De peur que d'autres mains ne se laissent séduire. Jusques à l'échafaud laissez-nous le conduire. Nous aurons trop d'amis pour en venir à bout; J'en réponds sur ma tête, et j'aurai l'œil à tout. PHOCAS.

C'en est trop, Exupère: allez, je m'abandonne Aux fidèles conseils que votre ardeur me donne. C'est l'unique moyen de domter nos mutins, Et d'éteindre à jamais ces troubles intestins. Je vais, sans différer, pour cette grande affaire Donner à tous mes chefs un ordre nécessaire. Vous, pour répondre aux soins que vous m'avez promis, Allez de votre part assembler vos amis. Et croyez qu'après moi, jusqu'à ce que j'expire, lls seront, eux et vous, les maîtres de l'empire.

SCÈNE V. — EXUPÈRE, AMINTAS.

EXUPÈRE.

Nous sommes en faveur, ami; tout est à nous : L'heur de notre destin va faire des jaloux.

#### AMINTAS.

Quelque allégresse ici que vous fassiez paroître, Trouvez-vous doux les noms de perfide et de traitre?

Je sais qu'aux généreux ils doivent faire horreur; Ils m'ont frappé l'oreille, ils m'ont blessé le cœur: Mais bientôt, par l'effet que nous devons attendre, Nous serons en état de ne les plus entendre. Allons; pour un moment qu'il faut les endurer, Ne fuyons pas les biens qu'ils nous font espérer.

PIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE OUATRIÈME.

# SCÈNE I. - HÉRACLIUS, EUDOXE.

HÉRACLIUS.

Vous avez grand sujet d'appréhender pour elle : Phocas au dernier point la tiendra criminelle; Et je le connois mal, ou, s'il la peut trouver, Il n'est moyen humain qui puisse la sauver. Je vous plains, chère Eudoxe, et non pas votre mère; Elle a bien mérité ce qu'a fait Exupère; Il trahit justement qui vouloit me trahir.

## EUDOXE.

Vous croyez qu'à ce point elle ait pu vous haïr, Vous pour qui son amour a forcé la nature?

Comment voulez-vous donc nommer son imposture? M'empêcher d'entreprendre, et, par un faux rapport, Confondre en Martian et mon nom et mon sort ; Abuser d'un billet que le hasard lui donne; Attacher de sa main mes droits à sa personne, Et le mettre en état, dessous sa bonne foi,

L'expression n'est ni juste ni claire ; il veut dire, donner à Martian mon nom et mes droits. (Voltaire.)

De régner en ma place, ou de périr pour moi : Madame, est-ce en effet me rendre un grand service ?

Eût-elle démenti ce billet de Maurice?
Et l'eût-elle pu faire, à moins que révéler
Ce que surtout alors il lui falloit celer?
Quand Martian par la n'eût pas connu son père,
C'étoit vous hasarder sur la foi d'Exupère:
Elle en doutoit, seigneur; et, par l'événement,
Vous voyez que son zèle en doutoit justement.
Sûre en soi des moyens de vous rendre l'empire,
Qu'à vous-même jamais elle n'a voulu dire,
Elle a sur Martian tourné le coup fatal
De l'épreuve d'un cœur qu'elle connoissoit mal 1.
Seigneur, où seriez-vous sans ce nouveau service?

HÉRACLIUS.

Qu'importe qui des deux on destine au supplice? Qu'importe, Martian, vu ce que je te doi, Qui trahisse mon sort, d'Exupère, ou de moi? Si l'on ne me découvre, il faut que je m'expose; Et l'un et l'autre enfin ne sont que même chose, Sinon qu'étant trahi je mourrois malheureux, Et que, m'offrant pour toi, je mourrai généreux.

Quoi! pour désabuser une aveugle furie, Rompre votre destin, et donner votre vie! HÉRACLIUS.

Vous êtes plus aveugle encore en votre amour,
Périra-t-il pour moi quand je lui dois le jour?
Et lorsque sous mon nom il se livre à sa perte,
Tiendrai-je sous le sien ma fortune couverte?
S'il s'agissoit ici de le faire empereur,
Je pourrois lui laisser mon nom et son erreur:
Mais conniver en lâche à ce nom qu'on me vole,
Quand son père à mes yeux au lieu de moi l'immole!
Souffrir qu'il se trahisse aux rigueurs de mon sort!
Vivre par son supplice, et régner par sa mort!
EUDOXE.

Ah! ce n'est pas, seigneur, ce que je vous demande;

<sup>&#</sup>x27;Tourner le coup de l'épreuse d'un cour n'est pas intelligible. (Voltaire.)

De cette lâcheté l'infamie est trop grande.
Montrez-vous pour sauver ce héros du trepas;
Mais montrez-vous en maître, et ne vous perdez pas :
Rallumez cette ardeur où s'opposoit ma mère;
Garantissez le fils par la perte du père;
Et, prenant à l'empire un chemin éclatant,
Montrez Héraclius au peuple qui l'attend.

## HÉRACLIUS.

Il n'est plus temps, madame; un autre a pris ma place. Sa prison a rendu le peuple tout de glace : Déjà préoccupé d'un autre Héraclius. Dans l'effroi qui le trouble il ne me croira plus, Et, ne me regardant que comme un fils perfide, Il aura de l'horreur de suivre un parricide. Mais quand même il voudroit seconder mes desseins, Le tyran tient déià Martian en ses mains. S'il voit qu'en sa faveur je marche à force ouverle, Piqué de ma révolte, il hâtera sa perte, Et croira qu'en m'ôtant l'espoir de le sauver Il m'ôtera l'ardeur qui me fait soulever. N'en parlons plus : en vain votre amour me retarde, Le sort d'Héraclius tout entier me regarde. Soit qu'il faille régner, soit qu'il faille périr, Au tombeau comme au trône on me verra courir. Mais voici le tyran, et son traître Exupère.

SCÈNE II. — PHOCAS, HÉRACLIUS, EXUPÈRE, EUDOXE TROUPE DE GARDES.

PHOCAS, montrant Eudoxe à ses gardes. Qu'on la tienne en lieu sûr en atteudant sa mère. HÉRACLIUS.

A-t-elle quelque part?...

PHOCAS

Nous verrons à loisir :

Il est bou cependant de la faire saisir.

EUDOXE, s'en allant.

Scigneur, ne croyez rien de ce qu'il vous va dirc.

PHOCAS, à Eudoxe.

Je croirai ce qu'il faut pour le bien de l'empire.

SCÈNE III. - PHOCAS, HÉRACLIUS, EXUPÈRE, GARDES.

PHOCAS, à Héraclius.

Ses pleurs pour ce coupable imploroient ta pitié?

Seigneur...

PHOCAS.

Je sais pour lui quelle est ton amitié; Mais je veux que toi-mème, ayant bien vu son crime, Tiennes ton zèle injuste, et sa mort légitime.

(aux gardes.)

Qu'on le fasse venir. Pour en tirer l'aveu Il ne sera besoin ni du fer ni du feu. Loin de s'en repentir, l'orgueilleux en fait gloire.

Mais que me diras-tu qu'il ne me faut pas croire? Eudoxe m'en conjure, et l'avis m'en surprend. Aurois-tu découvert quelque crime plus grand?

HÉRACLIUS.

Oui, sa mère a plus fait contre votre service Que ne sait Exupère, et que n'a vu Maurice.

PHOCAS.

La perside! Ce jour lui sera le dernier. Parle.

HÉRACLIUS.

J'achèverai devant le prisonnier. Trouvez bon qu'un secret d'une telle importance, Puisque vous le mandez, s'explique en sa présence.

PHOCAS.

Le voici. Mais surtout ne me dis rien pour lui.

SCÈNE IV. — PHOCAS, HÉRACLIUS, MARTIAN, EXUPÈRE,

HÉRACLIUS.

Je sais qu'en ma prière il auroit peu d'appui; Et, loin de me donner une inutile peine, Tout ce que je demande à votre juste haine, C'est que de tels forfaits ne soient pas impunis. Perdez Héraclius, et sauvez votre fils: Voilà tout mon souhait et toute ma prière. M'en refuserez-vous 1?

PHOCAS.

Tu l'obtiendras entière : Ton salut en effet est douteux sans sa mort.

HARTIAN.

Ah! prince, j'y courois sans me plaindre du sort; Son indigne rigueur n'est pas ce qui me touche : Mais en ouïr l'arrêt sortir de votre bouche! Je vous ai mal connu jusques à mon trépas.

Et même en ce moment tu ne me connois pas. Écoute, père aveugle, et toi, prince crédule, Ce que l'honneur désend que plus je dissimule.

Phocas, connois ton sang, et tes vrais ennemis : Je suis Héraclius, et Léonce est ton fils.

MARTIAN.

Seigneur, que dites-vous?

HÉBACLIUS.

Que je ne puis plus taire Que deux fois Léontine esa tromper ton père, Et, semant de nos noms un insensible abus<sup>3</sup>, Fit un faux Martian du jeune Héraclius.

PHOGAS.

Maurice te dément, lâche! tu n'as qu'à lire : « Sous le nom de Léonce Héraclius respire. » Tu fais après cela des contes superflus.

HÉRACLIUS.

Si ce billet fut vrai, seigneur, il ne l'est plus J'étois Léonce alors, et j'ai cessé de l'être Quand Maurice immolé n'en a pu rien connoître S'il laissa par écrit ce qu'il avoit pu voir, Ce qui suivit sa mort fut hors de son pouvoir. Vous portâtes soudain la guerre dans la Perse, Où vous eûtes trois ans la fortune diverse : Cependant Léontine, étant dans le château Reine de nos destins et de notre berceau,

Le roi, quand il en fait, le mesure au courage.

\* Somer un abus des noms ne peut se dire. (Voltaire.)

(Voltaire.)

<sup>&#</sup>x27;Cet en était alors en usage dans les discours familiers; temoin ce vers du Cid :

l'our me rendre le rang qu'occupoit votre race. Prit Martian pour elle, et me mit en sa place. Ce zèle en ma faveur lui succéda si bien. Oue vous-même au retour vous n'en connûtes ricn : Et ces informes traits qu'à six mois a l'enfance Avant mis entre nous fort peu de dissérence. Le foible souvenir en trois ans s'en perdit : Vous prites aisément ce qu'elle vous rendit. Nous vécûmes tous deux sous le nom l'un de l'autre : Il passa pour son fils, je passai pour le vôtre; Et je ne jugeois pas ce chemin criminel Pour remonter sans meurtre au trône paternel. Mais voyant cette erreur fatale à cette vie Sans qui déià la mienne auroit été ravie. Je me croirois, seigneur, coupable infiniment Si je souffrois encore un tel aveuglement. Je viens reprendre un nom qui seul a fait son crime. Conservez votre haine, et changez de victime. Je ne demande rien que ce qui m'est promis : Perdez Héraclius, et sauvez votre fils.

MARTIAN, à Phocas.

Admire de quel fils le ciel t'a fait le père, Admire quel effort sa vertu vient de faire, Tyran; et ne prends pas pour une vérité Ce qu'invente pour moi sa générosité.

(à Héraclius.)
C'est trop, prince, c'est trop pour ce petit service
Dont honora mon bras ma fortune propice:
Je vous sauvai la vie, et ne la perdis pas;
Et pour moi vous cherchez un assuré trépas!
Ah! si vous m'en devez quelque reconnoissance,
Prince, ne m'ôtez pas l'honneur de ma naissance.
Avoir tant de pitié d'un sort si glorieux,
De crainte d'être ingrat, c'est m'être injurieux.

PHOCAS.

En quel trouble me jette une telle dispute! A quels nouveaux malheurs m'expose-t-elle en butte! Lequel croire, Exupère, et lequel démentir? Tombé-je dans l'erreur, ou si j'en vais sortir 1?

<sup>&#</sup>x27; Il faut, ou bien vais-je en sortir? Ce si s'employalt autrefois par abus en sous entendant, je demande, ou dis-moi, si j'en vais sortèr. (Voltaire.)

Si ce billet est vrai, le reste est vraisemblable.

EXUPERE.

Mais qui sait si ce reste est faux ou véritable?

PHOCAS.

Léontine deux fois a pu tromper Phocas.

EXUPÈRE.

Elle a pu les changer, et ne les changer pas : Et plus que vous, seigneur, dedans l'inquiétude, Je ne vois que du trouble et de l'incertitude.

HÉRACLIUS.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que je sais qui je suis : Vous voyez quels effets en ont été produits. Depuis plus de quatre ans vous voyez quelle adresse J'apporte à rejeter l'hymen de la princesse, Où sans doute aisément mon cœur eût consenti, Si Léontine alors ne m'en eût averti.

MARTIAN.

Léontine?

HÉRACLIUS.

Elle-même.

MARTIAN.

Ah, ciel! quelle est sa ruse! Martian aime Eudoxe, et sa mère l'abuse. Par l'horreur d'un hymen qu'il croit incestueux, De ce prince à sa fille elle assure les vœux; Et son ambition, adroite à le séduire, Le plonge en une erreur dont elle attend l'empire. Ce n'est que d'aujourd'hui que je sais qui je suis : Mais de mon ignorance elle espéroit ces fruits, Et me tiendroit encor la vérité cachée, Si tantôt ce billet ne l'en eût arrachée.

PHOCAS, à Exupère.

La méchante l'abuse aussi-bien que Phocas.

Elle a pu l'abuser, et ne l'abuser pas.

PHOCAS.

Tu vois comme la fille a part au stratagème.

EXUPÈRE.

Et que la mère a pu l'abuser elle-même.

PROCAS.

Que de pensers divers! que de soucis flottants!

Je vous en tirerai, seigneur, dans peu de temps.
PHOCAS.

Dis-moi, tout est-il prêt pour ce juste supplice?

Oui, si nous connoissions le vrai fils de Maurice. BÉRACLIUS.

Pouvez-vous en douter après ce que j'ai dit?

Donnez-vous à l'erreur encor quelque crédit?

HÉRACLIUS, à Martian.

Ami, rends-moi mon nom : la faveur n'est pas grande; Ce n'est que pour mourir que je te le demande. Reprends ce triste jour que tu m'as racheté, Ou rends-moi cet honneur que tu m'as presque ôté.

MARTIAN.

Pourquoi, de mon tyran volontaire victime, Précipiter vos jours pour me noireir d'un crime? Prince, qui que je sois, j'ai conspiré sa mort; Et nos noms au dessein donnent un divers sort : Dedans Heraclius il a gloire solide, Et dedans Martian il devient parricide. Puisqu'il faut que je meure illustre, ou criminel, Couvert ou de louange<sup>1</sup>, ou d'opprobre éternel, Ne souillez point ma mort, et ne veuillez pas faire Du vengeur de l'empire un assassin d'un père.

Mon nom scul est coupable, et, sans plus disputer, Pour te faire innocent tu n'as qu'à le quitter; Il conspira lui seul, tu n'en es point complice. Ce n'est qu'Héraclius qu'on envoie au supplice : Sois son fils, tu vivras.

> MARTIAN. Si je l'avois été,

A On ne peut dire couvert de louange, comme on dit couvert de gloire, de lauriers, d'opprobre, de honte. Pourquoi? c'est qu'en effet la honte, la gloire, les lauriers, semblent environner un homme, le couvrir : la gloire couvre de ses rayons; les lauriers couvrent la tête; la honte, la rougeur, couvrent le visage mais la louange ne couvre pas.

[Voltaire.]

Seigneur, ce traître en vain m'auroit sollicité; Et, lorsque contre vous il m'a fait entreprendre, La nature en secret auroit su m'en défendre.

HÉRACLIUS.

Apprends donc qu'en secret mon cœur t'a prévenu. J'ai voulu conspirer, mais on m'a retenu; Et dedans mon péril Léontine timide...

MARTIAN.

N'a pu voir Martian commettre un parricide. HÉRACLEUS.

Toi, que de Pulchérie elle a fait amoureux,
Juge sous les deux noms ton dessein et tes feux.
Elle a rendu pour toi l'un et l'autre funeste,
Martian parricide, Héraclius inceste,
Et n'eût pas eu pour moi d'horreur d'un grand forfait,
Puisque dans ta personne elle en pressoit l'effet.
Mais elle m'empéchoit de hasarder ma tête,
Espérant par ton bras me livrer ma conquête.
Ce favorable aveu dont elle t'a séduit
T'exposoit aux périls pour m'en donner le fruit;
Et c'étoit ton succès qu'attendoit sa prudence,
Pour découvrir au peuple ou cacher ma naissance.

PHOCAS.

Hélas! je ne puis voir qui des deux est mon fils ;
Et je vois que tous deux ils sont mes ennemis.
En ce piteux état quel conseil dois-je suivre?
J'ai craint un ennemi, mon bonheur me le livre;
Je sais que de mes mains il ne se peut sauver,
Je sais que je le vois, et ne puis le trouver.
La nature tremblante, incertaine, étonnée,
D'un nuage confus couvre sa destinée:
L'assassin sous cette ombre échappe à ma rigueur,
Et, présent à mes yeux, il se cache en mon cœur.
Martian! A ce nom aucun ne veut répondre,

<sup>&#</sup>x27;Ce que Phocas dit ici est bien plus intéressant que dans Caldéron; et les quatre derniers beaux vers, O malheureux Phocas! font, je crois, une impression bien plus touchante, parce qu'ils sont mieux amenés. Phocas, dans l'espagnol, dit aux deux princes: Es-es mon fils? tous deux répondent à la fois: Non; et c'est à ce mot que Phocas s'écrie:

Q malneureux Phocas! ò trop neureux Maurice! etc.

Et l'amour paternel ne sert qu'à me confondre.
Trop d'un Héraclius en mes mains est remis;
Je tiens mon ennemi, mais je n'ai plus de fils.
Que veux-tu donc, nature, et que prétends-tu faire?
Si je n'ai plus de fils, puis-je encore être père?
De quoi parle à mon cœur ton murmure imparfait?
Ne me dis rien du tout, ou parle tout-à-fait <sup>1</sup>.
Qui que ce soit des deux que mon sang ait fait naître,
Ou laisse-moi le perdre, ou fais-le-moi connoître.

O toi, qui que tu sois, enfant dénaturé,
Et trop digne du sort que tu t'es procuré,
Mon trône est-il pour toi plus honteux qu'un supplice?
O malheureux Phocas! ô trop heureux Maurice!
Tu recouvres deux fils pour mourir après toi,
Et je n'en puis trouver pour régner après moi!
Qu'aux honneurs de ta mort je dois porter envie,
Puisque mon propre fils les préfère à sa vie!

SCÈNE V. — PHOCAS, HÉRACLIUS, MARTIAN, CRISPE, EXUPÈRE, LÉONTINE, GARDES.

CRISPE, à Phocas.

Seigneur, ma diligence enfin a réussi; J'ai trouvé Léontine, et je l'amène ici.

PHOCAS, à Léontine.

Approche, malheureuse.

HÉRACLIUS, à Léontine, Avouez tout, madame.

J'ai tout dit.

LÉONTINE, à Héraclius.

Quoi, seigneur?

PHOCAS.

Tu l'ignores, infâme!

Qui des deux est mon fils?

LÉONTINE.

Qui vous en fait douter?

¹ Ces deux beaux vers de cette admirable tirade ent été imités par Pascal, et c'est la meilleure de ses pensées. Cela fait bien voir que le géais de Corneille, malgré ses négligences fréquentes, a tout créé en France. Avant lui, presque personne ne pensait avec force, et ne s'exprimait avec noblesse. (Voltaire.)

HÉRACLIUS, à Léontine.

Le nom d'Héraclius que son fils veut porter : Il en croit ce billet et votre témoignage ; Mais ne le laissez pas dans l'erreur davantage.

PHOCAS.

N'attends pas les tourments, ne me déguise rien. M'as-tu livré ton fils? as-tu changé le mien?

LÉONTINE.

Je t'ai livré mon fils, et j'en aime la gloire.
Si je parle du reste, oseras-tu m'en croire?
Et qui t'assurera que pour Héraclius,
Moi qui t'ai tant trompé, je ne te trompe plus?

N'importe, fais-nous voir quelle haute prudence En des temps si divers leur en fait confidence, A l'un depuis quatre ans, à l'autre d'aujourd'hui.

Léontine, en montrant les deux princes. Le secret n'en est su ni de lui, ni de lui; Tu n'en sauras non plus les véritables causes : Devine, si tu peux, et choisis, si tu l'oses.

Í

L'un des deux est ton fils, l'autre ton empereur. Tremble dans ton amour, tremble dans ta fureur. Je te veux toujours voir, quoi que ta rage fasse, Craindre ton ennemi dedans ta propre race, Toujours aimer ton fils dedans ton ennemi, Sans être ni tyran, ni père qu'à demi. Tandis qu'autour des deux tu perdras ton étude, Mon âme jouira de ton inquiétude; Je rirai de ta peine; ou, si tu m'en punis, Tu perdras avec moi le secret de ton fils.

PHOCAS.

Et si je les punis tous deux sans les connoître, L'un comme Héraclius, l'autre pour vouloir l'être?

Je m'en consolerai quand je verrai Phocas Croire affermir son sceptre en se coupant le bras, Et de la même main son ordre tyrannique <sup>1</sup> Venger Héraclius dessus son fils unique.

<sup>&#</sup>x27;Un ordre n'a point de main, et la phrase est trop incorrecte: je verras Phocas se couper le bras, et son ordre venger Héraclius de la même main! (Voltaire.)

#### PHOCAS.

Quelle reconnoissance, ingrate! tu me rends
Des bienfaits répandus sur toi, sur tes parents,
De t'avoir confié ce fils que tu me caches,
D'avoir mis en tes mains ce cœur que tu m'arraches,
D'avoir mis à tes pieds ma cour qui t'adoroit!
Rends-moi mon fils, ingrate.

## LÉONTINB.

Il m'en désavoùroit;
Et ce fils, quel qu'il soit, que tu ne peux connoître,
A le cœur assez bon pour ne vouloir pas l'être.
Admire sa vertu qui trouble ton repos.
C'est du fils d'un tyran que j'ai fait ce héros;
Tout ce qu'il a reçu d'heureuse nourriture 1
Domte ce mauvais sang qu'il eut de la nature!
C'est assez dignement répondre à tes bienfaits.
Que d'avoir dégagé ton fils de tes forfaits.
Séduit par ton exemple et par sa complaisance,
Il t'auroit ressemblé, s'il eût su sa naissance;
Il seroit lâche, impie, inhumain comme toi!
Et tu me dois ainsi plus que je ne te doi.

#### EXUPÈRE.

L'impudence et l'orgueil suivent les impostures.
Ne vous exposez plus à ce torrent d'injures,
Qui, ne faisant qu'aigrir votre ressentiment,
Vous donne peu de jour pour ce discernement.
Laissez-la-moi, seigneur, quelques moments en garde,
Puisque j'ai commencé, le reste me regarde :
Malgré l'obscurité de son illusion,
J'espère démêler cette confusion.
Vous savez à quel point l'affaire m'intéresse.

## PHOCAS.

Achève, si tu peux, par force, ou par adresse, Exupère; et sois sûr que je te devrai tout, Si l'ardeur de ton zèle en peut venir à bout. Je saurai cependant prendre à part l'un et l'autre; Et peut-être qu'enfin nous trouverons le nôtre.

<sup>&#</sup>x27;Ce terme, nourriture, mérite d'être en usage; il est très-supérieur à dducation. (Voltaire.)

Agis de ton côté; je la laisse avec toi : Gène, flatte, surprends. Vous autres, suivez-moi.

SCÈNE VI. - EXUPÈRE, LÉONTINE.

#### EXUPÈRE.

On ne peut nous entendre. Il est juste, madame, Que je vous ouvre enfin jusqu'au fond de mon âme; C'est passer trop long-temps pour traître auprès de vous. Vous haïssez Phocas: nous le haïssons tous...

## LÉONTINE.

Oui, c'est bien lui montrer ta haine et ta colère, Que lui vendre ton prince et le sang de ton père.

EXUPERE.

L'apparence vous trompe, et je suis en effet...

LÉONTINE.

L'homme le plus méchant que la nature ait fait. EXUPÈRE.

Ce qui passe à vos yeux pour une perfidie... Léontine.

Cache une intention fort noble et fort hardie.

Pouvez-vous en juger, puisque vous l'ignorez?
Considérez l'état de tous nos conjurés :
Il n'est aucun de nous à qui sa violence
N'ait donné trop de lieu d'une juste vengeance;
Et nous en croyant tous dans notre âme indignés,
Le tyran du palais nous a tous éloignés.
Il y falloit rentrer par quelque grand service.

## LÉONTINE.

Et tu crois m'éblouir avec cet artifice?

EXUPÈRE.

Madame, apprenez tout. Je n'ai rien hasardé.
Vous savez de quel nombre il est toujours gardé;
Pouvions-nous le surprendre, ou forcer les cohortes
Qui de jour et de nuit tiennent toutes ses portes?
Pouvions-nous mieux sans bruit nous approcher de lui?
Vous voyez la posture où j'y suis aujourd'hui;
Il me parle, il m'écoute, il me croit; et lui-même
Se livre entre mes mains, aide à mon stratagème.
C'est par mes seuls conseils qu'il veut publiquement

Du prince Héraclius faire le châtiment,
Que sa milice éparse à chaque coin des rues
A laissé du palais les portes presque nues:
Je puis en un moment m'y rendre le plus fort;
Mes amis sont tous prêts: c'en est fait, il est mort;
Et j'userai si bien de l'accès qu'il me donne,
Qu'aux pieds d'Héraclius je mettrai sa couronne.
Mais après mes desseins pleinement découverts,
De grâce, faites-moi connoître qui je sers;
Et ne le caches plus à ce cœur qui n'aspire
Qu'à le rendre aujourd'hui maître de tout l'empire.

LÉONTINE.

Esprit lâche et grossier, quelle brutalité
Te fait juger en moi tant de crédulité?
Va, d'un piége si lourd l'appât est inutile,
Traître; et si tu n'as point de ruse plus subtile...

Je vous dis vrai, madame, et vous dirai de plus... LÉONTINE.

Ne me fais point ici de contes superflus : L'effet à tes discours ôte toute croyance.

Eh bien! demeurez donc dans votre défiance.
Je ne demande plus, et ne vous dis plus rien;
Gardez votre secret, je garderai le mien.
Puisque je passe encor pour homme à vous séduire,
Venez dans la prison où je vais vous conduire:
Si vous ne me croyez, craignez ce que je puis.
Avant la fin du jour vous saurez qui je suis.

PIN DU QUATRIÈME ACTÉ

11.

# ACTE CINOUIÈME.

## SCÈNE I. - HÉRACLIUS, seul.

Quelle confusion étrange
De deux princes fait un mélange
Qui met en discord deux amis!
Un père ne sait où se prendre;
Et plus tous deux s'osent défendre
Du titre infâme de son fils,
Plus eux-mêmes cessent d'entendre
Les secrets qu'on leur a commis.

Léontine avec tant de ruse
Ou me favorise, ou m'abuse,
Qu'elle brouille tout notre sort :
Ge que j'en eus de connoissance
Brave une orgueilleuse puissance
Qui n'en croit pas mon vain effort;
Et je doute de ma naissance
Quand on me refuse la mort.

Ce fier tyran qui me caresse
Montre pour moi tant de tendresse
Que mon cœur s'en laisse alarmer :
Lorsqu'il me prie et me conjure,
Son amitié paroît si pure,
Que je ne saurois présumer
Si c'est par instinct de nature,
Ou par coutume de m'aimer.

Dans cette croyance incertaine,
J'ai pour lui des transports de haine
Que je ne conserve pas bien :
Cette grâce qu'il veut me faire
Étonne et trouble ma colère;
Et je n'ose résoudre rien,
Quand je trouve un amour de père
En celui qui m'ôta le mien.

Retiens, grande ombre de Maurice, Mon âme au bord du précipice Que cette obscurité lui fait, Et m'aide à faire mieux connoître Qu'en ton fils Dieu n'a pas fait naître Un prince à ce point imparfait, Ou que je méritois de l'être, Si je ne le suis en effet.

Soutiens ma haine qui chancelle;
Et redoublant pour ta querelle
Cette noble ardeur de mourir,
Fais voir... Mais il m'exauce, on vient me secourir.

SCÈNE II. - HÉRACLIUS, PULCHÉRIE.

HÉRACLIUS.

O ciel! quel bon démon devers moi vous envoie,

PULCHÉRIE.

Le tyran, qui veut que je vous voie, Et met tout en usage afin de s'éclaircir. HÉRACLIUS.

Par vous-même en ce trouble il pense réussir!

Il le pense, seigneur; et ce brutal espère Mieux qu'il ne trouve un fils que je découvre un frère : Comme si j'étois fille à ne lui rien celer De tout ce que le sang pourroit me révéler!

Puisse-t-il par un trait de lumière fidèle Vous le mieux révéler qu'il ne me le révèle! Aidez-moi cependant, madame, à repousser

¹ On sent ici que le terrain manque à l'auteur : cette seène est entièrement inutile au dénoûment de la piece, mais non-seulement elle est inutile, elle n'est pas vraisemblable : il n'est pas possible que Phocas se serve ici de la fille de Maurico comme il emploierait un confident sur lequel il compterait; il l'a menacée vingt fois de la mort; elle lui a parlé avec la plus grande horreur et le plus profond mépris, et il l'envoie tranquillement pour surpreadre le secret d'Héraclius. Une telle disparate, un tel changement dans le caractère devrait au moins être excusé, s'il peut l'être, par une exposition pathétique du trouble extrème où est Phocas, et qui le réduit à implorer le secours de Pulchérie mème, sa mortelle ennemic. (Voltaire.)

Les indignes frayeurs dont je me sens presser...
PULCHÉRIE.

Ah! prince, il ne faut point d'assurance plus claire; Si vous craignez la mort, vous n'êtes point mon frère : Ces indignes frayeurs vous ont trop découvert.

Moi, la craindre, madame! Ah! je m'y suis offert. Ou'il me traite en tyran, qu'il m'envoie au supplice, Je suis Héraclius, je suis fils de Maurice; Sous ces noms précieux je cours m'ensevelir, Et m'étonne si peu que je l'en sais pâtir : Mais il me traite en père, il me flatte, il m'embrasse; Je n'en puis arracher une seule menace : J'ai beau faire et beau dire afin de l'irriter. Il m'écoute si peu qu'il me force à douter. Malgré moi comme fils toujours il me regarde; Au lieu d'être en prison, je n'ai pas même un garde. Je ne sais qui je suis, et crains de le savoir; Je veux ce que je dois, et cherche mon devoir : Je crains de le haïr, si j'en tiens la naissance: Je le plains de m'aimer, si je m'en dois vengeance: Et mon cœur, indigné d'une telle amitié, En frémit de colère, et tremble de pitié. De tous ses mouvements mon esprit se défie : Il condamne aussitôt tout ce qu'il justifie. La colère, l'amour, la haine et le respect. Ne me présentent rien qui ne me soit suspect. Je crains tout, je fuis tout; et, dans cette aventure. Des deux côtés en vain j'écoute la nature. Secourez donc un frère en ces perplexités. PULCHÉRIE.

Ah! vous ne l'êtes point, puisque vous en doutez.
Celui qui, comme vous, prétend à cette gloire,
D'un courage plus ferme en croit ce qu'il doit croire :
Comme vous on le flatte, il y sait résister;
Rien ne le touche assez pour le faire douter :
Et le sang, par un double et secret artifice,
Parle en vous pour Phocas, comme en lui pour Maurice.
HÉRACLAUS.

A ces marques en lui connoissez Martian; Il a le cœur plus dur étant fils d'un tyran. La générosité suit la belle naissance : La pitié l'accompagne, et la reconnoissance. Dans cette grandeur d'âme un vrai prince affermi Est sensible aux malheurs même d'un ennemi: La baine qu'il lui doit ne sauroit le défendre. Ouand il s'en voit aimé, de s'en laisser surprendre: Et trouve assez souvent son devoir arrêté Par l'effort naturel de sa propre bouté. Cette digne vertu de l'âme la mieux née. Madame, ne doit pas souiller ma destinée. Je doute; et si ce doute a quelque crime en soi, C'est assez m'en punir que douter comme moi; Et mon cœur, qui sans cesse en sa faveur se flatte. Cherche qui le soutienne, et non pas qui l'abatte; Il demande secours pour mes sens étonnés. Et non le coup mortel dont vous m'assassinez. PULCHÉRIE.

L'œil le mieux éclairé sur de telles matières Peut prendre de faux jours pour de vives lumières; Et comme notre sexe ose assez promptement Suivre l'impression d'un premier mouvement. Peut-être qu'en faveur de ma première idée Ma haine pour Phocas m'a trop persuadée. Son amour est pour vous un poison dangereux; Et quoique la pitié montre un cœur généreux. Celle qu'on a pour lui de ce rang dégénère. Vous le devez hair; et, fût-il votre père, Si ce titre est douteux, son crime ne l'est pas. Qu'il vous offre sa grâce, ou vous livre au trépas, Il n'est pas moins tyran quand il vous favorise, Puisque c'est ce cœur même alors qu'il tyrannise; Et que votre devoir, par là mieux combattu, Prince, met en péril jusqu'à votre vertu. Doutez, mais haïssez; et, quoi qu'il exécute, Je douterai d'un nom qu'un autre vous dispute : En douter lorsqu'en moi vous cherchez quelque appui, Si c'est trop peu pour vous, c'est assez contre lui. L'un de vous est mon frère, et l'autre y peut prétendre : Entre tant de vertus mon choix se peut méprendre; Mais je ne puis faillir, dans votre sort douteux, A chérir l'un et l'autre, et vous plaindre tous deux.

J'espère encor pourtant; on murmure, on menace, Un tumulto, dit-on, s'élève dans la place : Exupère est allé fondre sur ces mutins; Et peut-être de là dépendent nos destins. Mais Phocas entre:

SCÈNE III. — PHOCAS, HÉRACLIUS, MARTIAN, PULCHÉRIE, GARDES.

PHOCAS.

Eh bien! se rendra-t-il, madame?

Quelque effort que je fasse à lire dans son âme, Je n'en vois que l'effet que je m'étois promis : Je trouve trop d'un frère, et vous trop peu d'un fils.

Ainsi le ciel vous veut enrichir de ma perte.

Il tient en ma faveur leur naissance couverte : Ce frère qu'il me rend seroit déjà perdu Si dedans votre sang il ne l'eût confondu.

PHOCAS, à Pulchérie.

Cette confusion peut perdre l'un et l'autre.

En faveur de mon sang je ferai grâce au vôtre :

Mais je veux le connoître ; et ce n'est qu'à ce prix

Qu'en lui donnant la vie il me rendra mon fils.

(à Héraclius.)

Pour la dernière fois, ingrat, je t'en conjure; Car enfin c'est vers toi que penche la nature; Et je n'ai point pour lui ces doux empressements Qui d'un cœur paternel font les vrais mouvements. Ce cœur s'attache à toi par d'invincibles charmes. En crois-tu mes soupirs? en croiras-tu mes larmes? Songe avec quel amour mes soins t'ont élevé, Avec quelle valeur son bras t'a conservé; Tu nous dois à tous deux.

HÉRACLIUS.

Et pour reconnoissance Je vous rends votre fils, je lui rends sa naissance. PHOCAS.

Tu me l'ôtes, cruel, et le laisses mourir.

HÉRACLIUS.

Je meurs pour vous le rendre, et pour le secourir.

C'est me l'ôter assez que ne vouloir plus l'être.

HÉRACLIUS.

C'est vous le rendre assez que le faire connoître
PHOCAS.

C'est me l'ôter assez que me le supposer.

C'est vous le rendre assez que vous désabuser.
PHOCAS.

Laisse-moi mon erreur, puisqu'elle m'est si chère Je t'adopte pour fils, accepte-moi pour père : Fais vivre Héraclius sous l'un ou l'autre sort; Pour moi, pour toi, pour lui, fais-toi ce peu d'effort.

HÉRACLIUS,

Ab! c'en est trop ensin, et ma gloire blessée Dépouille un vieux respect où je l'avois sorcée. De quelle ignominie osez-vous me flatter? Toutes les sois, tyran, qu'on se laisse adopter, On veut une maison illustre autant qu'amie, On cherche de la gloire, et non de l'infamie; Et ce seroit un monstre horrible à vos états Que le sils de Maurice adopté par Phocas.

PHOCAS.

Va, cesse d'espèrer la mort que tu mèrites;
Ce n'est que contre lui, làche, que tu m'irrites:
Tu te veux rendre en vain indigne de ce rang;
Je m'en prends à la cause, et j'épargne mon sang.
Puisque ton amitié de ma foi se défie
Jusqu'à prendre son nom pour lui sauver la vie,
Soldats, sans plus tarder, qu'on l'immole à ses yeux;
Et sois après sa mort mon fils, si tu le veux.

HÉRACLIUS, aux soldats.

Perfides, arrêtez.

MARTIAN.

Ah! que voulez-vous faire,

Prince?

HÉBACLIUS.

Sauver le fils de la fureur du père.

#### MARTIAN.

Conservez-lui ce fils qu'il ne cherche qu'en vous; Ne troublez point un sort qui lui semble si doux. C'est avec assez d'heur qu'Héraclius expire, Puisque c'est en vos mains que tombe son empire Le ciel daigne bénir votre sceptre et vos jours!

C'est trop perdre de temps à souffrir ces discours. Dépêche, Octavian.

> HÉRACLIUS, à Octavian. N'attente rien, barbare;

Je smis...

PHOCAS.

Avoue enfin.

néractius. Je tremble, je m'égare,

Et mon cœur...

PHOCAS, à Héraclius.

Tu pourras à loisir y penser.

(à Octavian.) Frappe.

HÉRACLIUS.

Arrête; je suis... Puis-je le prononcer?

PHOCAS.

Achève, ou...

HÉRACLIUS.

Je suis donc, s'il faut que je le dic,
Ce qu'il faut que je sois pour lui sauver la vie.
Oui, je lui dois assez, seigneur, quoi qu'il en soit,
Pour vous payer pour lui de l'amour qu'il vous doit;
Et je vous le promets entier, ferme, sincère,
Et tel qu'Héraclius l'auroit pour son vrai père.
J'accepte en sa faveur ses parents pour les miens :
Mais sachez que vos jours me répondront des siens;
Vous me serez garant des hasards de la guerre,
Des ennemis secrets, de l'éclat du tonnerre;
Et, de quelque façon que le courroux des cieux
Me prive d'un ami qui m'est si précieux,
Je vengerai sur vous, et fussiez-vous mon père,
Ce qu'aura fait sur lui leur injuste colère.

PHOCAS.

Ne crains rien: de tous deux je ferai mon appui; L'amour qu'il a pour toi m'assure trop de lui: Mon cœur pâme de joie, et mon âme n'aspire Qu'à vous associer l'un et l'autre à l'empire. J'ai retrouvé mon fils: mais sois-le tout-à-fait, Et donne-m'en pour marque un véritable effet; Ne laisse plus de place à la supercherie; Pour achever ma joie, épouse Pulchérie.

Seigneur, elle est ma sœur.

PHOCAS.

Tu n'es donc point mon fils, Puisque si lâchement déjà tu t'en dédis?

PULCHÉRIE.

Qui te donne, tyran, une attente si vaine? Quoi! son consentement étoufferoit ma haine! Pour l'avoir étonné tu m'aurois fait changer! J'aurois pour cette honte un cœur assez léger! Je pourrois épouser ou ton fils, ou mon frère!

SCÈNE IV. — PHOCAS, HÉRACLIUS, PULCHÉRIE, MARTIAN, CRISPE, GARDES.

CRISPE.

Seigneur, vous devez tont au grand cœur d'Exupere, Il est l'unique auteur de nos meilleurs destins : Lui seul et ses amis ont domté vos mutins; Il a fait prisonniers leurs chefs qu'il vous amène.

PHOCAS.

Dis-lui qu'il me les garde en la salle prochaine; Je vais de leurs complots m'éclaireir avec eux.

SCÈNE V. — PHOCAS, PULCHÉRIE, HÉRACLIUS, MARTIAN, GARDES.

PHOCAS, à Héraclius.

Toi, cependant, ingrat, sois mon fils, si tu veux. En l'état où je suis, je n'ai plus lieu de feindre. Les mutins sont domtés, et je cesse de craindre. Je vous laisse tous trois.

(à Pulchérie.)

Use bien du moment

Que je prends pour en faire un juste châtiment; Et, si tu n'aimes mieux que l'un et l'autre meure, Trouve, ou choisis mon fils, et l'épouse sur l'heure; Autrement, si leur sort demeure encor douteux, Je jure à mon retour qu'ils périront tous deux. Je ne veux point d'un fils dont l'implacable haine Prend ce nom pour affront, et mon amour pour gêne. Toi...

PULCHÉRIE.

Ne menace point, je suis prête à mourir.

PHOCAS.

A mourir! jusque-là je pourrois te chérir! N'espère pas de moi cette faveur suprême; Et pense...

PULCHÉRIE.

A quoi, tyran?

PHOCAS.

A m'épouser moi-même Au milieu de leur sang à tes pieds répandu.

PULCHÉRIE.

Quel supplice!

PHOCAS.

Il est grand pour toi; mais il t'est dû:
Tes mépris de la mort bravoient trop ma colère.
Il est en toi de perdre ou de sauver ton frère;
Et du moins, quelque erreur qui puisse me troubler,
J'ai trouvé les moyens de te faire trembler.

SCÈNE VI. - HÉRACLIUS, MARTIAN, PULCHÉRIE.

PULCHÉRIE.

Le lâche! il vous flattoit lorsqu'il trembloit dans l'âme. Mais tel est d'un tyran le naturel infâme:
Sa douceur n'a jamais qu'un mouvement contraint;
S'il ne craint, il opprime; et s'il n'opprime, il craint.
L'une et l'autre fortune en montre la foiblesse;
L'une n'est qu'insolence, et l'autre que bassesse.
A peine est-il sorti de ses lâches terreurs
Qu'il a trouvé pour moi le comble des horreurs.

Mes frères, puisque enfin vous voulez tous deux l'être, Si vous m'aimez en sœur, faites-le moi paroître. HÉRACLIUS.

Que pouvons-nous tous deux, lorsqu'on tranche nos jours?

Un généreux conseil est un puissant secours.

Il n'est point de conseit qui vous soit salutaire Que d'épouser le fils pour éviter le père; L'horreur d'un mal plus grand vous y doit disposer.

Qui me le montrera, si je veux l'épouser? Et, dans cet hyménée à ma gloire funeste, Qui me garantira des périls de l'inceste?

Je le vois trop à craindre et pour vous et pour nous : Mais, madame, on peut prendre un vain titre d'époux, Abuser du tyran la rage forcenée, Et vivre en frère et sœur sous un feint hyménée.

PULCHÉRIE.

Feindre, et nous abaisser à cette lâcheté!

Pour tromper un tyran c'est générosité, Et c'est mettre, en faveur d'un frère qu'il vous donne, Deux ennemis secrets auprès de sa personne, Qui, dans leur juste haine animés et constants, Sur l'ennemi commun sauront prendre leur temps, Et terminer bientôt la feinte avec sa vie.

PULCHÉRIE.

Pour conserver vos jours et fuir mon infamie, Feignons; vous le voulez, et j'y résiste en vain. Sus donc, qui de vous deux me prêtera la main? Qui veut feindre avec moi? qui sera mon complice?

Vous, prince, à qui le ciel inspire l'artifice.

MARTIAN.

Vous, que veut le tyran pour fils obstinément.

HÉRACLIUS.

Vous, qui depuis quatre ans la servez en amant.

MARTIAN.

Vous saurez mieux que moi surprendre sa tendresse.

HÉRACLIUS.

Vous saurez mieux que moi la traiter de maîtresse.

#### MARTIAN.

Vous aviez commencé tantôt d'y consentir.

Ah! princes, votre cœur ne peut se démentir;
Et vous l'avez tous deux trop grand, trop magnanime,
Pour souffrir sans horreur l'ombre même d'un crime.
Je vous connoissois trop pour juger autrement,
Et de votre conseil, et de l'événement;
Et je n'y déférois que pour vous voir dédire.
Toute fourbe est honteuse aux cœurs nés pour l'empire.
Princes, attendons tout, sans consentir à rien.

HÉRACLIUS.

Admirez cependant quel malheur est le mien : L'obscure vérité, que de mon sang je signe, Du grand nom qui me perd ne me peut rendre digne; On n'en croit pas ma mort; et je perds mon trépas, Puisque mourant pour lui je ne le sauve pas.

# MARTIAN.

Voyez d'autre côté quelle est ma destinée, Madame : dans le cours d'une seule journée, Je suis Héraclius, Léonce, et Martian; Je sors d'un empereur, d'un tribun, d'un tyran. De tous trois ce désordre en un jour me fait naître, Pour me faire mourir enfin sans me connoître.

### PULCHÉRIE.

Cédez, cédez tous deux aux rigueurs de mon sort : Il a fait contre vous un violent effort. Votre malheur est grand; mais, quoi qu'il en succède, La mort qu'on me refuse en sera le remède; Et moi... Mais que nous veut ce perfide?

SCÈNE VII. — HÉRACLIUS, PULCHÉRIE, MARTIAN, AMINTAS.

## AMINTAS.

Mon bras

Vient de laver ce nom dans le sang de Phocas 1.

'Je ne parle point ici d'un bras qui lave un nom; on sent assez combien le terme est impropre : mais j'insiste sur ce personnage subalterne d'Amintas, qui m'a dit que quatre mots dans toute la pièce, et qui en fait le denoument. HÉRACLIUS.

Que nous dis-tu?

AMINTAS.

Qu'à tort vous nous prenez pour traîtres; Qu'il n'est plus de tyran; que vous êtes les maîtres.

De quoi?

AMINTAS.

De tout l'empire.

MARTIAN.

Et par toi?

AMINTAS.

Non, seigneur 1;

Un autre en a la gloire, et j'ai part à l'honneur.

HÉRACLIUS.

Et quelle heureuse main finit notre misère?

AMINTAS.

Princes, l'auriez-vous cru? c'est la main d'Exupère.

MARTIAN.

Lui, qui me trahissoit?

AMINTAS.

C'est de quoi s'étonner :

Il ne vous trahissoit que pour vous couronner.

HÉRACLIUS.

N'a-t-il pas des mutins dissipé la furie?

AMINTAS.

Son ordre excitoit seul cette mutinerie 2.

MARTIAN.

Il en a pris les chefs toutesois?

AMINTAS.

Admirez

Que ces prisonniers même avec lui conjurés Sous cette illusion couroient à leur vengeance : Tous contre ce barbare étant d'intelligence, Suivis d'un gros d'amis nous passons librement Au travers du palais à son appartement.

<sup>&#</sup>x27;Il doit au contraire répondre, oui, seigneur, puisqu'au vers suivant il dit, f'ai part à cet honneur.

'Coltaire.)

Ce mot est trop familier; révolte, sédition, tumulte, soulèsement, etc., sont les termes usités dans le style tragique.

(Voltaire.)

La garde y restoit foible, et sans aucun ombrage; Crispe même à Phocas porte notre message : Il vient: à ses genoux on met les prisonniers, Qui tirent pour signal leurs poignards les premiers Le reste, impatient dans sa noble colère, Enferme la victime : et soudain Exupère : « Qu'on arrête, dit-il; le premier coup m'est dû : » C'est lui qui me rendra l'honneur presque perdu. Il frappe, et le tyran tombe aussitôt sans vie. Tant de nos mains la sienne est promptement suivic. Il s'élève un grand bruit, et mille cris confus Ne laissent discerner que Vive Héraclius! Nous saisissons la porte, et les gardes se rendent. Mêmes cris aussitôt de tous côtés s'entendent: Et de tant de soldats qui lui servoient d'appui, Phocas, après sa mort, n'en a pas un pour lui. PULCHÉRIE.

Quel chemin Exupère a pris pour sa ruine!

Le voici qui s'avance avecque Léontine.

SCÈNE VIII. — HÉRACLIUS, MARTIAN, LÉONTINE, PULCHÉRIE, EUDOXE, EXUPÈRE, AMINTAS, GARDES.

HÉRACLIUS, à Léontine.

Est-il donc vrai, madame? et changeons-nous de sort? Amintas nous fait-il un fidèle rapport?

LÉONTINE.

Seigneur, un tel succès à peine est concevable; Et d'un si grand desseiu la conduite admirable...

HÉRACLIUS, à Exupère.

Perfide généreux, hâte-toi d'embrasser Deux princes impuissants à te récompenser.

EXUPÈRE, à Héraclius.

Seigneur, il me faut grâce ou de l'un, ou de l'autre : J'ai répandu son sang, si j'ai vengé le vôtre.

MARTIAN.

Qui que ce soit des deux, il doit se consoler De la mort d'un tyran qui vouloit l'immoler : Je ne sais quoi pourtant dans mon cœur en murmure. HÉRACLIUS.

Peut-être en vous par là s'explique la nature : Mais, prince, votre sort n'en sera pas moins doux; Si l'empire est à moi, Pulchérie est à vous. Puisque le père est mort, le fils est digue d'elle.

(à Léontine.)

Terminez donc, madame, enfin notre querelle.

Mon témoignage seul peut-il en décider?

Quello autre sûreté pourrions-nous demander?

Je vous puis être encor suspecte d'artifice. Non, ne m'en croyez pas, croyez l'impératrice.

(à Pulchérie, lui donnant un billet.)

Vous connoissez sa main, madame; et c'est à vous
Que je remets le sort d'un frère et d'un époux.

Voyez ce qu'en mourant me laissa votre mère.

PULCHÉRIE.

J'en baise en soupirant le sacré caractère. LÉONTINE.

Apprenez d'elle enfin quel sang vous a produits,

HÉRACLIUS, à Budoxe. Qui que je sois, c'est à vous que je suis. PULCHÉRIE, lisant.

- « Parmi tant de malheurs mon bonheur est étrange :
- » Après avoir donné son fils au lieu du mien,

La reconnaissance suit ici la catastrophe. On doit très-rarement violer la règle qui vest au contraire que la reconnaissance précède. Cette règle est dans la nature; car, lorsque la péripètie est arrivée, quand le tyran est tué, personne ne s'intéresse au reste. Qu'importe qui des deux princes est Héraclius? Si Joas n'était reconnu qu'après la mort d'Athalie, la pièce finirait très-froidement. Il me semble qu'il se présentait une situation, une péripètie bien théatrale: Phocas, méconnaissant son fils Martian, voudrait le faire périr; Héraclius, son ami, en le défendant, tuerait Phocas, et croirait avoir commis un parricide; Léontine lui dirait alors: Fous croys rous être souillé du sang de botre père, vous aves puni l'assassin du oftre. (Voltaire.)

Le plan que propose sei Voltaire nous paraît d'une très-grante beauté : il prouve la profoude connaissance qu'il avait des effets du théâtre; et s'il avait souvent développé de pareilles vucs, au lieu de s'arrêter à des critiques de molts, il eût para vraingent digne de juger Corneille. [Palissot.]

- » Léontine à mes yeux, par un second échange,
- » Donne encore à Phocas mon fils au lieu du sien.
  - » Vous qui pourrez douter d'un si rare service,
- » Sachez qu'elle a deux fois trompé notre tyran :
- » Celui qu'on croit Léonce est le vrai Martian,
- » Et le faux Martian est vrai fils de Maurice.

» CONSTANTINE. »

(à Héraclius.)

Ah! vous êtes mon frère!

HÉRACLIUS, à Pulchérie.

Et c'est heureusement

Que le trouble éclairei vous rend à votre amant. LÉONTINE, à Héraclius.

Vous en saviez assez pour éviter l'inceste,

Et non pas pour vous rendre un tel secret funeste.

(à Martian.)
Mais pardonnez, seigneur, à mon zèle parfait
Ce que j'ai voulu faire, et ce qu'un autre a fait.

MARTIAN.

Je no m'oppose point à la commune joie :
Mais souffrez des soupirs que la nature envoie.
Quoique jamais Phocas n'ait mérité d'amour,
Un fils ne peut moins rendre à qui l'a mis au jour :
Ce n'est pas tout d'un coup qu'à ce titre on renonce.

HÉRACLIUS.

Donc, pour mieux l'oublier, soyez encor Léonce; Sous ce nom glorieux aimez ses ennemis, Et meure du tyran jusqu'au nom de son fils!

Vous, madame, acceptez et ma main et l'empire En échange d'un cœur pour qui le mien soupire.

EUDOXE, à Héraclius.

Seigneur, vous agissez en prince généreux.

HÉRACLIUS, à Exupère et à Amintas. Et vous, dont la vertu me rend ce trouble heureux, Attendant les effets de ma reconnoissance, Reconnoissons, amis, la céleste puissance; Allons lui rendre hommage, et, d'un esprit content, Montrer Héraelius au peuple qui l'attend.

FIN D'HERACLTOS.

# EXAMEN D'HÉRACLIUS.

Cette tragédie a encore plus d'effort d'invention que celle de Rodogune, et je puis dire que c'est un heureux original dont il s'est fait beaucoup de belles copies, sitôt qu'il a paru. Sa conduite diffère de celle-là, en ce que les narrations qui lui don nent jour sont pratiquées par occasion en divers lieux avecadresse, et toujours dites et écoutées avec intérêt, sans qu'il y en ait pas une de sang-froid, comme celle de Laonice. Elles son' éparses ici dans tout le poeme, et ne font connoître à la fois que ce qu'il est besoin qu'on sache pour l'intelligence de la scène qui suit. Ainsi, des la première, Phocas, alarmé du bruit qui court qu'Héraclius est vivant, récite les particularités de sa mort, pour montrer la sausseté de ce bruit ; et Crispe, son gendre, en lui proposant un remède aux troubles qu'il appréhende, fait connoître comme, en perdant toute la famille de Maurice, il a réservé Pulchérie pour la faire épouser à son fils Martian, et le pousse d'autant plus à presser ce mariage, que ce prince court chaque jour de grands périls à la guerre, et que sans Léonce il sût demeuré au dernier combat. C'est par là qu'il instruit les auditeurs de l'obligation qu'a le vrai Héraclius, qui passe pour Martian, au vrai Martian, qui passe pour Léonce; et cela sert de fondement à l'offre volontaire qu'il fait de sa vie au quatrième acte, pour le sauver du péril où l'expose cette erreur des noms. Sur cette proposition, Phocas, se plaignant de l'aversion que les deux parties témoignent à ce mariage, impute celle de Pulchérie à l'instruction qu'elle a reçue de sa mère, et apprend ainsi aux spectateurs, comme en passant, qu'il l'a laissée trop vivre après la mort de l'empereur Maurice, son mari. Il falloit tout cela pour faire entendre la scène qui suit entre Pulchérie et lui : mais ie n'ai pu avoir assez d'adresse pour faire entendre les équivoques ingénieux dont est rempli tout ce que dit Héraclius à la fin de ce premier acte, et on ne les peut comprendre que par une réflexion après que la pièce est finie, et qu'il est entièrement reconnu, ou dans une seconde représentation.

Surtout la manière dont Eudoxe fait connoître, au second acte, le double échange que sa mère a fait des deux princes, est une des choses les plus spirituelles qui soient sorties de ma plume. Léontine l'accuse d'avoir révélé le secret d'Héraclius, et d'être cause du bruit qui court qui le met en péril de sa vie; pour s'en justifier, elle explique tout ce qu'elle en sait, et conclut que, puisqu'on n'en publie pas tant, il faut que ce bruit ait pour auteur quelqu'un qui n'en sache pas tant qu'elle. Il est vrai que cette narration est si courte, qu'elle laisseroit beaucoup d'obscurité, si Héraclius ne l'expliquoit plus au long au quatrième acte, quand il est besoin que cette vérité fasse son plein effet; mais elle n'en pouvoit pas dire davantage à une personne qui savoit cette histoire mieux qu'elle; et ce peu qu'elle en dit suffit à jeter une lumière imparfaite de ces échanges, qu'il n'est pas besoin alors d'éclaircir plus entièrement.

L'artifice de la dernière scène de ce quatrième acte passe encore celui-ci: Exupère y fait connoître tout son dessein à Léoutine, mais d'une façon qui n'empèche point cette femme avisée
de le soupçonner de fourberie, et de n'avoir d'autre dessein que
de tirer d'elle le secret d'Héraclius pour le perdre: l'auditeur
lui-mème en demeure dans la défiance, et ne sait qu'en juger;
mais après que la conspiration a eu son esset par la mort de
Phocas, cette considence anticipée exempte Exupère de se purger
de tous les justes soupçons qu'on avoit eus de lui, et délivre
l'auditeur d'un récit qui lui auroit été fort ennuyeux après le
dénoûment de la pièce, où toute la patience que peut avoir sa
curiosité se borne à savoir qui est le vrai Héraclius des deux
qui prétendent l'ètre.

Le stratagème d'Exupère, avec toute son industrie, a quelque chose d'un peu délicat, et d'une nature à ne se faire qu'au théàtre, où l'auteur est maître des événements qu'il tient dans sa main, et non pas dans la vie civile, où les hommes en disposent selon leurs intérêts et leur pouvoir. Quand il découvre Héraclius à Phocas, et le fait arrêter prisonnier, son intention est fort bonne, et lui réussit; mais il n'y avoit que moi qui lui pût répondre du succès. Il acquiert la confiance du tyran par là, et se fait remettre entre les mains la garde d'Héraclius, et sa conduite au supplice; mais le contraire pouvoit arriver; et Phocas, au lieu de déférer à ses avis qui le résolvent à faire couper la tête à ce prince en la place publique, pouvoit s'en désaire sur l'heure, et se défier de lui et de ses amis comme de gens qu'il avoit offensés, et dont il ne devoit jamais espérer un zèle bien sincère à le servir. La mutinerie qu'il excite, dont il lui amène les chefs comme prisonniers pour le poignarder, est imaginée avec justesse: mais jusque-là toute sa conduite est de ces choses qu'il faut souffrir au théatre, parce qu'elles ont un éclat dont la surprise éblouit, et qu'il ne feroit pas bon tirer en exemple pour conduire une action véritable sur leur plan.

Je pe sais si on voudra me pardonner d'avoir fait une pièce d'invention sous des noms véritables; mais je ne crois pas qu'Aristote le défende, et j'en trouve assez d'exemples chez les anciens. Les deux Électres de Sophocle et d'Euripide aboutissent à la même action par des moyens si divers, qu'il faut de nécessité que l'une des deux soit entièrement inventée: l'Iphigénie in Tauris a la mine d'être de même nature; et l'Hélène, où Euripide suppose qu'elle n'a jamais été à Troie, et que Pâris n'y a enlevé qu'un fantôme qui lui ressembloit, ne peut avoir aucune action épisodique ni principale qui ne parte de la seule imagination de son auteur.

Je n'ai conservé ici, pour toute vérité historique, que l'ordre de la succession des empereurs Tibère, Maurice, Phocas et Héraclius : j'ai falsifié la naissance de ce dernier pour lui en donner une plus illustre, en le faisant fils de Maurice, bien qu'il ne le fût que d'un préteur d'Afrique qui portoit même nom que lui. J'ai prolongé de douze ans la durée de l'empire de Phocas, et lui ai donné Martian pour fils, quoique l'histoire ne parle que d'une fille nommée Domitia, qu'il maria à Crispe, dont je fais un de mes personnages. Ce fils et Héraclius, qui sont confondus l'un avec l'autre par les échanges de Léontine, n'auroient pas été en état d'agir, si je ne l'eusse fait régner que les huit ans qu'il régna, puisque, pour faire ces échanges, il falloit qu'ils fussent tous deux au berceau quand il commença de régner. C'est par cette même raison que j'ai prolongé la vie de l'impératrice Constantine, que je n'ai fait mourir qu'en la quinzième année de sa tyrannie, bien qu'il l'eût immolée à sa sûreté dès la cinquième; et je l'ai fait, afin qu'elle pût avoir une fille capable de recevoir ses instructions en mourant, et d'un âge proportionné à celui du prince qu'on lui vouloit faire épouser.

La supposition que fait Léontine d'un de ses fils pour mourir au lieu d'Héraclius n'est point vraisemblable, mais elle est historique, et n'a point besoin de vraisemblance, puisqu'elle a l'appui de la vérité qui la rend croyable, quelque répugnance qu'y veuillent apporter les difficiles. Baronius attribue cette action à une nourrice; et je l'ai trouvée assez généreuse pour la faire produire à une personne plus illustre, et qui soutint mieux la dignité du théâtre. L'empereur Maurice reconnut cette supposition, et l'empêcha d'avoir son effet, pour ne s'opposer pas au juste jugement de Dieu, qui vouloit exterminer toute sa famille ; mais, quant à ce qui est de la mère, elle avoit surmonté l'affection maternelle en faveur de son prince; et comme on pouvoit dire que son fils étoit mort pour son regard, je me suis cru assez. autorisé par ce qu'elle avoit voulu faire à rendre cet échange effectif, et à le faire servir de fondement aux nouveautés surprenantes de ce sujet.

Il lui faut la même indulgence pour l'unité de lieu qu'à Rodogune. La plupart des poèmes qui suivent en ont besoin et je me dispenserai de le répéter en les examinant. L'unité de jour n'a rien de violenté, et l'action se pourroit passer en cinq on six heures; mais le poëme est si embarrassé, qu'il demande une merveilleuse attention. J'ai vu de fort bons esprits, et des personnes des plus qualifiées de la cour, se plaindre de ce que sa représentation fatiguoit autant l'esprit qu'une étude sérieuse. Elle n'a pas laissé de plaire; mais je crois qu'il l'a fallu voir plus d'une fois pour en remporter une entière intelligence.

# DON SANCHE D'ARAGON,

COMÉDIE HÉROIQUE.

1650

## NOTICE.

Nous avons peu de chose à dire de cette pièce, sinon que le genre adopté par l'auteur, le genre mitoyen, comme l'appelle Voltaire, a été l'objet d'une grande sévérité de la part des critiques et des historiens littéraires. Suivant Voltaire, le tragi-comique « est purement romanesque, dénué de tout ce qui peut émouvoir, et de tout ce qui fait l'ame de la tragédie... » Corneille a eu tort de choisir « un roman espagnol, une comédie espagnole, au lieu de choisir dans l'histoire romaine et dans la fable greque. » MM. Nisard et Jules Jann sont à peu près du mème avis.

« S'il s'était fait une bonne tragi-comédie, dit M. Nisard, de puis Nicomède et Don Sanche, les seules pièces de ce genre qui aient survécu, il serait juste qu'une partie de la gloire en revint à Corneille; mais tant que durera la stérilité de ce genre, on pourra croire que c'est moins une création de Corneille, puisque toute création est à la fois durable et féconde, qu'une de ces erreurs de jugement dans lesquelles tombent les esprits supérieurs, soit par la faiblesse humaine, soit par l'influence de l'exemple et dont ils se tirent heureusement à force de génie...»

«L'invention de la tragi-comédie et l'indication du drame bourgeois pourraient être comptées parmi les imperfections de Corneille plutôt qu'au nombre de ses titres de gloire. Ainsi nous me le louons pas d'avoir autorisé de son exemple ou des erreurs de son esprit quelques auteurs médiocres. N'admirons que ce qui mérite le nom de création, c'est-à-dire ce qui est à la fois une théorie féconde et une première réalisation de cette théorie.

La reprise de Don Sanche au Théâtre-Français, en 1837, fournit à M. Jules Janin l'occasion d'un long feuilleton '; suivant

<sup>1</sup> Journal des Débats du 4 septembre 1837.

M. Jules Janin, « Don Sanche est, après Nicomède, une des meilleures pièces de ce genre bâtard, qui n'admet ni le rire franc de la comédie, ni la terreur, ni la pitié de la vraie tragédie, méange compliqué de sentiments et d'aventures extraordinaires, de bravades héroïques, de maximes généreuses au delà de toute générosité, dont le dénoûment ne fait pas verser une goulte de sang sur la scène, pas une larme dans la salle. »

« Corneille, à l'exemple de ces ingénieux et impérissables faiseurs de tragédies espagnoles, ne dédaignait pas souvent d'inventer, lui aussi, son petit roman, moitié bourgeois, moitié héroïque. C'était un délassement qu'il se permettait à ses illustres

travaux...»

a Il y a dans Don Sanche, et en même temps, une tragédie et une comédie; un aventurier qui va épouser une reine sans savoir qui est son père, pouvait devenir très-facilement un héros tragique; ce soldat de fortune, salué, malgré lui, prince et reconnu roi, en dépit de toutes ses remontrances, est tout à fait un personnage comique. Corneille n'avait donc qu'à vouloir, pour exciter à son gré la pitié ou le rire avec un pareil sujet, malheureusement il n'a pas voulu. Il n'a couru ni après la pitié, ni après la gaieté. Il a cru qu'il pouvait tout simplement intéresser et plaire au moyen d'un roman arrangé avec art. Il est donc résulté de ce drame, ainsi construit sur une double donnée à la fois tragique et comique, que le spectateur n'a pu trouver là dedans ni un sujet de rire, ni un sujet de larmes; qu'il est resté froid à toutes ces aventures. »

αOn ne s'intéresse guère à deux reines obligées de se donner à elles-mêmes un époux, et soupirant tout haut pour le même homme en se disant à chaque instant : C'est impossible! Ces trois gentilshommes, don Henrique, don Lope, don Alvar, obligés de se battre contre Carlos, font tous les trois une assez triste figure, d'abord parce qu'ils ne sont guère amoureux de la reine, car en cas de disgràce, chacun d'eux est fiancé à l'avance avec une autre femme; enfin, parce que ce duel que leur propose Carlos est puéril et presque sans motif. Autant le duel du Cid est juste, indispensable, terrible, autant le combat que propose Carlos manque de raison et de sagesse. »

L'école romantique, dont les théories sur l'union du comique et du tragique ne sont en définitive, quoi qu'on ait dit de leur prétendue nouveauté, qu'une modification des idées que Corneille développe dans la préface de Don Sanche, l'école romantique, disons-nous, s'est placée, pour juger la pièce qu'on va lire, à un point de vue tout opposé, et l'a mise au premier rang des pièces secondaires de l'auteur du Cid. Quoi qu'il en soit de ces opinions contradictoires, il est un fait sur lequel tout le monde est d'accord, à savoir que le premier acte est d'une or-

donnance magnisque, et que le rôle de don Sanche est l'un des plus beaux que Corneille ait créés. Voltaire lui-même le reconnaît, et Molière paraît s'en être inspiré dans les Aments magnifiques.

Corneille dit dans son Examea que le refus d'un illustre suffrage dissipa les applaudissements que le public avait donnés à sa pièce. Ce suffrage c'était, a-t-on dit, celui du prince de Condé. M. Taschereau repousse cette explication, et il incline à penser avec François de Neuschtteau que ce suffrage illustre fut ou celui de la reine ou celui de Mazarin, attendu que ceux qui par leur position même, au milieu des troubles de la Fronde, devaient tenir à faire respecter la royauté, avaient pu trouver que don Sanche, sils d'un pêcheur, ou cru tel dans la pièce, ressemblait heaucoup trop à ce sils d'un brasseur de bière devant qui tombaient ou pliaient les têtes couronnées.

# A MONSIEUR DE ZUYLICHEM.

CONSEILLER ET SECRÉTAIRE DE MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE.

### Monsieur,

Voici un poème d'une espèce nouvelle, et qui n'a point d'exemple chez les anciens. Vous connoissez l'humeur de nos François, ils aiment la nouveauté, et je hasarde non tam meliora quam nova, sur l'espérance de les mieux divertir. C'étoit l'humeur des Grecs dès le temps d'Æschyle:

lilecebris crat, et grata novitate morandus Spectator.

Et, si je ne me trompe, c'étoit aussi celle des Romains:

Nee minimum meruere decus, vestigia gracca Assi deserere..... Vel qui prætextas, vel qui docuere togatas.

Ainsi j'ai du moins des exemples d'avoir entrepris une chose qui n'en a point. Je vous avoûrai toutefois qu'après l'avoir faite

je me suis trouvé fort embarrassé à lui choisir un nom. Je n'ai jamais pu me résoudre à celui de tragédie, n'y voyant que les personnages qui en fussent dignes. Cela eût suffi au bon-homme Plaute, qui n'y cherchoit point d'autre finesse; parce qu'il y a des dieux et des rois dans son Amphitryon, il veut que c'en soit une, et parce qu'il y a des valets qui bouffonnent, il veut que ce soit aussi une comédie, et lui donne l'un et l'autre nom, par un composé qu'il forme exprès, de peur de ne lui donner pas tout ce qu'il croit lui appartenir. Mais c'est trop déférer aux personnages, et considérer trop peu l'action. Aristote en use autrement dans la définition qu'il fait de la tragédie, où il décrit les qualités que doit avoir celle-ci, et les effets qu'elle doit produire, sans parler aucunement de ceux-là : et j'ose m'imaginer que ceux qui ont restreint cette sorte de poëme aux personnes illustres n'en ont décidé que sur l'opinion qu'ils ont eue qu'il n'y avoit que la fortune des rois et des princes qui fût capable d'une action telle que ce grand maître de l'art nous prescrit. Cependant, quand il examine lui-même les qualités nécessaires au héros de la tragédie, il ne touche point du tout à sa naissance, et ne s'attache qu'aux incidents de sa vie et à ses mœurs. Il demande un homme qui ne soit ni tout méchant ni tout bon; il le demande persécuté par quelqu'un de ses plus proches; il demande qu'il tombe en danger de mourir par une main obligée à le conserver : et je ne vois point que cela ne puisse arriver qu'à un prince, et que dans un moindre rang on soit à couvert de ces malheurs. L'histoire dédaigne de les marquer, à moins qu'ils n'aient accablé quelqu'une de ces grandes têtes; et c'est sans doute pourquoi jusqu'à présent la tragédie s'y est arrêtée. Elle a besoin de son appui pour les événements qu'elle traite; et comme ils n'ont de l'éclat que parce qu'ils sont hors de la vraisemblance ordinaire, ils ne seroient pas croyables sans son autorité, qui agit avec empire, et semble commander de croire ce qu'il veut persuader. Mais je ne comprens point ce qui lui défend de descendre plus bas, quand il s'y rencontre des actions qui méritent qu'elle prenne soin de les imiter; et ie ne puis croire que l'hospitalité violée en la personne des filles de Scédase, qui n'étoit qu'un paysan de Leuctres, soit moins digne d'elle que l'assassinat d'Agamemnou par sa femme, ou la vengeance de cette mort par Oreste sur sa propre mère; quitte pour chausser le cothurne un peu plus bas :

Et tragicus plerumque dolct sermone pedestri.

Je dirai plus, Monsieur : la tragédie doit exciter de la pitié et de la crainte, et cela est de ses parties essentielles, puisqu'il entre dans sa définition Or, s'il est vrai que ce dernier senti-

ment ne s'excite en nous par sa représentation que quand nous voyons souffrir nos semblables, et que leurs infortunes nous en font appréhender de pareilles, n'est-il pas vrai aussi qu'il y pourroit être excité plus fortement par la vue des malheurs arrives aux personnes de notre condition, à qui nous ressemblons toutà-fait, que par l'image de ceux qui font trébucher de leurs trônes les plus grands monarques, avec qui nous n'avons aucun rapport qu'en tant que nous sommes susceptibles des passions qui les ont letés dans ce précipice: ce qui ne se rencontre pas toujours'? Que si vous trouvez quelque apparence en ce raisonnement, et ue désapprouvez pas qu'ou puisse faire une tragédie entre des personnes médiocres, quand leurs infortunes ne sont pas au-dessous de sa dignité; permettez-moi de conclure, a simili, que nous pouvons faire une comédie entre des personnes illustres, quand nous en proposons quelque aventure qui ne s'élève point au-dessus de sa portée. Et certes, après avoir lu dans Aristote que la tragédie est une imitation des actions et non pas des hommes, je pense avoir quelque droit de dire la même chose de la comédie, et de prendre pour maxime que c'est par la seule considération des actions, sans aucun égard aux personnages, qu'on doit déterminer de quelle espèce est un poeme dramatique. Voilà, Monsieur, bien du discours, dont il n'étoit pas besoin pour vous attirer à mon parti, et gagner votre suffrage en faveur du titre que j'ai donné à Don Sanche. Vous savez mieux que moi tout ce que je vous dis; mais comme j'en fais contidence au public, j'ai cru que vous ne vous offenseriez pas que je vous sisse souvenir des choses dont je lui dois quelque lumière. Je continuerai donc, s'il vous plait, et lui dirai que Don Sanche est une véritable comédie, quoique tous les acteurs y soient ou rois, ou grands d'Espagne, puisqu'on n'y voit naître aucun péril par qui nous puissions être portés à la pitie ou à la crainte. Notre aventurier Carlos n'y court aucun risque. Deux de ses rivaux sont trop jaloux de leur rang pour se commettre avec lui, et trop généreux pour lui dresser quelques supercheries. Le mépris qu'ils en sont sur l'incertitude de son origine ne détruit point en eux l'estime de sa valeur, et se change en respect sitôt qu'ils le peuvent soupçonner d'être ce qu'il est véritablement, quoiqu'il ne le sache pas. Le troisième lie la partie avec lui, mais elle est incontinent rompue par la reine:

¹ Que de justesse dans cette remarque, que nous ne nommes touchés des malheurs des princes qu'autant que nous sommes sucoptibles des passions qui les y out fait tomber ! Voilà le secret même de la tragédie; voilà cette ressemblance avec la vie qui en fait toute la vérité. Voila, par contre, la condamnation de tout poème dramatique ou l'on met en scène des passions dont nous ne sommes pas sanceptibles. Cette vue supérioure de Corueille, Racine en fera la théorie de son théâtre.

et quand même elle s'achèveroit par la perte de sa vie, la mort d'un ennemi par un ennemi n'a rien de pitoyable ni de terrible, et par conséquent rien de tragique. Il a de grands déplaisirs, et qui semblent vouloir quelque pitié de nous, lorsqu'il dit luimême à une de ses maîtresses:

### Je plaindrois un amant qui souffriroit mes peines ;

mais nous ne voyons autre chose dans les comédies que des amants qui vont mourir, s'ils ne possèdent ce qu'ils aiment; et de semblables douleurs ne préparent aucun effet tragique; on ne peut dire qu'elles aillent au-dessus de la comédie. Il tombe dans l'unique malheur qu'il appréhende : il est découvert pour fils d'un pêcheur; mais, en cet état même, il n'a garde de nous demander notre pitié, puisqu'il s'offense de celle de ses rivaux. Ce n'est point un héros à la mode d'Euripide qui les habilloit de lambeaux pour mendier les larmes des spectateurs; celui-ci soutient sa disgrace avec tant de fermeté, qu'il nous imprime plus d'admiration de son grand courage, que de compassion pour son infortune. Nous la craignons pour lui avant qu'elle arrive; mais cette crainte n'a sa source que dans l'intérêt que nous prenons d'ordinaire à ce qui touche le premier acteur, et se peut ranger inter communia utriusque dramatis, aussi-bien que la reconnoissance qui fait le dénoument de cette pièce. La crainte tragique ne devance pas le malheur du héros, elle suit; elle n'est pas pour lui, elle est pour nous; et, se produisant par une prompte application que la vue de ses malheurs nous fait faire sur nous-mêmes, elle purge en nous les passions que nous en voyons être la cause. Enfin je ne vois rien en ce poëme qui puisse mériter le nom de tragédie, si nou ne voulons nous contenter de la définition qu'en donne Averroés, qui l'appelle simplement un art de louer. En ce cas, nous ne lui pourrons dénier ce titre sans nous aveugler volontairement, et ne vouloir pas voir que toutes ses parties ne sont qu'une peinture des puissantes impressions que les rares qualités d'un honnête homme font sur toutes sortes d'esprits, qui est une facon de louer assez ingénieuse, et hors du commun des panégyriques. Mais j'aurois mauvaise grace de me prévaloir d'un auteur arabe, que je ne connois que sur la foi d'une traduction latine; et, puisque sa paraphrase abrège le texte d'Aristote en cet article, au lieu de l'étendre, je serai mieux d'en croire ce dernier, qui ne permet point à cet ouvrage de prendre un nom plus relevé que celui de comédie. Ce n'est pas que je n'aie hésité quelque temps sur ce que je n'y voyois rien qui pût émouvoir à rire. Cet agrément a été jusqu'ici tellement de la pratique de la comédic, que beaucoup ont cru qu'il étoit aussi de son essence; et je serois encore dans ce scrupule, si je n'en avois été guéri par votre

M. Heinsius, de qui je viens d'apprendre heureusement que blovere risum non constituit comædiam, sed plebis aucupium est, et abusus. Après l'autorité d'un si grand homme, je serois coupable de chercher d'autres raisons, et de craindre d'être mal fondé à soutenir que la comédie se peut passer du ridicule. J'ajoute à celle-ci l'épithète d'héroïque, pour satisfaire aucunement à la dignité de ses personnages, qui pourroit sembler profauée par la bassesse d'un titre que jamais on n'a appliqué si haut. Mais après tout. Monsieur, ce n'est qu'un interim, jusqu'à ce que vous m'ayez appris comme j'ai du l'intituler. Je ne vous l'adresse que pour vous l'abandonner entièrement : et si vos Elzéviers se saisissent de ce poëme, comme ils ont fait de quelques-uns des miens qui l'ont précédé, ils peuvent le faire voir à vos provinces sous le titre que vous lui jugerez plus convenable, et nous exé cuterons ici l'arrêt que vous en aurez donné. J'attens de vous cette instruction avec impatience, pour m'affermir dans mes premières pensées, ou les rejeter comme de mauvaises tentations : elles flotteront jusque-là; et si vous ne me pouvez accorder la gloire d'avoir appuyé une nouveauté, vous me laisserez du moins celle d'avoir passablement défendu un paradoxe. Mais quand même vous m'ôteriez toutes les deux, je m'en consolerai fort aisément, parce que je suis très assuré que vous ne sauriez m'en ôter une, qui m'est beaucoup plus précieuse, c'est celle d'être toute ma vie.

# MONSIBUR.

Votre très humble et très obéissant serviteur,

P. CORNEILLE.

# ARGUMENT DE DON SANCHE.

Don Fernand, roi d'Aragon, chassé de ses états par la révolte de don Garcie d'Ayala, comte de Fuensalida, n'avoit plus sous son obéissance que la ville de Catalaïud et le territoire des environs, lorsque la reine dona Léonor, sa femme, accoucha d'un fits qui fut nommé don Sauche. Ce déplorable prince, craignant qu'il ne demeurât exposé aux fureurs de ce rebelle, le fit aussitèt enlover par don Raymond de Moncade, son confident, afin

de le faire nourrir secrètement. Ce cavalier, trouvant dans le village de Rubierça la femme d'un pêcheur nouvellement accouchée d'un enfant mort, lui donna celui-ci à nourrir, sans lui dire qui il étoit; mais seulement qu'un jour le roi et la reine d'Aragon le feroient grand lorsqu'elle lui feroit présenter par lui un petit écrin, qu'en même temps il lui donna. Le mari de cette pauvre femme étoit pour lors à la guerre; si bien que. revenant an bout d'un an, il prit aisément cet enfant pour sien. ct l'éleva comme s'il en eût été le père. La reine ne put jamais savoir du roi où il avoit fait porter son fils: et tout ce qu'elle en tira, après beaucoup de prières, ce sut qu'elle le reconnoîtroit un jour quand on lui présenteroit cet écrin où il avoit mis leurs deux portraits, avec un billet de sa main et quelques autres pièces de remarque : mais, voyant qu'elle continuoit toujours à en vouloir savoir davantage, il arrêta sa enriosité tout d'un coup, et il lui dit qu'il étoit mort. Il soutint après cela cette malheureuse guerre encore trois ou quatre ans, ayant toujours quelque nouveau désavantage, et mourut enfin de déplaisir et de fatigue, laissant ses affaires désespérées, et la reine grosse, à qui il conseilla d'abandonner entièrement l'Aragon et de se réfugier en Castille : elle exécuta ses ordres, et y accoucha d'une fille nommée dona Elvire, qu'elle y éleva jusqu'à l'âge de vingt ans. Cependant le jeune prince don Sanche, qui se crovoit fils d'un pêcheur, dès qu'il en eut atteint seize, se dérobe de ses parents, et se iette dans les armées du roi de Castille, qui avoit de grandes guerres contre les Maures; et, de peur d'être connu pour ce qu'il pensoit être, il quitte le nom de Sanche qu'on lui avoit laissé, et prend celui de Carlos. Sous ce faux nom, il fait tant de merveilles, qu'il entre en grande considération auprès du roi don Alphonse, à qui il sauve la vie en un jour de bataille : mais, comme ce monarque étoit près de le récompenser, il est surpris de la mort, et ne lui laisse autre chose que les favorables regards de la reine dona Isabelle, sa sœur et son héritière, et de la jeune princesse d'Aragon dona Elvire, que l'admiration de ses belles actions avoit portées toutes deux jusqu'à l'aimer, mais d'un amour étouffé par le souvenir de ce qu'elles devoient à la dignité de leur naissance. Lui-même avoit conçu aussi de la passion pour toutes deux, sans oser prétendre à pas une, se croyant si fort indigne d'elles. Cependant tous les grands de Castille ne voyant point de rois voisins qui pussent épouser leur reine, prétendant à l'envi l'un de l'autre à son mariage, et étant près de former une guerre civile pour ce sujet, les états du royaume la supplient de choisir un mari, pour éviter les malheurs qu'ils prévoient devoir naître. Elle s'en excuse, comme ne connoissant pas assez particulièrement le mérite de ses prétendants, et leur commande de choisir eux-mêmes les trois qu'ils en jugent les plus dignes.

les assurant que, s'il se rencontre quelqu'un entre ces trois pour qui elle puisse prendre quelque inclination, elle l'épousera. Ils obéissent, et lui nomment don Manrique de Lare, don Lope de Gusman, et don Alvar de Lune, qui, bien que passionné pour la princesse dona Elvire, eût cru faire une lâcheté, et offenser sa reine, s'il eût rejeté l'honneur qu'il recevoit de son pays par cette nomination. D'autre côté, les Aragonois, ennuyés de la tyrannie de don Garcie et de don Ramire, son fils, les chassent de Saragosse, et, les ayant assiégés dans la forteresse de Jaca, envoient des députés à leurs princesses, réfugiées en Castille, pour les prier de revenir prendre possession d'un royaume qui leur appartenoit. Depuis leur départ, ces deux tyrans avant été tués en la prise de Jaca, don Raymond, qu'ils y tenoient prisonnier depuis six ans, apprend à ces peuples que don Sanche, leur prince, étoit vivant, et part aussitôt pour le chercher à Rubierça, où il apprend que le pêcheur, qui le crovoit son fils, l'avoit perdu depuis huit ans, et l'étoit allé chercher en Castille, sur quelques nouvelles qu'il en avoit eues par un soldat qui avoit servi sous lui contre les Maures. Il pousse aussitôt de ce côté-là, et joint les députés comme ils étoient prêts d'arriver. C'est par son arrivée que l'aventurier Carlos est reconnu pour le prince don Sanche; après quoi la reine dona Isabelle se donne à lui, du consentement même des trois que ses états lui avoient nommés; et don Alvar en obtient la princesse dona Elvire, qui, par cette reconnoissance, se trouve être sa sœur.

## PERSONNAGES.

```
D. ISABELLE, reine de Castille.
D. LÉONOR, reine d'Aragon.
D. RLYIRE, princesse d'Aragon.
HANCER, dame d'homneur de la reine de Castille.
CARLOS, cavalier inconnu, qui se trouve être don Sauche, roi d'Aragon.
D. RAYMOND DE MONCADE, favori du défunt roi d'Aragon.
D. LOPE DE GUSMAN,
D. MANRIQUE DE LARE, grands de Castille.
```

La scène est à Valladolid.

D. ALVAR DE LUNE,

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I. - D. LÉONOR, D. ELVIRE.

D. LÉONOR.

Après tant de malheurs, enfin le ciel propice S'est résolu, ma fille, à nous faire justice : Notre Aragon, pour nous presque tout révolté, Enlève à nos tyrans ce qu'ils nous ont ôté, Brise les fers honteux de leurs injustes chaînes, Se remet sous nos lois, et reconnoît ses reines; Et par ses députés, qu'aujourd'hui l'on attend, Rend d'un si long exil le retour éclatant.

Comme nous, la Castille attend cette journée Oui lui doit de sa reine assurer l'hyménée : Nous l'allons voir ici faire choix d'un époux. Que ne puis-je, ma fille, en dire autant de vous! Nous allons en des lieux sur qui vingt ans d'absence Nous laissent une foible et douteuse puissance : Le trouble règne encore où vous devez régner: Le peuple vous rappelle, et peut vous dédaigner, Si vous ne lui portez au retour de Castille. Oue l'avis d'une mère, et le nom d'une fille. D'un mari valeureux les ordres et le bras Sauroient bien mieux que nous assurer vos états, Et par des actions nobles, grandes et belles, Dissiper les mutins, et domter les rebelles. Vous ne pouvez manquer d'amants dignes de vous : On aime votre sceptre, on vous aime; et, sur tous, Du comte don Alvar la vertu non commune Vous aima dans l'exil et durant l'infortune. Qui vous aima sans sceptre, et se fit votre appui, Quand vous le recouvrez, est bien digne de lui.

D. ELVIRE.

Ce comte est généreux, et me l'a fait paroître; Aussi le ciel pour moi l'a voulu reconnoître, Puisque les Castillans l'ont mis entre les trois
Dont à leur grande reine ils demandent le choix;
Et, comme ses rivaux lui cèdent en mérite,
Un espoir à présent plus doux le sollicite:
Il régnera sans nous. Mais, madame, après tout,
Savez-vous à quel choix l'Aragon se résout,
Et quels troubles nouveaux j'y puis faire renaître
S'il voit que je lui mêne un étranger pour maître?
Montons, de grâce, au trône; et de là beaucoup mieux
Sur le choix d'un époux nous baisserons les yeux.

D. LÉONOR.

Vous les abaissez trop; une secrète flamme A déjà malgré moi fait ce choix dans votre âme : De l'inconnu Carlos l'éclatante valeur Aux mérites du comte a fermé votre cœur. Tout est illustre en lui, moi-même je l'avoue; Mais son sang, que le ciel n'a formé que de bouc, Et dont il cache exprès la source obstinément...

Vous pourriez en juger plus favorablement; Sa naissance inconnue est peut-être sans tache: Vous la présumez basse à cause qu'il la cache; Mais combien a-t-on vu de princes déguisés Signaler leur vertu sous des noms supposés, Domter des nations, gagner des diadèmes, Sans qu'aucun les connût, sans se connoître eux-mêmes!

D. ELVIRE.

D. LÉONOR.

Quoi! voilà donc enfin de quoi vous vous flattez!

J'aime et prise en Carlos ses rares qualités.
Il n'est point d'âme noble à qui tant de vaillance
N'arrache cette estime et cette bienveillance;
Et l'innocent tribut de ses affections,
Que doit toute la terre aux belles actions,
N'a rien qui déshonore une jeune princesse.
En cette qualité, je l'aime et le caresse;
En cette qualité, ses devoirs assidus
Me rendent les respects à ma naissance dus.
Il fait sa cour chéz moi comme un autre peut faire:
Il a trop de vertu pour être téméraire;
Et, si jamais ses vœux s'échappoient jusqu'à moi,

Je sais ce que je suis, et ce que je me doi.

D. LÉONOR.

Daigne le juste ciel vous donner le courage De vous en souvenir, et le mettre en usage !

D. ELVIRE.

Vos ordres sur mon cœur sauront toujours régner.

D. LÉONOR.

Cependant ce Carlos vous doit accompagner, Doit venir jusqu'au lieu de votre obéissance Vous rendre ces respects dus à votre naissance. Vous faire, comme ici, sa cour tout simplement?

D. ELVIRE.

De ses pareils la guerre est l'unique élément : Accoutumés d'aller de victoire en victoire, Ils cherchent en tous lieux les dangers et la gloire. La prise de Séville, et les Maures défaits, Laissent à la Castille une profonde paix : S'y voyant sans emploi, sa grande âme inquiète Veut bien de don Garcie achever la défaite, Et contre les efforts d'un reste de mutins De toute sa valeur hâter nos bons destins.

D. LÉONOR.

Mais quand il vous aura dans le trône affermie, Et jeté sous vos pieds la puissance ennemie, S'en ira-t-il soudain aux climats étrangers Chercher tout de nouveau la gloire et les dangers?

D. ELVIRE.

Madame, la reine entre.

SCÈNE II. - D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, BLANCHE.

D. LÉONOR.

Aujourd'hui donc, madame,

Vous allez d'un héros rendre heureuse la flamme, Et, d'un mot, satisfaire aux plus ardents souhaits Que poussent vers le ciel vos sidèles sujets.

D. ISABELLE.

Dites, dites plutôt, qu'aujourd'hui, grandes reines, le m'impose à vos yeux la plus dure des gênes, Et fais dessus moi-même un illustre attentat

Pour me sacrifier au repos de l'état. Que c'est un sort fâcheux et triste que le nôtre De ne pouvoir régner que sous les lois d'un autre; Et qu'un sceptre soit cru d'un si grand poids pour nous Que pour le soutenir il nous faille un époux!

A peine ai-je deux mois porté le diadème. Que de tous les côtés j'entends dire qu'on m'aime; Si toutefois sans crime et sans m'en indigner Je puis nommer amour une ardeur de régner. L'ambition des grands à cet espoir ouverte Semble pour m'acquérir s'apprêter à ma perte: Et, pour trancher le cours de leurs dissensions, Il faut fermer la porte à leurs prétentions : Il m'en faut choisir un; eux-mèmes m'en convient. Mon peuple m'en conjure, et mes états m'en prient; Et même par mon ordre ils m'en proposent trois. Dont mon cœur à leur gré peut faire un digne choix. Don Lope de Gusman, don Manrique de Lare, Et don Alvar de Lune, ont un mérite rare : Mais que me sert ce choix qu'on fait en leur faveur. Si pas un d'eux enfin n'a celui de mon cœur?

On vous les a nommés, mais sans vous les preserire; On vous obéira, quoi qu'il vous plaise élire; Si le cœur a choisi, vous pouvez faire un roi.

### D. ISABELLE.

D. LÉONOR.

Madame, je suis reine, et dois régner sur moi. Le rang que nous tenons, jaloux de notre gloire, Souvent dans un tel choix nous défend de nous croire, Jette sur nos désirs un joug impérieux Et dédaigne l'avis et du cœur et des yeux.

Qu'on ouvre. Juste ciel! vois ma peine, et m'inspire Et ce que je dois faire et ce que je dois dire!

SCÈNE III<sup>4</sup>. — D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, BLANCHE, D. LOPE, D. MANRIQUE, D. ALVAR, CARLOS.

### D. ISABELLE.

Avant que de choisir je demande un serment,

M. Janin remarque avec raison, à propos de cette scène, qu'eile a cte imitre, ou plutés copiés par Voltaire dans Sémiramés. « Don Sanche, ajoute M. Janiu, est le friere ainé d'Arsace. »

Comtes, qu'on agréra mon choix aveuglément; Onc les deux méprisés, et tous les trois peut-être. De ma main, quel qu'il soit, accepteront un maître : Car enfin je suis libre à disposer de moi; Le choix de mes états ne m'est point une loi : D'une troupe importune il m'a débarrassée. Et d'enz tous sur vous trois détourné ma pensée. Mais sans nécessité de l'arrêter sur vous. J'aime à savoir par là qu'on vous préfère à tous : Vous m'en êtes plus chers et plus considérables: J'y vois de vos vertus les preuves honorables: J'v vois la haute estime où sont vos grands exploits: Mais, quoique mon dessein soit d'y borner mon choix, Le ciel en un moment quelquefois nous éclaire. Je veux, en le faisant, pouvoir ne le pas faire, Et que vous avouiez que, pour devenir roi, Ouiconque me plaira n'a besoin que de moi. D. LOPE.

C'est une autorité qui vous demeure entière : Votre état avec vous n'agit que par prière, Et ne vous a pour nous fait voir ses sentiments Oue par obéissance à vos commandements. Ce n'est point ni son choix ni l'éclat de ma race Qui me font, grande reine, espérer cette grâce: Je l'attends de vous seule et de votre bonté, Comme on attend un bien qu'on n'a pas mérité, Et dont, sans regarder service ni famille, Vous pouvez faire part au moindre de Castille. C'est à nous d'obéir, et non d'en murmurer : Mais vous nous permettrez toutefois d'espérer Oue yous ne ferez choir cette faveur insigne. Ce bonheur d'être à vous, que sur le moins indigne; Et que votre vertu vous fera trop savoir Qu'il n'est pas bon d'user de tout votre pouvoir. Voilà mon sentiment.

D. ISABELLE.
Parlez, vous, don Manrique.
D. MANRIQUE.

Madaine, puisqu'il faut qu'à vos yeux je m'explique, Quoique votre discours nous ait fait des leçons Capables d'ouvrir l'âme à de justes soupçons, Je vous dirai pourtant, comme à ma souveraine, Que pour faire un vrai roi vous le fassiez en reine; Que vous laisser borner, c'est vous-même affoiblir La dignité du rang qui le doit ennoblir; Et qu'à prendre pour loi le choix qu'on vous propose, Le roi que vous feriez vous devroit peu de chose, Puisqu'il tiendroit les noms de monarque et d'époux Du choix de vos états aussi-bien que de vous.

Pour moi, qui vous aimai sans sceptre et sans couronne. Qui n'ai jamais eu d'yeux que pour votre personne, Que même le feu roi daigna considérer Jusqu'à souffrir ma flamme et me faire espérer, J'oscrai me promettre un sort assez propice De cet aveu d'un frère et quatre ans de service; Et sur ce doux espoir dussé-je me trahir, Puisque vous le voulez, je jure d'obéir.

D. ISABELLE.

C'est comme il faut m'aimer. Et don Alvar de Lune?

D. ALVAR.

Je ne vous ferai point de harangue importune.
Choisissez hors des trois, tranchez absolument;
Je jure d'obéir, madame, aveuglément.

D. ISABELLE.

Sous les profonds respects de cette déférence Vous nous cachez peut-être un peu d'indifférence; Et, comme votre cœur n'est pas sans autre amour, Vous savez des deux parts faire bien votre cour.

D. ALVAR.

Madame...

### D. ISABELLE.

C'est assez; que chacun prenne place.

(Ict les trois reines prennent chacune un fauteuil, et après que les trois comtes et le reste des grands qui sont présents se sont assis sur des bancs préparés exprès, Carlos, y voyant une place vuide, s'y veut seoir, et don Manrique l'en empêche.)

D. MANRIQUE.

Tout beau, tout beau 1, Carlos! d'où vous vient cette audace?

¹ Tout heau, tout beau, pourrait être ailleurs bas et familier, mais ici je le crois très-bien placé; cette manière de parler est assez convenable d'un seigneur très-fier à un soldat de fortune. Cela forme une situation singulière et intéres-

Et quel titre en ce rang a pu vous etablir?

J'ai vu la place vuide, et cru la bien remplir.

D. MANRIQUE.

Un soldat bien remplir une place de comte!

Seigneur, ce que je suis ne me fait point de honte. Depuis plus de six ans il ne s'est fait combat Qui ne m'ait bien acquis ce grand nom de soldat: J'en avois pour témoin le feu roi votre frère, Madame; et par trois fois...

D. MANRIQUE.

Nous vous avons vu faire,

Et savons mieux que vous ce que peut votre bras.

D. ISABELLE.

Vous en êtes instruits, et je ne le suis pas; Laissez-le me l'apprendre. Il importe aux monarques Qui veulent aux vertus rendre de dignes marques De les savoir connoître, et ne pas ignorer Ceux d'entre leurs sujets qu'ils doivent honorer.

D. MANRIQUE.

Je ne me croyois pas être ici pour l'entendre.

D. ISABELLE.

Comte, encore une fois laissez-le me l'apprendre:

sante, inconnue jusque-là au théâtre. Elle donne lieu très-naturellement à Carlos de parler dignement de ses grandes actions. La vertu qui s'élève quand on vent l'avilir produit presque toujours de belles choses. (Voltaire.)

Ainsi s'engage ce débat de pure étiquette entre Carlos et les grands d'Espagne. Ce Carlos est, il est vrai, un homme sans nom, comme on nous en a montré beaucoup sur le théâtre depuis quelques années. Cependant Carlos ne déclame pas, comme ont fait depuis ses pareils, et à tout propos, contre les riches, contre les puissants et les grands du monde. Carlos n'est pas un philosophe, é'est un honnéte soldat de fortune; il n'attaque pas la société en masse, mais il se décend quand on l'attaque. Carlos comprend très-bien, dans le fond de l'ame, que jot on tard il trouvera sa place dans cette cour qui le rejette, parmi ces grands qui le dédaignent : il est calme parce qu'il espère; il est patient parce qu'il est sar d'arriver. Il ne jette ni feu, ni flamme, ni fiel, il est même très-poli envers les grands de Castille, qui défendent leurs prérogatives. La reine veut à l'instant même faire de Carlos un comte :

Eh bien, seyez-vous donc, marquis de Santillane, etc.

Ce mouvement est très-beau et très-imprevu : depuis Corneille le drame moderne l'a copie bien souvent et toujours avec bonheur.

Hæc cadem a summo expectes, minimoque poetà!

(Jules Janin.)

Nous aurons temps pour tout. Et vous, parlez, Carlos.

Je dirai qui je suis, madame, en peu de mots. On m'appelle soldat : je fais gloire de l'être 1; Au feu roi par trois fois je le sis bien paroitre. L'étendard de Castille à ses yeux enlevé, Des mains des ennemis par moi seul fut sauvé : Cette seule action rétablit la bataille. Fit rechasser le Maure au pied de sa muraille; Et, rendant le courage aux plus timides cœurs, Rappela les vaincus, et défit les vainqueurs. Co même roi me vit dedans l'Andalousie \* Dégager sa personne en prodiguant ma vie. Quand, tout percé de coups sur un monceau de morts. Je lui fis si long-temps bouclier de mon corps, Qu'enfin autour de lui ses troupes ralliées, Celles qui l'enfermoient furent sacrifiées : Et le même escadron qui vint le secourir Le ramena vainqueur, et moi prêt à mourir. Je montai le premier sur les murs de Séville. Et tins la brèche ouverte aux troupes de Castille.

Je ne vous parle point d'assez d'autres exploits, Qui n'ont pas pour témoins eu les yeux de mes rois. Tel me voit, et m'entend, et me méprise encore, Qui gémiroit sans moi dans les prisons du Maure.

D. MANRIQUE.

Nous parlez-vous, Carlos, pour don Lope et pour moi?

Je parle seulement de ce qu'a vu le roi, Seigneur; et qui voudra parle à sa conscience.

Voilà dont le seu roi me promit récompense; Mais la mort le surprit comme il la résolvoit.

D. ISABELLE.

Il se fût acquitté de ce qu'il vous devoit;

Voltaire a imité ce vers dans Don Pèdre, roi de Castille Vous m'appelez soldat, et je le suis, sans doute.

On a déjà fait voir combien dedans est vicieux, et surtout quand il s'agit d'une province; c'est alors un solécisme. (Voltaire.) — Au temps de Corneille, dedans était d'usage. Le poête ne péchait donc point contre la langue, et ce n'est point un solécisme, mair un archaisme.

Et moi, comme héritant son sceptre et sa couronne, Je prends sur moi sa dette, et je vous la fais bonne. Seyez-vous, et quittons ces petits différends.

### D. LOPE.

Souffrez qu'auparavant il nomme ses parents.
Nous ne contestons point l'honneur de sa vaillance,
Madame; et, s'il en faut notre reconnoissance,
Nous avoûrons tous deux qu'en ces combats derniers
L'un et l'autre, sans lui, nous étions prisonniers;
Mais enfin la valeur, sans l'éclat de la race,
N'cut jamais aucun droit d'occuper cette place.

#### CARLOS.

Se pare qui voudra des noms de ses aieux:
Moi, je ne veux porter que moi-même en tous lieux;
Je ne veux rien devoir à ceux qui m'ont fait naître,
Et suis assez connu sans les faire connoître.
Mais, pour en quelque sorte obéir à vos lois,
Seigneur, pour mes parents je nomme mes exploits;
Ma valeur est ma race, et mon bras est mon père.

### D. LOPE.

Vous le voyez, madame, et la preuve en est claire, Sans doute il n'est pas noble.

### D. ISABELLE.

Eh bien! je l'ennoblis,

Quelle que soit sa race et de qui qu'il soit fils. Ou'on ne conteste plus.

D. MANRIQUE.

Encore un mot, de grâce.

D. ISABELLE.

Don Manrique, à la fin c'est prendre trop d'audace. Ne puis-je l'eunoblir si vous n'y consentez?

# D. MANRIQUE.

Oui, mais ce rang n'est dû qu'aux hautes dignités; Tout autre qu'un marquis ou comte le profanc.

## D. ISABELLE, à Carlos.

Eh bien! seyez-vous donc, marquis de Sautillane, Comte de Peñafiel, gouverneur de Burgos. Don Manrique, est-ce assez pour faire seoir Carlos? Vous reste-t-il encor quelque scrupule en l'âme?

(D. Maurique et D. Lope se levent, et Carlos se sied.)

### D. MANRIQUE.

Achevez, achevez; faites-le roi, madame:
Par ces marques d'honneur l'élever jusqu'à nous,
C'est moins nous l'égaler, que l'approcher de vous.
Ce préambule adroit n'étoit pas sans mystère;
Et ces nouveaux serments qu'il nous a fallu faire,
Montroient bien dans votre âme un tel choix préparé.
Enfin vous le pouvez, et nous l'avons juré.
Je suis prêt d'obéir; et, loin d'y contredire,
Je laisse entre ses mains et vous et votre empire.
Je sors avant ce choix; non que j'en sois jaloux,
Mais de peur que mon front n'en rougisse pour vous.

### D. ISABELLE.

Arrêtez, insolent: votre reine pardonne
Ce qu'une indigne crainte imprudemment soupçonne;
Et, pour la démentir, veut bien vous assurer
Qu'au choix de ses états elle veut demeurer;
Que vous tenez encor même rang dans son âme;
Qu'elle prend vos transports pour un excès de flamme;
Et qu'au lieu d'en punir le zèle injurieux,
Sur un crime d'amour elle ferme les yeux.

# D. MANRIQUE.

Madame, excusez donc si quelque antipathie...
D. ISABELLE.

Ne faites point ici de fausse modestie; J'ai trop vu votre orgueil pour le justifier, Et sais bien les moyens de vous humilier.

Soit que j'aime Carlos, soit que par simple estime Je rende à ses vertus un honneur légitime, Vous devez respecter, quels que soient mes desseins, Ou le choix de mon cœur, ou l'œuvre de mes mains. Je l'ai fait votre égal; et, quoiqu'on s'en mutine, Sachez qu'à plus encor ma faveur le destine. Je veux qu'aujourd'hui même il puisse plus que moi: J'en ai fait un marquis; je veux qu'il fasse un roi. S'il a tant de valeur que vous-mêmes le dites, Il sait quelle est la vôtre, et connoît vos mérites; Et jugera de vous avec plus de raison Que moi, qui n'en connois que la race et le nom. Marquis, prenez ma bague, et la donnez pour marque. Au plus digne des trois que j'en fasse un monarque.

Je vous laisse y penser tout ce reste du jour.
Rivaux ambitieux, faites-lui votre cour:
Qui me rapportera l'anneau que je lui donne
Recevra sur-le-champ ma main et ma couronne.
Allons, reines, allons; et laissons-les juger
De quel côté l'annour avoit su m'engager.

SCÈNE IV. — D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR CARLOS.

#### D. LOPE.

Eh bien! seigneur marquis, nous direz-vous, de grâce, Ce que pour vous gagner it est besoin qu'on fasse? Vous êtes notre juge, il faut vous adoucir.

#### CARLOS

Vous y pourriez peut-être assez mal réussir. Quittez ces contre-temps de froide raillerie.

### D. MANRIQUE.

Il n'en est pas saison, quand il faut qu'on vous pric.

#### CARLOS.

Ne raillons ni prions, et demeurons amis. Je sais ce que la reine en mes mains a remis; J'en userai fort bien : vous n'avez rien à craindre; Et pas un de vous trois n'aura lieu de se plaindre.

Je n'entreprendrai point de juger entre vous Qui mérite le mieux le nom de son époux; Je serois téméraire, et m'en sens incapable; Et peut-être quelqu'un m'en tiendroit récusable. Je m'en récuse donc, afin de vous donner Un juge que sans honte on ne peut soupçonner; Ce sera votre épée, et votre bras lui-mème.

Comtes, de cet anneau dépend le diadème : Il vaut bien un combat; vous avez tous du cœur : Et je le garde...

D. LOPE.

A qui, Carlos?

CARLOS.

A mon vainqueur.

Qui pourra me l'ôter l'ira rendre à la reine; Ce sera du plus digne une preuve certaine. Prenez entre vous l'ordre et du temps et du lieu; Je m'y rendrai sur l'heure, et vais l'attendre. Adieu.

SCÈNE V. - D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR.

D. LOPE.

Vous voyez l'arrogance.

D. ALVAR.

Ainsi les grands courages

Savent en généreux repousser les outrages.

D. MANRIQUE.

Il se méprend pourtant s'il pense qu'aujourd'hui Nous daignions mesurer notre épée avec lui.

D. ALVAR.

Befuser un combat!

D. LOPE.

Des généraux d'armée, Jaloux de leur honneur et de leur renommée, Ne se commettent point contre un aventurier.

D. ALVAR.

Ne mettes point si bas un si vaillant guerrier: Qu'il soit ce qu'en voudra présumer votre haine, Il doit être pour nous ce qu'a voulu la reine.

D. LOPE

La reine, qui nous brave, et, sans égard au sang, Ose souiller ainsi l'éclat de notre rang!

D. ALVAR.

Les rois de leurs faveurs ne sont jamais complables, lls font, comme il leur plaît, et défont nos semblables.

D. MANRIQUE.

Envers les majestés vous êtes bien discret. Voyez-vous cependant qu'elle l'aime en secret?

D. ALVAR.

Dites, si vous voulez, qu'ils sont d'intelligence, Qu'elle a de sa valeur si haute confiance, Qu'elle espère par la faire approuver son choix, Et se rendre avec gloire au vainqueur de tous trois, Qu'elle nous hait dans l'âme autant qu'elle l'adore; C'est à nous d'honorer ce que la reine honore.

D. MANRIQUE.

Vous la respectez fort : mais y prétendez-vous?

On dit que l'Aragon a des charmes si doux...

D. ALVAR.

Qu'ils me soient doux ou non, je ne crois pas sans erme Pouvoir de mon pays désavouer l'estime; Et, puisqu'il m'a jugé digne d'être son roi, Je soutiendrai partout l'état qu'il fait de moi. Je vais donc disputer, sans que rien me retarde, Au marquis don Carlos cet anneau qu'il nous garde; Et, si sur sa valeur je le puis emporter, l'attendrai de vous deux qui voudra me l'ôter: Le champ vous sera libre.

D. LOPE.

A la bonne heure, comte; Nous vous irons alors le disputer sans honte; Nous ne dédaignons point un si digne rival: Mais pour votre marquis, qu'il cherche son égal.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

SCÈNE I. - D. ISABELLE, BLANCHE.

D. ISABELLE 1.

Blanche, as-tu rien connu d'égal à ma misère?
Tu vois tous mes désirs condamnés à se taire,
Mon cœur faire un beau choix sans l'oser accepter,
Et nourrir un beau feu sans l'oser écouter.
Vois par là ce que c'est, Blanche, que d'être reine.
Comptable de moi-même au nom de souveraine,

'On a condamné l'infante du Cid, non-seulement parce qu'elle est inutile, mais parce qu'elle ne parle que de son amour pour Redrigue. On condamna de même, dans Don Sanche, trois princesses éprises d'un inconnu, qui a fait de hien moins grandes choses que le Cid; et le pis de tout cela, c'est que l'amour de ces princesses ne produit rien du tout dans la pièce. Ces fautes sont des auteurs espagnols; mais Corneille ne devait pas les imiter. (Voltaire.)

Et sujette à jamais du trône où je me voi, Je puis tout pour tout autre, et ne puis rien pour moi. O sceptres! s'il est vrai que tout vous soit possible, Pourquoi ne pouvez-vous rendre un cœur insensible? Pourquoi permettez-vous qu'il soit d'autres appas, Ou que l'on ait des veux pour ne les eroire pas?

BLANCHE.

Je présumois tantôt que vous les alliez croire; J'en ai plus d'une fois tremblé pour votre gloire. Ce qu'à vos trois amants vous avez fait jurer, Au choix de don Carlos sembloit tout préparer: Je le nommois pour vous. Mais enfin par l'issue Ma crainte s'est trouvée heureusement déçue; L'effort de votre amour a su se modèrer; Vous l'avez honoré sans vous déshonorer, Et satisfait ensemble, en trompant mon attente, La grandeur d'une reine et l'ardeur d'une amante.

D. ISABELLE.

Dis que pour honorer sa générosité Mon amour s'est joué de mon autorité. Et qu'il a fait servir, en trompant ton attente, Le pouvoir de la reine au courroux de l'amante. D'abord par ce discours, qui t'a semblé suspect, Je voulois seulement essaver leur respect, Soutenir jusqu'au bout la dignité de reine, Et, comme ensin ce choix me donnoit de la peine, Perdre quelques moments, choisir un peu plus tard; J'allois nommer pourtant, et nommer au hasard : Mais tu sais quel orgueil ont lors montré les comtes, Combien d'affronts pour lui, combien pour moi de hontes. Certes, il est bien dur à qui se voit régner De montrer quelque estime, et la voir dédaigner. Sous ombre de venger sa grandeur méprisée, L'amour à la faveur trouve une pente aisée : A l'intérêt du sceptre aussilôt attaché. Il agit d'autant plus qu'il se croit bien caché, Et s'ose imaginer qu'il ne fait rien paroître Que ce change de nom ne fasse méconnoître. J'ai fait Carlos marquis, et comte, et gouverneur; Il doit à ses jaloux tous ces titres d'honneur : M'en voulant faire avare, ils m'en faisoient prodigue;

Ce torrent grossissoit, rencontrant cette digue: C'étoit plus les punir que le favoriser. L'amour me parloit trop, j'ai voulu l'amuser; Par ces profusions j'ai cru le satisfaire, Et. l'avant satisfait, l'obliger à se taire: Mais, hélas! en mon cœur il avoit fant d'appui, Que je n'ai pu jamais prononcer contre lui, Et n'ai mis en ses mains ce don du diademe Qu'afin de l'obliger à s'exclure lui-même. Ainsi, pour apaiser les murmures du cœur. Mon refus a porté les marques de faveur: Et, revêtant de gloire un invisible outrage, De peur d'en faire un roi je l'ai fait davantage : Outre qu'indifférente aux vœux de tous les trois l'espérois que l'amour pourroit suivre son choix, Et que le moindre d'eux de soi-même estimable Recevroit de sa main la qualité d'aimable.

Voilà, Blanche, où j'en suis; voilà ce que j'ai fait; Voilà les vrais motifs dont tu voyois l'effet: Car mon âme pour lui, quoique ardemment pressée, Ne sauroit se permettre une indigne pensée; Et je mourrois encore avant que m'accorder Ce qu'en secret mon cœur ose me demander. Mais enfin je vois bien que je me suis trompée De m'en être remise à qui porte une épée, Et trouve occasion, dessous cette couleur, De venger le mépris qu'on fait de sa valeur. Je devois par mon choix étouffer cent querelles; Et l'ordre que j'y tiens en forme de nouvelles, Et jette entre les grands, amoureux de mon rang, Une nécessité de répandre du sang. Mais j'y saurai pourvoir.

BLANCHE.

C'est un pénible ouvrago
D'arrêter un combat qu'autorise l'usage,
Que les lois ont réglé, que les rois vos aïeux
Daignoient assez souvent honorer de leurs yeux:
On ne s'en dédit point sans quelque ignominie;
Et l'honneur aux grands cœurs est plus cher que la vie.
D. ISABELLE

Je sais ce que tu dis, et n'irai pas de front

Faire un commandement qu'ils prendroient pour affront.
Lorsque le déshonneur souille l'obéissance 1,
Les rois peuvent douter de leur toute-puissance :
Qui la hasarde alors n'en sait pas bien user;
Et qui veut pouvoir tout, ne doit pas tout oser.
Je romprai ce combat feignant de le permettre,
Et je le tiens rompu si je puis le remettre.
Les reines d'Aragon pourront même m'aider.
Voici déja Carlos que je viens de mander,
Demeure, et tu verras avec combien d'adresse
Ma gloire de mon âme est toujours la maîtresse,

# SCÈNE II. - D. ISABELLE, CARLOS, BLANCHE.

#### D. ISABELLE.

Vous avez bien servi, marquis, et jusqu'ici
Vos armes ont pour nous dignement réussi:
Je pense avoir aussi bien payé vos services.
Malgré vos envieux et leurs mauvais offices,
J'ai fait beaucoup pour vous, et tout ce que j'ai fait
Ne vous a pas coûlé seulement un souhait.
Si cette récompense est pourtant si petite
Qu'elle ne puisse aller jusqu'à votre mérite,
S'il vous en reste encor quelque autre à souhaiter,
Parlez, et donnez-moi moyen de m'acquitter.

#### CARLOS.

Après tant de faveurs à pleines mains versées, Dont mon cœur n'eût osé concevoir les pensées, Surpris, troublé, confus, accablé de hienfaits, Que j'osasse former encor quelques souhaits!

D. ISABELLE.

Vous ètes donc content; et j'ai lieu de me plaindre.

CARLOS.

### De moi?

## D. ISABELLE.

De vous, marquis. Je vous parle sans seindre : Écoutez. Votre bras a bien servi l'état,

<sup>&#</sup>x27;A une représentation de la pièce, dont nous fûmes témoin, et qui eut lieu à l'époque où les parlements refusaient d'enregistrer quelques édits de Louis XY, ces vers furent applaudis de manière à donner de l'inquiétude au gouvernement, qui les fit ampprimer à la représentation suivante. (Palissot.)

Tant que vous n'avez eu que le nom de soldat;
Dès que je vous fais grand, sitôt que je vous donne
Le droit de disposer de ma propre personne,
Ce même bras s'apprête à troubler son repos,
Comme si le marquis cessoit d'être Carlos,
Ou que cette grandeur ne fût qu'un avantage
Qui dût à sa ruine armer votre courage.
Les trois comtes en sont les plus fermes soutiens:
Vous attaquez en eux ses appuis et les miens;
C'est son sang le plus pur que vous voulez répandre:
Et vous pouvez juger l'honneur qu'on leur doit rendre,
Puisque ce même état, me demandant un roi,
Les a jugés eux trois les plus dignes de moi.

Peut-être un peu d'orgueil vous a mis dans la tête Ou'à venger leur mépris ce prétexte est honnête: Vous en avez suivi la première chaleur : Mais leur mépris va-t-il jusqu'à votre valeur? N'en ont-ils pas rendu témoignage à ma vue? Ils ont fait peu d'état d'une race inconnue. Ils ont douté d'un sort que vous voulez cacher : Ouand un doute si juste auroit dû vous toucher, l'avois pris quelque soin de vous venger moi-même. Remettre entre vos mains le don du diademe. Ce n'étoit pas, marquis, vous venger à demi. Je vous ai fait leur juge, et non leur ennemi; Et si sous votre choix j'ai voulu les réduire, C'est pour vous faire honneur, et non pour les détruire : C'est votre seul avis, non leur sang que je veux; Et c'est m'entendre mal que vous armer contre eux.

N'auriez-vous point pensé que, si ce grand courage Vous pouvoit sur tous trois donner quelque avantage, On diroit que l'état, me cherchant un époux, N'en auroit pu trouver de comparable à vous? Ah! si je vous croyois si vain, si téméraire...

CARLOS.

Madame, arrêtez là votre juste colère; Je suis assez coupable, et n'ai que trop osé, Sans choisir pour me perdre un crime supposé.

Je ne me défends point des sentiments d'estime Que vos moindres sujets auroient pour vous sans crime Lorsque je vois en vous les célestes accords Des grâces de l'esprit et des beautés du corps. Je puis, de tant d'attraits l'âme toute ravie. Sur l'heur de votre époux jeter un œil d'envie; Je puis contre le ciel en secret murmurer De n'être pas né roi, pour pouvoir espérer; Et, les yeux éblouis de cet éclat suprême. Baisser soudain la vue, et rentrer en moi-même : Mais que je laisse aller d'ambitieux soupirs. Un ridicule espoir, de criminels désirs l... Je vous aime, madame, et vous estime en reine; Et quand j'aurois des seux dignes de votre haine. Si votre âme, sensible à ces indignes feux. Se pouvoit oublier jusqu'à souffrir mes vœux; Si par quelque malheur, que je ne puis comprendre, Du trône jusqu'à moi je la voyois descendre; Commencant aussitôt à vous moins estimer. Je cesserois sans doute aussi de vous aimer.

L'amour que j'ai pour vous est tout à votre gloire: Je ne vous prétends point pour fruit de ma victoire; Je combats vos amants, sans dessein d'acquérir Que l'heur d'en faire voir le plus digne, et mourir; Et tiendrois mon destin assez digne d'envie. S'il le faisoit connoître aux dépens de ma vie. Seroit-ce à vos faveurs répondre pleinement Que hasarder ce choix à mon seul jugement? Il vous doit un époux, à la Castille un maître : Je puis en mal juger, je puis les mal connoître. Je sais qu'ainsi que moi le démon des combats Peut donner au moins digne et vous et vos états: Mais du moins si le sort des armes journalières En laisse par ma mort de mauvaises lumières, Elle m'en ôtera la honte et le regret: Et même, si votre âme en aime un en secret. Et que ce triste choix rencontre mal le vôtre, Je ne vous verrai point, entre les bras d'un autre, Reprocher à Carlos par de muets soupirs Qu'il est l'unique auteur de tous vos déplaisirs.

D. ISABELLE.

Ne cherchez point d'excuse à douter de ma flamme, Marquis; je puis aimer, puisque enfin je suis femme; Mais, si j'aime, c'est mal me faire votre cour Qu'exposer au trépas l'objet de mou amour; Et toute votre ardeur se seroit modérée A m'avoir dans ce doute assez considérée: Je le veux éclaireir, et vous mieux éclairer, Afin de vous apprendre à me considérer.

Je ne le cèle point, j'aime, Carlos, oui, j'aime;
Mais l'amour de l'état, plus fort que de moi-même,
Cherche, au lieu de l'objet le plus doux à mes yeux,
Le plus digne héros de régner en ces lieux;
Et, craignant que mes feux osassent me séduire,
J'ai voulu m'en remettre à vous pour m'en instruire.
Mais je crois qu'il suffit que cet objet d'amour
Perde le trône et moi, sans perdre encor le jour;
Et mon cœur qu'on lui vole en souffre assez d'alarmes,
Sans que sa mort pour moi me demande des larmes.

CARLOS.

Ah! si le ciel tantôt me daignoit inspirer En quel heureux amant je vous dois révérer, Que par une facile et soudaine victoire.....

### D. ISABELLE.

Ne pensez qu'à défendre et vous et votre gloire : Quel qu'il soit, les respects qui l'auroient épargné Lui donneroient un prix qu'il auroit mal gagné; Et céder à mes feux plutôt qu'à son mérite Ne seroit que me rendre au juge que j'évite.

Je n'abuserai point du pouvoir absolu

Pour défendre un combat entre vous résolu;

Je blesserois par la l'honneur de tous les quatre :

Les lois vous l'ont permis, je vous verrai combattre;

C'est à moi, comme reine, à nommer le vainqueur.

Dites-moi cependant, qui montre plus de cœur?

Qui des trois le premier éprouve la fortune?

CARLOS.

Don Alvar.

D. ISABELLE.

Don Alvar!

CARLOS.

Oui, don Alvar de Lunca

D. ISABELLE.

On dit qu'il aime ailleurs.

CARLOS.

On Je dit; mais enfin

Lui scul jusqu'ici tente un si noble destin.

D. ISABELLE.

Je devine à peu près quel intérêt l'engage; Et nous verrons demain quel sera son courage.

CARLOS.

Vous ne m'avez donné que ce jour pour ce choix.

D. ISABELLE.

J'aime mieux au lieu d'un vous en accorder trois.

Madame, son cartel marque cette journée.

D. ISABELLE,

C'est peu que son cartel, si je ne l'ai donnée : Qu'on le fasse venir pour la voir différer. Je vais pour vos combats faire tout préparer. Adieu. Souvenez-vous surtout de ma défense; Et vous aurez demain l'honneur de ma présence.

# SCÈNE III. - CARLOS, scul.

Consens-tu qu'on diffère, honneur? le consens-tu? Cet ordre n'a-t-il rien qui souille ma vertu? N'ai-je point à rougir de cette déférence Que d'un combat illustre achète la licence? Tu murmures, ce semble? Achève; explique-toi: La reine a-t-elle droit de te faire la loi? Tu n'es point son sujet, l'Aragon m'a vu naître. O ciel, je m'en souviens, et j'ose encor paroître! Et je puis, sous les noms de comte et de marquis, D'un malheureux pêcheur reconnoître le fils!

Honteuse obscurité, qui scule me fais craindre! Injurieux destin, qui seul me rends à plaindre! Plus on m'en fait sortir, plus je crains d'y rentrer; Et crois ne t'avoir fui que pour te rencontrer. Ton cruel souvenir sans fin me persécute; Du rang où l'on m'élève il me montre la chute: Lasse-toi désormais de me faire trembler; Je parle à mon honneur, ne viens point le troubler. Laisse-le sans remords m'approcher des couronnes, Et ne viens point m'ôter plus que tu ne me donnes.

Je n'ai plus rien à toi : la guerre a consumé Tout cet indigne sang dont tu m'avois formé; J'ai quitté jusqu'au nom que je tiens de ta haine, Et ne puis... Mais voici ma véritable reine.

# SCÈNE IV. - D. ELVIRE, CARLOS.

#### D. ELVIRE.

Ah, Carlos! car j'ai peine à vous nommer marquis,
Non qu'un titre si beau ne vous soit bien acquis,
Non qu'avecque justice il ne vous appartienne,
Mais parce qu'il vous vient d'autre main que la micnne,
Et que je présumois n'appartenir qu'à moi
D'élever votre gloire au rang où je la voi.
Je me consolerois toutefois avec joie
Des faveurs que sans moi le ciel sur vous déploie,
Et verrois sans envie agrandir un héros,
Si le marquis tenoit ce qu'a promis Carlos,
S'il avoit comme lui son bras à mon service.
Je venois à la reine en demander justice;
Mais, puisque je vous vois, vous m'en ferez raison.
Je vous accuse donc, non pas de trahison,

Je vous accuse donc, non pas de trahison, Pour un cœur généreux cette tache est trop noirc, Mais d'un peu seulement de manque de mémoirc.

### CARLOS.

# Moi, madame?

## D. ELVIRE.

Écoutez mes plaintes en repos.

Je me plains du marquis, et non pas de Carlos.

Carlos de tout son cœur me tiendroit sa parole:

Mais ce qu'il m'a donné, le marquis me le vole;

C'est lui seul qui dispose ainsi du bien d'autrui,

Et prodigue son bras quand il n'est plus à lui.

Carlos se souviendroit que sa haute vaillance

Doit ranger don Garcie à mon obéissance;

Qu'elle deit affermir mon sceptre dans ma main;

Qu'il doit m'accompagner peut-être dés demain:

Mais ce Carlos n'est plus, le marquis lui succède,

Qu'une autre soif de gloire, un autre objet possède,

Et qui, du même bras que m'engageoit sa foi,

Entreprend trois combats pour une autre que moi.

Hélas! si ces honneurs dont vous comble la reine Réduisent mon espoir en une attente vaine; Si les nouveaux desseins que vous en concevez Vous ont fait oublier ce que vous me devez, Rendez-lui ces honneurs qu'un tel oubli profane; Rendez-lui Peñafiel, Burgos, et Santillane; L'Aragon a de quoi vous payer ces refus, Et vous donner encor quelque chose de plus.

CARLOS.

Et Carlos, et marquis, je suis à vous, madame;
Le changement de rang ne change point mon âme :
Mais vous trouverez bon que, par ces trois défis,
Carlos tâche à payer ce que doit le marquis.
Vous réserver mon bras noirci d'une infamie
Attireroit sur vous la fortune ennemie,
Et vous hasarderoit, par cette lâchete,
Au juste châtiment qu'il auroit mérité.
Quand deux occasions pressent un grand courage,
L'honneur à la plus proche avidement l'engage,
Et lui fait préférer, sans le rendre inconstant,
Celle qui se présente, à celle qui l'attend.
Ce n'est per toutofois madarne, qu'il l'oublis :

Celle qui se présente, à celle qui l'attend.
Ce n'est pas toutefois, madame, qu'il l'oublie :
Mais bien que je vous doive immoler don Garcie,
J'ai vu que vers la reine on perdoit le respect,
Que d'un indigne amour son cœur étoit suspect;
Pour m'avoir honoré je l'ai vue outragée,
Et ne puis m'acquitter qu'après l'avoir vengée.

D. ELVIRE.

C'est me faire une excuse où je ne comprends rien, Sinon que son service est préférable au mien, Qu'avant que de me suivre on doit mourir pour elle, Et qu'étant son sujet il faut m'être infidèle.

CARLOS.

Ce n'est point en sujet que je cours au combat;
Peut-être suis-je né dedans quelque autre état:
Mais, par un zèle entier et pour l'une et pour l'autre,
l'embrasse également son service et le vôtre;
Et les plus grands périls n'ont rien de hasardeux
Que j'ose refuser pour aucune des deux.
Quoique engagé demain à combattre pour elle,
S'il falloit aujourd'hui venger votre querelle,

Tout ce que je lui dois ne m'empêcheroit pas De m'exposer pour vous à plus de trois combats. Je voudrois toutes deux pouvoir vous satisfaire, Vous, sans manquer vers elle; elle, sans vous déplaire : Cependant je ne puis servir elle ni vous Sans de l'une ou de l'autre allumer le courroux.

Je plaindrois un amant qui souffriroit mes peines, Et, tel pour deux beautés que je suis pour deux reines, Se verroit déchiré par un égal amour, Tel que sont mes respects dans l'une et l'autre cour : L'àme d'un tel amant, tristement balancée, Sur d'éternels soucis voit flotter sa pensée; Et, ne pouvant résoudre à quels vœux se borner, N'ose rien acquérir, ni rien abandonner : Il n'aime qu'avec trouble; il ne voit qu'avec crainte; Tout ce qu'il entreprend donne sujet de plainte; Ses hommages partout ont de fausses couleurs, Et son plus grand service est un grand crime ailleurs.

Aussi sont-ce d'amour les premières maximes, Que partager son âme est le plus grand des crimes. Un cœur n'est à personne alors qu'il est à deux; Aussitôt qu'il les offre il dérobe ses vœux; Ce qu'il a de constance, à choisir trop timide, Le rend vers l'une ou l'autre incessamment perfide; Et comme il n'est enfin ni rigueurs ni mépris Qui d'un pareil amour ne soient un digne prix, Il ne peut mériter d'aucun œil qui le charme, En servant, un regard; en mourant, une larme.

CARLOS.

Vous seriez bien sévère envers un tel amant.

D. ELVIRE.

Allons voir si la reine agiroit autrement,
S'il en devroit attendre un plus léger supplice.
Cependant don Alvar le premier entre en lice;
Et vous savez l'amour qu'il m'a toujours fait voir.
CARLOS.

Je sais combien sur lui vous avez de pouvoir. D. ELVIRE.

Quand vous le combattrez, pensez à ce que j'aime, Et ménagez son sang comme le vôtre même.

## DON SANCHE

CARLOS.

Quoi! m'ordonneriez-vous qu'ici j'en fisse un roi?

D. ELVIRE.

Je vous dis seulement que vous pensiez à moi.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I. - D. ELVIRE, D. ALVAR.

D. ELVIRE.

Vous pouvez done m'aimer, et d'une âme bien saine Entreprendre un combat pour acquérir la reine! Quel astre agit sur vous avec tant de rigueur, Qu'il force votre bras à trahir votre cœur? L'honneur, me dites-vous, vers l'amour vous excuse : Ou cet honneur se trompe, ou cet amour s'abuse; Et je ne comprends point, dans un si mauvais tour, Ni quel est cet honneur, ni quel est cet amour. Tout l'honneur d'un amant, c'est d'être amant sidèle, Si vous m'aimez encor, que prétendez-vous d'elle? Et, si vous l'acquérez, que voulez-vous de moi? Aurez-vous droit alors de lui manquer de foi? La mépriserez-vous, quand vous l'aurez acquise?

D. ALVAR.

Qu'étant né son sujet jamais je la méprise!

D. ELVIRE.

Que me voulez-vous donc? vaincu par don Carlos, Aurez-vous quelque grâce à troubler mon repos? En serez-vous plus digne? et, par cette victoire, Répandra-t-il sur vous un rayon de sa gloire?

D. ALVAR.

Que j'ose présenter ma défaite à vos yeux!

D. ELVIRE.

Oue me veut donc enfin ce cœur ambitieux?

D. ALVAR.

Que vous preniez pitié de l'état déplorable Où votre long refus réduit un misérable.

Mes vœux mieux écoutés, par un heureux effet, M'auroient su garantir de l'honneur qu'on m'a fait: Et l'état par son choix ne m'eût pas mis en peine De manquer à ma gloire, ou d'acquérir ma reine. Votre refus m'expose à cette dure loi D'entreprendre un combat qui n'est que contre moi; J'en crains également l'une et l'autre fortune. Et le moyen aussi que j'en souhaite aucune? Ni vaincu, ni vainqueur, je ne puis être à vous : Vaincu, j'en suis indigne, et vainqueur, son époux; Et le destin m'y traite avec tant d'injustice, Que son plus beau succès me tient lieu de supplice. Aussi, quand mon devoir ose la disputer. Je ne veux l'acquérir que pour vous mériter. Que pour montrer qu'en vous j'adorois la personne, Et me pouvois ailleurs promettre une couronne. Fasse le juste ciel que j'y puisse, ou mourir, Ou ne la mériter que pour vous acquérir!

D. ELVIRE.

Ce sont vœux superflus de vouloir un miracle
Où votre gloire oppose un invincible obstacle;
Et la reine pour moi vous saura bien payer
Du temps qu'un peu d'amour vous fit mal employer.
Ma couronne est douteuse, et la sienne affermie;
L'avantage du change en ôte l'infamie.
Allez; n'en perdez pas la digne occasion,
Poursuivez-la sans honte et sans confusion.
La légèreté même où tant d'honneur engage,
Est moins légèreté que grandeur de courage:
Mais gardez que Carlos ne me venge de vous.

D. ALVAR.

Ah! laissez-moi, madame, adorer ce courroux. J'avois cru jusqu'ici mon combat magnanime; Mais je suis trop heureux s'il passe pour un crime, Et si, quand de vos lois l'honneur me fait sortir, Vous m'estimez assez pour vous en ressentir. De ce crime vers vous quels que soient les supplices, Du moins il m'a valu plus que tous mes services,

Puisqu'il me fait connoître, alors qu'il vous déplaît, Que vous daignez en moi prendre quelque intérêt.

Le crime, don Alvar, dont je semble irritée, C'est qu'on me persécute après m'avoir quittée : Et, pour vous dire encor quelque chose de plus, Je me fâche d'entendre accuser mes refus. Je suis reine sans sceptre, et n'en ai que le titre. Le pouvoir m'en est dû, le temps en est l'arbitre Si vous m'avez servie en généreux amant Quand j'ai recu du ciel le plus dur traitement, J'ai táché d'y répondre avec toute l'estime Que pouvoit en attendre un cœur si magnanime. Pouvois-je en cet exil davantage sur moi? Je ne veux point d'époux que je n'en fasse un roi: Et je n'ai pas une âme assez basse et commune Pour en faire un appui de ma triste fortune. C'est chez moi, don Alvar, dans la pompe et l'éclat, Que me le doit choisir le bien de mon état. Il falloit arracher mon sceptre à mon rebelle, Le remettre en ma main pour le recevoir d'elle: Je vous aurois peut-être alors considéré Plus que ne m'a permis un sort si déploré : Mais une occasion plus prompte et plus brillante A surpris cependant votre amour chancelante; Et, soit que votre cœur s'y trouvât disposé, Soit qu'un si long refus l'y laissât exposé, Je ne vous blâme point de l'avoir acceptée : De plus constants que vous l'auroient bien écoutée. Quelle qu'en soit pourtant la cause ou la couleur, Vous pouviez l'embrasser avec moins de chaleur, Combattre le dernier, et, par quelque apparence, Témoigner que l'honneur vous faisoit violence : De cette illusion l'artifice secret M'eût forcée à vous plaindre, et vous perdre à regret : Mais courir au-devant, et vouloir bien qu'on voie Que vos vœux mal reçus m'échappent avec joie!

Vous auriez donc voulu que l'honneur d'un tel choix Eût montré votre amant le plus lâche des trois? Que pour lui cette gloire eût eu trop peu d'amorces, Jusqu'à ce qu'un rival eût épuisé ses forces? Oue...

D. ELVIRE.

Vous achèverez au sortir du combat, Si toutefois Carlos vous en laisse en état. Voilà vos deux rivaux avec qui je vous laisse; Et vous dirai demain pour qui je m'intéresse.

D. ALVAR.

Hélas! pour le bien voir je n'ai que trop de jour.

SCÈNE II. - D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR.

D. MANRIQUE.

Qui vous traite le mieux, la fortune, ou l'amour? La reine charme-t-elle auprès de done Elvire?

D. ALVAR.

Si j'emporte la bague, il faudra vous le dirc.

D. LOPE.

Carlos vous nuit partout, du moins à ce qu'on croit.

D. ALVAR.

Il fait plus d'un jaloux, du moins à ce qu'on voit.

D. LOPE.

Il devroit par pitié vous céder l'une ou l'autre.

D. ALVAR.

Plaignant mon intérêt, n'oubliez pas le vôtre.

D. MANRIQUE.

De vrai, la presse est grande à qui le fera roi.

D. ALVAR.

Je vous plains fort tous deux, s'il vient à bout de moi.

D. MANRIQUE.

Mais si vous le vainquez, serons-nous fort à plaindre?
D. ALVAR.

Quand je l'aurai vaincu, vous aurez fort à craindre.

D. LOPE.

Oui, de vous voir long-temps hors de combat pour nous.

D. ALVAR.

Nous aurons essuyé les plus dangereux coups.

D. MANRIQUE.

L'heure nous tardera d'en voir l'expérience.

D. ALVAR.

On pourra vous guérir de cette impatience.

### D. LOPE.

De grâce, faites donc que ce soit promptement.

SCÈNE III. - D. ISABELLE, D. MANRIQUE, D. ALVAR, D. LOPE.

#### D. ISABELLE.

Laissez-moi, don Alvar, leur parler un moment : Je n'entreprendrai rien à votre préjudice; Et mon dessein ne va qu'à vous faire justice, Qu'à vous favoriser plus que vous ne voulez.

D. ALVAR.

Je ne sais qu'obéir alors que vous parlez.

SCÈNE IV. - D. ISABELLE, D. MANRIQUE, D. LOPE.

#### D. ISARELLE.

Comtes, je ne veux plus donner lieu qu'on murmure Que choisir par autrui c'est me faire une injure; Et, puisque de ma main le choix sera plus beau, Je veux choisir moi-mème, et reprendre l'anneau. Je ferai plus pour vous : des trois qu'on me propose, J'en exclus don Alvar; vous en savez la cause : Je ne veux point géner un cœur plein d'autres feux, Et vous ôte un rival pour le rendre à ses vœux. Qui n'aime que par force aime qu'on le néglige; Et mon refus du moins autant que vous l'oblige.

Vous êtes donc les seuls que je veux regarder;
Mais, avant qu'à choisir j'ose me hasarder,
Je voudrois voir en vous quelque preuve certaine
Qu'en moi c'est moi qu'on aime, et non l'éclat de reine.
L'amour n'est, ce dit-on, qu'une union d'esprits;
Et je tiendrois des deux celui-là mieux épris
Qui favoriseroit ce que je favorise,
Et ne mépriseroit que ce que je méprise,
Qui prendroit en m'aimant même cœur, mêmes yeux:
Si vous ne m'entendez, je vais m'expliquer mieux.

Aux vertus de Carlos j'ai paru libérale:
Je voudrois en tous deux voir une estime égale;
Qu'il trouvât même honneur, même justice en vous;
Car ne présumez pas que je prenne un époux
Pour m'exposer moi-même à ce honteux outrage

Qu'un roi fait de ma main détruise mon ouvrage; N'y penses l'un ni l'autre, à moins qu'un digne effet Suive de votre part ce que pour lui j'ai fait; Et que par cet aveu je demeure assurée Que tout ce qui m'a plu doit être de durée.

## D. MANRIQUE.

Toujours Carles, madame! et toujours son bonheur Fait dépendre de lui le nôtre, et votre cœur! Mais puisque c'est par là qu'il faut enfin vous plaire. Vous-même apprenez-nous ce que nous pouvons faire Nous l'estimons tous deux un des braves guerriers A qui jamais la guerre ait donné des lauriers : Notre liberté même est due à sa vaillance: Et. quoiqu'il ait tantôt montré quelque insolence, Dont nous a dû piquer l'honneur de notre rang, Vous avez suppléé l'obscurité du sang : Ce qu'il vous plaît qu'il soit, il est digne de l'être. Nous lui devons beaucoup, et l'allions reconnoître, L'honorer en soldat, et lui faire du bien; Mais après vos faveurs nous ne pouvons plus rien : Qui pouvoit pour Carlos ne peut plus pour un comte; Il n'est rien en nos mains qu'il en reçût sans honte; Et vous avez pris soin de le payer pour nous.

### D. ISABELLE.

Il en est en vos mains des présents assez doux, Qui purgeroient vos noms de toute ingratitude, Et mon âme pour lui de toute inquiétude; Il en est dont sans honte il seroit possesseur : En un mot, vous avez l'un et l'autre une sœur; Et je veux que le roi qu'il me plaira de faire, En recevant ma main, le fasse son beau-frère; Et que par cet hymen son destin affermi Ne puisse en mon époux trouver son ennemi.

Ce n'est pas, après tout, que j'en craigne la haine; Je sais qu'en cet état je serai toujours reine, Et qu'un tel roi jamais, quel que soit son projet, Ne sera sous ce nom que mon premier sujet; Mais je ne me plais pas à contraindre personne, Et moins que tous, un cœur à qui le mien se donne. Répondez donc tous deux : n'y consentez-vous pas? D. MANRIQUE.

Oui, madame, anx plus longs et plus cruels trépas, Plutôt qu'à voir jamais de pareils hyménées Ternir en un moment l'éclat de mille années. Ne cherchez point par là cette union d'esprits : Voire sceptre, madame, est trop cher à ce prix; Et jamais...

D. ISABELLE.

Ainsi donc vous me faites connoître Que ce que je l'ai fait il est digne de l'être, Que je puis suppléer l'obscurité du sang?

D. MANRIQUE.

Oui, bien pour l'élever jusques à notre rang.

Jamais un souverain ne doit compte à personne

Des dignités qu'il fait, et des grandeurs qu'il donne :

S'il est d'un sort indigne ou l'auteur ou l'appui,

Comme il le fait lui seul, la honte est toute à lui.

Mais disposer d'un sang que j'ai reçu sans tache '

Avant que le souiller il faut qu'on me l'arrache;

J'en dois compte aux aïeux dont il est hérité,

A toute leur famille, à la postérité.

D. ISABELLE.

Et moi, Manrique, et moi, qui n'en dois aucun compte, J'en disposerai seule, et j'en aurai la honte.

Mais quelle extravagance a pu vous figurer
Que je me donne à vous pour vous déshonorer;
Que mon sceptre en vos mains porte quelque infamie?
Si je suis jusque-là de moi-même ennemie,
En quelle qualité, de sujet ou d'amant,
M'osez-vous expliquer ce noble sentiment?
Ah! si vous n'apprenez à parler d'autre sorte...

D. LOPE.

Madame, pardonnez à l'ardeur qui l'emporte; Il devoit s'excuser avec plus de douceur.

Nous avons en effet l'un et l'autre une sœur; Mais, si j'ose en parler avec quelque franchise, A d'autres qu'au marquis l'une et l'autre est promise.

D. ISABELLE.

A qui, don Lope?

D. MANRIQUE. A moi, madame. D. ISABELLE.

Et l'autre?

D. LOPE.

A moi.

D. ISABELLE.

J'ai donc tort parmi vous de vouloir faire un roi.
Allez, heureux amants, allez voir vos maîtresses;
Et, parmi les douceurs de vos dignes caresses,
N'oublicz pas de dire à ces jeunes esprits
Que vous faites du trône un généreux mépris.
Je vous l'ai déjà dit, je ne force personne,
Et rends grâce à l'état des amants qu'il me donne.

D. LOPE.

Écoutez-nous, de grâce.

D. ISABELLE.

Et que me direz-vous?
Que la constance est belle au jugement de tous?
Qu'il n'est point de grandeurs qui la doivent séduire?
Quelques autres que vous m'en sauront mieux instruire;
Et, si cette vertu ne se doit point forcer,
Peut-être qu'à mon tour je saurai l'exercer.

D. LOPE.

Exercez-la, madame, et souffrez qu'on s'explique. Vous connoîtrez du moins don Lope et don Manrique. Qu'un vertueux amour qu'ils ont tous deux pour vous Ne pouvant rendre heureux sans en faire un jaloux, Porte à tarir ainsi la source des querelles Ou'entre les grands rivaux on voit si naturelles. Ils se sont l'un à l'autre attachés par ces nœuds Qui n'auront leur effet que pour le malheureux : Il me devra sa sœur, s'il faut qu'il vous obtienne : Et si je suis à vous, je lui devrai la mienne. Celui qui doit vous perdre, ainsi, malgré son sort, A s'approcher de vous fait encor son effort; Ainsi, pour consoler l'une ou l'autre infortune, L'une et l'autre est promise, et nous n'en devous qu'une Nous ignorons laquelle; et vous la choisirez, Puisque enfin c'est la sœur du roi que vous ferez. Jugez donc si Carlos en peut être beau-frère, Et si vous devez rompre un nœud si salutaire, llasarder un repos, à votre état si doux,

Qu'affermit sous vos lois la concorde entre nous.

Et ne savez-vous point qu'étant ce que vous êtes, Vos sœurs par conséquent mes premières sujettes, Les donner sans mon ordre, et même malgré moi, C'est dans mon propre état m'oser faire la loi?

# D. MANRIQUE.

Agissez donc enfin, madame, en souveraine,
Et souffrez qu'on s'excuse, ou commandez en reine:
Nous vous obéirons, mais sans y consentir;
Et, pour vous dire tout avant que de sortir,
Carlos est généreux, il connoît sa naissance;
Qu'il se juge en secret sur cette connoissance;
Et, s'il trouve son sang digne d'un tel honneur,
Qu'il vienne, nous tiendrons l'alliance à bonheur;
Qu'il choisisse des deux, et l'épouse, s'il l'ose.

Nous n'avons plus, madame, à vous dire autre chose : Mettre en un tel hasard le choix de leur époux, C'est jusqu'où nous pouvons nous abaisser pour vous ; Mais, encore une fois, que Carlos y regarde, Et pense à quels périls cet hymen le hasarde.

### D. ISABELLE.

Vous-même gardez bien, pour le trop dédaigner, Que je ne montre enfin comme je sais régner.

### SCÈNE V. — D. ISABELLE, seule.

Quel est ce mouvement qui tous deux les mutine, Lorsque l'obéissance au trône les destine?
Est-ce orgueil? est-ce envie? est-ce animosité,
Défiance, mépris, ou générosité?
N'est-ce point que le ciel ne consent qu'avec peine
Cette triste union d'un sujet à sa reine,
Et jette un prompt obstacle aux plus aisés desseins
Qui laissent choir mon sceptre en leurs indignes mains?
Mes yeux n'ont-ils horreur d'une telle bassesse
Que pour s'abaisser trop lorsque je les abaisse?
Quel destin à ma gloire oppose mon ardeur?
Quel destin à ma flamme oppose ma grandeur?
Si ce n'est que par là que je m'en puis défendre,
Ciel, laisse-moi donner ce que je n'ose prendre;

Et, puisque enfin pour moi tu n'as point fait de rois, Souffre de mes sujets le moins indigne choix

SCÈNE VI. - D. ISABELLE, BLANCHE.

D. ISABELLE.

Blanche, j'ai perdu temps.

BLANCHE.

Je l'ai perdu de même.

D. ISABELLE.

Les comtes à ce prix suient le diademe.

BLANCHE.

Et Carlos ne veut point de fortune à ce prix.

D. ISABELLE.

Rend-il haine pour haine, et mépris pour mépris?

BLANCHE.

Non, madame; au contraire, il estime ces dames

Dignes des plus grands cœurs, et des plus belles flammes.

D. ISABELLE.

Et qui l'empèche donc d'aimer, et de choisir?

Quelque secret obstacle arrête son désir.

Tout le bien qu'il en dit ne passe point l'estime;
Charmantes qu'elles sont, les aimer c'est un crime.

Il ne s'excuse point sur l'inégalité;
Il semble plutôt craindre une infidélité;
Et ses discours obscurs, sous un confus mélange,
M'ont fait voir malgré lui comme une horreur du change.
Comme une aversion qui n'a pour fondement
Que les secrets liens d'un autre attachement.

D. ISABELLE.

Il aimeroit ailleurs?

BLANCHE.

Oui, si je ne m'abuse, Il aime en lieu plus haut que n'est ce qu'il refuse; Et, si je ne craignois votre juste courroux, J'oserois deviner, madame, que c'est vous.

D. ISABELLE.

Ah! ce n'est pas pour moi qu'il est si téméraire; Tantôt dans ses respects j'ai trop vu le contraire : Si l'éclat de mon sceptre avoit pu le charmer, Il ne m'auroit jamais défendu de l'aimer. S'il aime en lieu si haut, il aime done Elvire; Il doit l'accompagner jusque dans son empire; Et fait à mes amants ces défis généreux, Non pas pour m'acquérir, mais pour se venger d'eux.

Je l'ai donc agrandi pour le voir disparoître,
Et qu'une reine, ingrate à l'égal de ce traître,
M'enlève, après vingt ans de refuge en ces lieux,
Ce qu'avoit mon état de plus doux à mes yeux!
Non, j'ai pris trop de soin de conserver sa vie.
Qu'il combatte, qu'il meure, et j'en serai ravie.
Je saurai par sa mort à quels vœux m'engager,
Et j'aimerai des trois qui m'en saura venger.

#### BLANCHE.

Que vous peut offenser sa flamme ou sa retraite, Puisque vous n'aspirez qu'à vous en voir défaite? Je ne sais pas s'il aime ou done Elvire, ou vous, Mais je ne comprends point ce mouvement jaloux.

## D. ISABELLE.

Tu ne le comprends point! et c'est ce qui m'étonne : Je veux donner son eœur, non que son cœur le donne; Je veux que son respect l'empêche de m'aimer, Non des flammes qu'une autre a su mieux allumer : Je veux bien plus, qu'il m'aime, et qu'un juste silence Fasse à des feux pareils pareille violence; Que l'inégalité lui donne même ennui; Qu'il souffre autant pour moi que je souffre pour lui; Que, par le seul dessein d'affermir sa fortune, Et non point par amour, il se donne à quelqu'une; Que par mon ordre seul il s'y laisse obliger; Oue ce soit m'obéir, et non me négliger; Et que, voyant ma flamme à l'honorer trop prompte, Il m'ôte de péril sans me faire de honte. Car ensin il l'a vue, et la connoît trop bien : Mais il aspire au trône, et ce n'est pas au mien; Il me présère une autre, et cette présèrence Forme de son respect la trompeuse apparence : Faux respect, qui me brave, et veut régner sans moi!

BLANCHE.

Pour aimer done Elvire il n'est pas encor roi.

# ACTE IV. SCÈNE I.

D. ISABELLE.

Elle est reine, et peut tout sur l'esprit de sa mère.

Si ce n'est un faux bruit, le ciel lui rend un frère. Don Sanche n'est point mort, et vient ici, dit-on, Avec les députés qu'on attend d'Aragon; C'est ce qu'en arrivant leurs gens ont fait entendre.

D. ISABELLE.

Blanche, s'il est ainsi, que d'heur j'en dois attendre!
L'injustice du ciel, faute d'autres objets,
Me forçoit d'abaisser mes yeux sur mes sujets,
Ne voyant point de prince égal à ma naissance
Qui ne fût sous l'hymen, ou Maure, ou dans l'enfance:
Mais, s'il lui rend un frère, il m'envoie un époux.
Comtes, je n'ai plus d'yeux pour Carlos ni pour vous;
Et devenant par là reine de ma rivale,
Paurai droit d'empêcher qu'elle ne se ravale;
Et ne souffrirai pas qu'elle ait plus de bonheur
Que ne m'en ont permis ces tristes lois d'honneur.

BLANCHE.

La belle occasion que votre jalousie,

Douteuse encor qu'elle est, a promptement saisie!

D. ISABELLE.

Allons l'examiner, Blanche; et tâchons de voir Quelle juste espérance on peut en concevoir.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. - D. LÉONOR, D. MANRIQUE, D. LOPE.

D. MANRIQUE.

Quoique l'espoir d'un trône et l'amour d'une reine Soient des biens que jamais on ne céda sans peine, Quoiqu'à l'un de nous deux elle ait promis sa foi, Nous cessons de prétendre où nous voyons un roi. Dans notre ambition nous savons nous connoître; Et, bénissant le ciel qui nous donne un tel maître, Ce prince qu'il vous rend après tant de travaux Trouve en nous des sujets, et non pas des rivaux: Heureux si l'Aragon, joint avec la Castille, Du sang de deux grands rois ne fait qu'une famille!

Nous vous en conjurons, loin d'en être jaloux, Comme étant l'un et l'autre à l'état plus qu'à nous; Et tous impatients d'en voir la force unie Des Maures, nos voisins, domter la tyrannie, Nous renoncons sans honte à ce choix glorieux. Oui d'une grande reine abaissoit trop les veux.

D. LÉONOR.

La générosité de votre déférence. Comtes, flatte trop tôt ma nouvelle espérance : D'un avis si douteux j'attends fort peu de fruit; Et ce grand bruit enfin peut-être n'est qu'un bruit. Mais jugez-en tous deux, et me daignez apprendre Ce qu'avecque raison mon cœur en doit attendre.

Les troubles d'Aragon vous sont assez connus; Je vous en ai souvent tous deux entretenus, Et ne vous redis point quelles longues misères Chassèrent don Fernand du trône de ses pères. Il y voyoit déjà monter ses ennemis, Ce prince malheureux, quand j'accouchai d'un fils: On le nomma don Sanche; et, pour cacher sa vie Aux barbares fureurs du traître don Garcie, A peine eus-je loisir de lui dire un adieu, Ou'il le fit enlever sans me dire en quel lieu: Et je n'en pus jamais savoir que quelques marques, Pour reconnoître un jour le sang de nos monarques. Trop inutiles soins contre un si mauvais sort! Lui-même au bout d'un an m'apprit qu'il étoit mort. Ouatre ans après il meurt, et me laisse une fille Dont je vins par son ordre accoucher en Castille. Il me souvient toujours de ses derniers propos: Il mourut en mes bras avec ces tristes mots: « Je meurs, et je vous laisse en un sort déplorable:

- » Le ciel vous puisse un jour être plus favorable!
- » Don Raymond a pour vous des secrets importants,
- Et vous les apprendra quand il en sera temps :

» Fuyez dans la Castille. » A ces mots il expire, Et jamais don Raymond ne me voulut rien dire. Je partis sans lumière en ces obscurités:

Mais le voyant venir avec ces députés,
Et que c'est par leurs gens que ce grand bruit éclate, (Voyez qu'en sa faveur aisément on se flatte!)
J'ai cru que du secret le temps étoit venu,
Et que don Sanche étoit ce mystère inconnu;
Qu'il l'amenoit ici reconnoître sa mère.
Hélas! que c'est en vain que mon amour l'espère!
A ma confusion ce bruit s'est éclairci;
Bien loin de l'amener, ils le cherchent ici:
Voyez quelle apparence, et si cette province
A jamais su le nom de ce malheureux prince.

### D. LOPE.

Si vous croyez au nom, vous croirez son trépas, Et qu'on cherche don Sanche où don Sanche n'est pas; Mais, si vous en voulez croire la voix publique, Et que notre pensée avec elle s'explique, Ou le ciel pour jamais a repris ce héros, On cet illustre prince est le vaillant Carlos. Nous le dirons tous deux, quoique suspects d'envic. C'est un miracle pur que le cours de sa vie. Cette haute vertu qui charme tant d'esprits, Cette fière valeur qui brave nos mépris, Ce port majestueux, qui, tout inconnu mème, A plus d'accès que nous auprès du diadème; Deux reines qu'à l'envi nous voyons l'estimer, Et qui peut-être ont peine à ne le pas aimer; Ce prompt consentement d'un peuple qui l'adore : Madame, après cela j'ose le dire encore, Ou le ciel pour jamais a repris ce héros. On cet illustre prince est le vaillant Carlos. Nous avons méprisé sa naissance inconnue; Mais à ce peu de jour nous recouvrons la vue, Et verrions à regret qu'il fallût aujourd'hui Céder notre espérance à tout autre qu'à lui-

### D. LÉONOR.

ll en a le mérite, et non pas la naissance; Et lui-même il en donne assez de connoissance, Abandonnant la reine à choisir parmi vous Un roi pour la Castille, et pour elle un époux.

D. MANRIOUE.

Et ne voyez-vous pas que sa valeur s'apprête A faire sur tous trois cette illustre conquête?

Oubliez-vous déjà qu'il a dit à vos yeux.

Qu'il ne veut rien devoir au nom de ses aïeux?

Son grand cœur se dérobe à ce haut avantage,

Pour devoir sa grandeur entière à son courage;

Dans une cour si belle et si pleine d'appas,

Avez-vous remarqué qu'il aime en lieu plus bas?

D. LÉONOR.

Le voici, nous saurons ce que lui-même en pense.

SCÈNE II. — D. LÉONOR, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE.

#### CARLOS.

Madame, sauvez-moi d'un honneur qui m'offense: Un peuple, opiniâtre à m'arracher mon nom, Veut que je sois don Sanche, et prince d'Aragon. Puisque par sa présence il faut que ce bruit meure, Dois-je être, en l'attendant, le fantôme d'une heure? Ou si c'est une erreur qui lui promet ce roi, Souffrez-vous qu'elle abuse et de vous et de moi?

D. LÉONOR.

Quoi que vous présumiez de la voix populaire, Par de secrets rayons le ciel souvent l'éclaire: Vous apprendrez par là du moins les vœux de tous, Et quelle opinion les peuples ont de vous.

D. LOPE.

Prince, ne cachez plus ce que le ciel découvre;
Ne fermez pas nos yeux quand sa main nous les ouvre.
Vous devez être las de nous faire faillir.
Nous ignorons quel fruit vous en vouliez cueillir,
Mais nous avions pour vous une estime assez haute
Pour n'être pas forcés à commettre une faute;
Et notre honneur, au vôtre en aveugle opposé,
Méritoit par pitié d'être désabusé.
Notre orgueil n'est pas tel, qu'il s'attache aux personnes,
Ou qu'il ose oublier ce qu'il doit aux couronnes;

Et s'il n'a pas eu d'yeux pour un roi déguisé, Si l'inconnu Carlos s'en est vu méprisé, Nous respectons don Sanche, et l'acceptons pour maître, Sitôt qu'à notre reine il se fera connoître: Et sans doute son cœur nous en avoûra bien. Hâtez cette union de votre sceptre au sien, Seigneur; et, d'un soldat quittant la fausse image, Recevez, comme roi, notre premier hommage.

CARLOS.

Comtes, ces faux respects dont je me vois surpris Sont plus injurieux encor que vos mépris. Je pense avoir rendu mon nom assez illustre Pour n'avoir pas besoin qu'on lui donne un faux lustre. Reprenez vos honneurs où je n'aj point de part. l'imputois ce faux bruit aux fureurs du hasard. Et doutois qu'il pût être une âme assez hardie Pour ériger Carlos en roi de comédie : Mais, puisque c'est un jeu de votre belle humeur, Sachez que les vaillants honorent la valeur; Et que tous vos pareils auroient quelque scrupule A faire de la mienne un éclat ridicule. Si c'est votre dessein d'en réjouir ces lieux. Quand vous m'aurez vaincu, vous me raillerez mieux La raillerie est belle après une victoire : On la fait avec grâce aussi-bien qu'avec gloire. Mais vous précipitez un peu trop ce dessein : La bague de la reine est encore en ma main: Et l'inconnu Carlos, sans nommer sa famille. Vous sert encor d'obstacle au trône de Castille. Ce bras qui vous sauva de la captivité. Peut s'opposer encore à votre avidité. D. MANRIQUE.

Pour n'être que Carlos, vous parlez bien en maître; Et tranchez bien du prince, en déniant de l'être. Si nous avons tantôt jusqu'au bout défendu L'honneur qu'à notre rang nous voyions être dû, Nous saurons bien encor jusqu'au bout le défendre;

Mais ce que nous devons, nous aimons à le rendre.

Que vous soyez don Sanche, ou qu'un autre le soit, L'un et l'autre de nous lui rendra ce qu'il doit. Pour le nouveau marquis, quoique l'honneur l'irrite. Qu'il sache qu'on l'honore autant qu'il le mérite;
Mais que, pour nous combattre, il faut que le bon sang
Aide un peu sa valeur à soutenir ce rang.
Qu'il n'y prétende point à moins qu'il se déclare:
Non que nous demandions qu'il soit Guzman, ou Lare:
Qu'il soit noble, il suffit pour nous traiter d'égal;
Nous le verrons tous deux comme un digne rival:
Et si don Sanche enfin n'est qu'une attenle vaine,
Nous lui disputerons cet anneau de la reine.
Qu'il souffre cependant, quoique brave guerrier,
Que notre bras dédaigne un simple aventurier.

Nous vous laissons, madarne, écloissin ce unvelons.

Nous vous laissons, madame, éclaireir ce mystère : Le sang a des secrets qu'entend mieux une mère; Et, dans les différends qu'avec lui nous avons, Nous craignons d'oublier ce que nous vous devons.

# SCÈNE III. - D. LEONOR, CARLOS.

### CARLOS.

Madame, vous voyez comme l'orgueil me traite; Pour me faire un honneur on veut que je l'achète: Mais, s'il faut qu'il m'en coûte un secret de vingt ans, Cet anneau dans mes mains pourra briller long-temps.

#### D. LÉONOR.

Laissons là ce combat, et parlons de don Sanche. Ce bruit est grand pour vous, toute la cour y penche : De grâce, dites-moi, vous connoissez-vous bien?

#### CARLOS

Plût à Dieu qu'en mon sort je ne connusse rien! Si j'étois quelque enfant épargné des tempêtes, Livré dans un désert à la merci des bêtes, Exposé par la crainte ou par l'inimitie, Rencontré par hasard, et nourri par pitié, Mon orgueil à ce bruit prendroit quelque espérance Sur votre incertitude, et sur mon ignorance; Je me figurerois ces destins merveilleux Qui tiroient du néant les héros fabuleux; Et me revétirois des brillantes chimères Qu'osa former pour eux le loisir de nos pères: Car enfin je suis vain, et mon ambition Ne peut s'examiner sans indignation;

Je ne puis regarder sceptre ni diadème Qu'ils n'emportent mon âme au-delà d'elle-même. Inutiles élans d'un vol impétueux Que pousse vers le ciel un cœur présomptueux, Que soutiennent en l'air quelques exploits de guerre, Et qu'un coup d'œil sur moi rabat soudain à terre!

Je ne suis point don Sanche, et connois mes parents; Ce bruit me donne en vain un nom que je vous rends; Gardez-le pour ce prince: une heure ou deux peut-être Avec vos députés vous le feront connoître. Laissez-moi cependant à cette obscurité Qui ne fait que justice à ma témérité.

D. LÉONOR.

En vain donc je me flatte, et ce que j'aime à croire N'est qu'une illusion que me fait votre gloire. Mon cœur vous en dédit; un secret mouvement. Qui le penche vers vous, malgré moi vous dément : Mais je ne puis juger quelle source l'anime. Si c'est l'ardeur du sang, ou l'effort de l'estime; Si la nature agit, ou si c'est le désir: Si c'est vous reconnoître, ou si c'est vous choisir. Je veux bien toutesois étousser ce murmure Comme de vos vertus une aimable imposture, Condamner, pour vous plaire, un bruit qui m'est si doux; Mais où sera mon fils s'il ne vit point en vous? On veut qu'il soit ici; je n'en vois aucun signe: On connoît, hormis vous, quiconque en seroit digne; Et le vrai sang des rois, sous le sort abattu. Peut cacher sa fiaissance, et non pas sa vertu: Il porte sur le front un luisant caractère Qui parle malgré lui de tout ce qu'il veut taire: Et celui que le ciel sur le vôtre avoit mis Pouvoit seul m'éblouir si vous l'eussiez permis.

Vous ne l'êtes donc point, puisque vous me le dites; Mais vous êtes à craindre avec tant de mérites. Souffrez que j'en demeure à cette obscurité. Je ne condamne point votre témérité; Mon estime au contraire est pour vous si puissante, Qu'il ne tiendra qu'à vous que mon cœur n'y consente : Votre sang avec moi n'a qu'à se déclarer, Et je vous donne après liberté d'espérer.

Que si même à ce prix vous cachez votre race,
Ne me refusez point du moins une autre grâce:
Ne vous préparez plus à nous accompagner;
Nous n'avons plus besoin de secours pour régner.
La mort de don Garcie a puni tous ses crimes,
Et rendu l'Aragon à ses rois légitimes;
N'en cherchez plus la gloire, et, quels que soient vos vœux,
Ne me contraignez point à plus que je ne veux.
Le prix de la valeur doit avoir ses limites;
Et je vous crains enfin avec tant de mérites.
C'est assez vous en dire. Adieu: pensez-y bien,
Et faites-vous connoître, ou n'aspirez à rien.

# SCÈNE IV. - CARLOS, BLANCHE.

#### BLANCHE.

Qui ne vous craindra point, si les reines vous craignent?

Elles se font raison lorsqu'elles me dédaignent, BLANCHE.

Dédaigner un héros qu'on reconnoît pour roi!

N'aide point à l'envie à se jouer de moi, Blanche; et, si tu te plais à seconder sa haine, Du moins respecte en moi l'ouvrage de ta reine.

La reine même en vous ne voit plus aujourd'hui Qu'un prince que le ciel nous montre malgré lui. Mais c'est trop la tenir dedans l'incertitude; Ce silence vers elle est une ingratitude : Ce qu'a fait pour Carlos sa générosité Méritoit de don Sanche une civilité.

CARLOS.

Ah! nom fatal pour moi, que tu me persécutes,

Et prépares mon âme à d'effroyables chutes!

SCÈNE V. - D. ISABELLE, CARLOS, BLANCHE.

#### CARLOS.

Madame, commandez qu'on me laisse en repos, Qu'on ne confonde plus don Sanche avec Carlos; C'est faire au nom d'un prince une trop longue injure : Je ne veux que celui de votre créature; Et si le sort jaloux, qui semble me flatter, Veut m'élever plus haut pour m'en précipiter, Souffrez qu'en m'éloignant je dérobe ma tête A l'indigne revers que sa fureur m'apprête. Je le vois de trop loin pour l'attendre en ce lieu, Souffrez que je l'évite en vous disant adieu; Souffrez...

#### D. ISABELLE.

Quand on le croit monarque, il frémit, il s'étonne! ll veut fuir cette gloire, et se laisse alarmer De ce que sa vertu force d'en présumer!

CABLOS.

Ah! vous ne voyez pas que cette erreur commune N'est qu'une trahison de ma bonne fortune; Que déjà mes secrets sont à demi trahis. Je lui cachois en vain ma race, et mon pays; En vain sous un faux nom je me faisois connoître, Pour lui faire oublier ce qu'elle m'a fait naître; Elle a déjà trouvé mon pays et mon nom.

Je suis Sanche, madame, et né dans l'Aragon; Et je crois déjà voir sa malice funeste Détruire votre ouvrage en découvrant le reste, Et faire voir ici, par un honteux effet, Quel comte et quel marquis votre faveur a fait.

D. ISABELLE.

Pourrois-je alors manquer de force ou de courage Pour empêcher le sort d'abattre mon ouvrage? Ne me dérobez point ce qu'il ne peut ternir; Et la main qui l'a fait saura le soutenir. Mais vous vous en formez une vaine menace Pour faire un beau prétexte à l'amour qui vous chasse. Je ne demande plus d'où partoit ce dédain, Quand j'ai voulu vous faire un hymen de ma main. Allez dans l'Aragon suivre votre princesse, Mais allez-y du moins sans feindre une foiblesse; Et, puisque ce grand cœur s'attache à ses appas, Montrez en la suivant que vous ne fuyez pas.

CARLOS.

Ah! madame, plutôt apprenez tous mes crimes;

Ma tête est à vos pieds, s'il vous faut des victimes. Tout chétif que je suis, je dois vous avouer Qu'en me plaignant du sort j'ai de quoi m'en louer; S'il m'a fait en naissant quelque désavantage, Il m'a donné d'un roi le nom et le courage: Et, depuis que mon cœur est capable d'aimer, A moins que d'une reine, il n'a pu s'enflammer: Voilà mon premier crime : et je ne puis vous dire Oui m'a fait infidèle, ou vous, ou done Elvire; Mais je sais que ce cœur, des deux parts engagé. Se donnant à yous deux, ne s'est point partagé, Toujours prêt d'embrasser son service et le vôtre, Toujours prêt à mourir et pour l'une et pour l'autre. Pour n'en adorer qu'une, il eût fallu choisir; Et ce choix eut été du moins quelque désir. Quelque espoir outrageux d'être mieux recu d'elle: Et j'ai cru moins de crime à parottre infidèle. Qui n'a rien à prétendre en peut bien aimer deux, Et perdre en plus d'un lieu des soupirs et des vœux; Voilà mon second crime : et quoique ma souffrance Jamais à ce beau feu n'ait permis d'espérance, Je ne puis, sans mourir d'un désespoir jaloux, Voir dans les bras d'un autre, ou done Elvire, ou vous. Voyant que votre choix m'apprêtoit ce martyre, Je voulois m'y soustraire en suivant done Elvire, Et languir auprès d'elle, attendant que le sort, Par un semblable hymen, m'eût envoyé la mort. Depuis, l'occasion, que vous-même avez faite, M'a fait quitter le soin d'une telle retraite. Ce trouble a quelque temps amusé ma douleur: J'ai cru par ces combats reculer mon malheur. Le coup de votre perte est devenu moins rude, Lorsque j'en ai vu l'heure en quelque incertitude, Et que j'ai pu me faire une si douce loi Que ma mort vous donnât un plus vaillant que moi. Mais je n'ai plus, madame, aucun combat à faire. Je vois pour vous don Sanche un époux nécessaire : Car ce n'est point l'amour qui fait l'hymen des rois: Les raisons de l'état règlent toujours leur choix : Leur sévère grandeur jamais ne se ravale, Ayant devant les yeux un prince qui l'égale;

Et, puisque le saint nœud qui le fait votre époux Arrête comme sœur done Elvire avec vous, Que je ne puis la voir sans voir ce qui me tue, Permettez que j'évite une fatale vue, Et que je porte ailleurs les criminels soupirs D'un reste malheureux de tant de déplaisirs.

D. ISABELLE.

Vous m'en dites assez pour mériter ma haine,
Si je laissois agir les sentiments de reine;
Par un trouble secret je les sens confondus:
Partez, je le consens, et ne les troublez plus.
Mais non: pour fuir don Sanche, attendez qu'on le voic.
Ce bruit peut être faux, et me rendre ma joie.
Que dis-je? Allez, marquis, j'y consens de nouveau;
Mais, avant que partir, donnez-lui mon anneau;
Si ce n'est toutefois une faveur trop grande
Que pour tant de faveurs une reine demande.

CARLOS

Vous voulez que je meure; et je dois obéir, Dût cette obéissance à mon sort me trahir: Je recevrai pour grâce un si juste supplice, S'il en rompt la menace, et prévient la malice, Et souffre que Carlos, en donnant cet anneau, Emporte ce faux nom et sa gloire au tombeau. C'est l'unique bonheur où ce coupable aspire.

D. ISABELLE.

Que n'êtes-vous don Sanche? Ah! ciel, qu'osé-je dire? Adieu; ne croyez pas ce soupir indiscret.

CARLOS.

Il m'en a dit assez pour mourir sans regret.

FIR DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I. - D. ALVAR, D. ELVIRE.

#### D. ALVAR.

Enflu, après un sort à mes vœux si contraire, Je dois bénir le ciel qui vous renvoie un frère; Puisque de notre reinc il doit être l'époux, Cette heureuse union me laisse tout à vous. Je me vois affranchi d'un honneur tyrannique, D'un joug que m'imposoit cette faveur publique, D'un choix qui me forçoit à vouloir être roi: Je u'ai plus de combat à faire contre moi, Plus à craindre le prix d'une triste victoire; Et l'infdélité que vous faisoit ma gloire Consent que mon amour, de ses lois dégagé, Vous rende un inconstant qui n'a jamais changé.

### D. ELVIRE.

Vous êtes généreux, mais votre impatience Sur un bruit incertain prend trop de confiance; Et cette prompte ardeur de rentrer dans mes fers Me console trop tôt d'un trône que je perds. Ma perte n'est encor qu'une rumeur confuse Qui du nom de Carlos, malgré Carlos, abuse; Et vous ne savez pas, à vous en bien parler, Par quelle offre et quels vœux on m'en peut consoler. Plus que vous ne pensez la couronne m'est chere; Je perds plus qu'on ne croit, si Carlos est mon frère. Attendez les effets que produiront ces bruits; Attendez que je sache au vrai ce que je suis, Si le ciel m'ôte ou laisse enfin le diadème. S'il vous faut m'obtenir d'un frère ou de moi-même. Si, par l'ordre d'autrui, je vous dois écouter. Ou si j'ai seulement mon cœur à consulter.

#### D. ALVAR.

Ah! ce n'est qu'à ce cœur que le mien vous demande, Madame; c'est lui seul que je veux qui m'entende; Et mon propre bonheur m'accableroit d'ennui Si je n'étois à vous que par l'ordre d'autrui. Pourrois-je de ce frère implorer la puissance, Pour ne vous obtenir que par obéissance; Et, par un lâche abus de son autorité, M'élever en tyran sur votre volonté?

D. ELVIRE.

Avec peu de raison vous craignez qu'il arrive Qu'il ait des sentiments que mon âme ne suive:
Le digne sang des rois n'a point d'yeux que leurs yeux, Et leurs premiers sujets obéissent le mieux.
Mais vous êtes étrange avec vos déférences,
Dont les soumissions cherchent des assurances.
Vous ne craignez d'agir contre ce que je veux,
Que pour tirer de moi que j'accepte vos vœux,
Et vous obstineriez dans ce respect extrème
Jusques à me forcer à dire, « Je vous aime. »
Ce mot est un peu rude à prononcer pour nous;
Souffrez qu'à m'expliquer j'en trouve de plus doux.
Je vous dirai beaucoup, sans pourtant vous rien dire.

Je sais depuis quel temps vous aimez done Elvire;
Je sais ce que je dois, je sais ce que je puis :
Mais, encore une fois, sachons ce que je suis ;
Et, si vous n'aspirez qu'au bonheur de me plaire,
Tâchez d'approfondir ce dangereux mystère.
Carlos a tant de lieu de vous considérer,
Que, s'il devient mon roi, vous devez espérer.
D. ALVAR.

\_. .....

Madame...

D. ELVIRE.

En ma faveur donnez-vous cette peine, Et me laisses, de grâce, entretenir la reine.

D. ALVAR.

J'obéis avec joie, et ferai mon pouvoir A vous dire bientôt ce qui s'en peut savoir.

SCÈNE II. - D. LÉONOR, D. ELVIRE.

D. LÉONOR.

Don Alvar me fuit-il?

p. ELVIRE. Madame, à ma prière Il va dans tous ces bruits chercher quelque lumière. J'ai craint, en vous voyant, un secours pour ses feux, Et de défendre mal mon cœur contre vous deux.

D. LÉONOR.

Ne pourra-t-il jamais gagner votre courage?

D. ELVIRE.

Il peut tout obtenir, ayant votre suffrage.

D. LÉONOR.

Je lui puis donc ensin promettre votre foi?

D. ELVIRE.

Oui, si vous lui gagnez celui du nouveau roi.

D. LÉONOR.

Et si ce bruit est faux? si vous demeurez reine?

D. ELVIRE.

Que vous puis-je répondre en étant incertaine?

D. LÉONOR.

En cette incertitude on peut saire espérer.

D. ELVIRE.

On peut attendre aussi pour en délibérer : On agit autrement quand le pouvoir suprême 1...

SCÈNE III. - D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE.

### D. ISABELLE.

J'interromps vos secrets, mais j'y prends part moi-même; Et j'ai tant d'intérêt de connoître ce fils, Que j'ose demander ce qui s'en est appris.

D. LÉONOR.

Vous ne m'en voyez point davantage éclaircie.

D. ISABELLE.

Mais de qui tenez-vous la mort de don Garcie, Vu que, depuis un mois qu'il vient des députés,

A force de conserver toute leur majesté (majesté espagnole encore!) ces deux reines sont peu touchantes; elles à arrangent l'une et l'autre et tout comme pourraient le faire deux premiers ministres qui soraient deux vieux cardinaux, de façon à n'aimer et surtout à n'épouser qu'un prince. Tant que Carlos n'ert que le fils d'un bonhomme, comme dit Corneille, ni l'une ni l'autre reine ne songe sérieusement à épouser Carlos. Elles le regardent d'un sir tendre, elles conspirent quand il n'est pas là ; mais absent ou présent, elles le tiennent à une immense distance de leur personne. Carlos, de son côté, tant qu'il n'est que Carlos, est le plus modeste et le plus réservé des hommes. Placé comme il est, entre deux couronnes, entre deux amours, il n'ose adresser directement ses vœux ni à la reine Isabelle, ni à la reine Elvire. [Jules Janin.]

On parloit seulement de peuples révoltés?

Je vous puis sur ce point aisément satisfaire; Leurs gens m'en ont donné la raison assez claire.

On assiégeoit encore, alors qu'ils sont partis, Dedans leur dernier fort don Garcie et son fils: On l'a pris tôt après; et soudain par sa prise Don Raimond prisonnier recouvrant sa franchise, Les voyant tous deux morts, publie à haute voix Que nous avions un roi du vrai sang de nos rois, Que don Sanche vivoit, et part en diligence Pour rendre à l'Aragon le bien de sa présence: Il joint nos députés hier sur la fin du jour, Et leur dit que ce prince étoit en votre cour. C'est tout ce que j'ai pu tirer d'un domestique: Comme ils entendent mal, leur rapport est confus: Mais bientôt don Raimond vous dira le surplus. Que nous veut cependant Blanche tout étonnée?

SCÈNE IV. — D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, BLANCHE.

BLANCHE.

Ah, madame!

D. ISABELLE.

Qu'as-tu?

BLANCHE.

La funeste journée!

Votre Carlos...

D. ISABELLE.

Eb bien?

BEANCHE.

Son père est en ces lieux,

Et n'est...

D. ISABELLE.

Quoi?

BLANCHE.

Qu'un pècheur.

D. ISABELLE.

Qui te l'a dit?

BLANCHE.

Mes yeux.

D. ISABELLE.

Tes yeux!

BLANCHE.

Mes propres yeux.

D. ISABELLE.

Que j'ai peine à les croire!

D. LÉONOR.

Voudriez-vous, madame, en apprendre l'histoire?

Que le ciel est injuste!

D. ISABELLE.

Il l'est, et nous fait voir,

Par cet injuste effet, son absolu pouvoir, Qui du sang le plus vil tire une âme si belle, Et forme une vertu qui n'a lustre que d'elle. Parle, Blanche, et dis-nous comme il voit ce malheur.

BLANCHE.

Avec beaucoup de honte, et plus encor de cœur.
Du haut de l'escalier je le voyois descendre;
En vain de ce faux bruit il se vouloit défendre;
Votre cour, obstinée à lui changer de nom,
Murmuroit tout autour, « Don Sanche d'Aragon. »
Quaud un chétif vieillard le saisit et l'embrasse.
Lui qui le reconnoît frémit de sa disgrâce;
Puis, laissant la nature à ses pleins mouvements,
Répond avec tendresse à ses embrassements.
Ses pleurs mêlent aux siens une flerté sincère;
On n'entend que soupirs : « Ah, mon fils ! ah, mon père!

» O jour trois fois heureux! moment trop attendu!

Tu m'as rendu la vie! s et, « Vous m'avez perdu! s Chose étrange! à ces cris de douleur et de joie, Un grand peuple accouru ne veut pas qu'on les croie; Il s'aveugle soi-même: et ce pauvre pécheur, En dépit de Carlos, passe pour imposteur. Dans les bras de ce fils on lui fait mille hontes; C'est un fourbe, un méchant suborné par les comtes. Eux-mêmes (admirez leur générosité)
S'efforcent d'affermir cette incrédulité:
Non qu'ils prennent sur eux de si lâches pratiques:

Mais ils en font auteur un de leurs domostiques,
Qui, pensant bien leur plaire, a si mal à propos
Instruit ce malheureux pour affronter Carlos.
Avec avidité cette histoire est reçue;
Chacun la tient trop vraie aussitôt qu'elle est suc:
Et, pour plus de croyance à cette trahison,
Les comtes font trainer ce bon-homme en prison.
Carlos rend témoignage en vain contre soi-mème;
Les vérités qu'il dit cèdent au stratagème:
Et, dans le déshonneur qui l'accable aujourd'hui,
Ses plus grands envieux l'en sauvent malgré lui.
Il tempête, il menace, et, bouillant de colère,
Il crie à pleine voix qu'on lui rende son père:
On tremble devant lui, sans croire son courroux;
Et rien... Mais le voici qui vient s'en plaindre à vous.

SCÈNE V. — D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, BLANCHE, ÇARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE.

### CARLOS.

Eh bien! madame, enfin on connoît ma naissance; Voilà le digne fruit de mon obéissance, J'ai prévu ce malheur, et l'aurois évité Si vos commandements ne m'eussent arrêté. Ils m'ont livré, madame, à ce moment funeste; Et l'on m'arrache encor le seul bien qui me reste! On me vole mon père! on le fait criminel! On attache à son nom up opprobre éternel! Je suis fils d'un pêcheur, mais non pas d'un infame; La bassesse du sang ne va point jusqu'à l'âme: Et je renonce aux noms de comte et de marquis Avec bien plus d'honneur qu'aux sentiments de sils; Rien n'en peut effacer le sacré caractère. De grâce, commandez qu'on me rende mon père: Ce doit leur être assez de savoir qui je suis, Sans m'accabler encor par de nouveaux ennuis.

### D. MANRIQUE.

Forcez ce grand courage à conserver sa gloire, Madame, et l'empêchez lui-même de se croire. Nous n'avons pu souffrir qu'un bras qui tant de fois A fait trembler le Maure, et triompher nos rois, Reçût de sa naissance une tache éternelle; Tant de valeur mérite une source plus belle. Aidez ainsi que nous ce peuple à s'abuser; Il aime son erreur, daignez l'autoriser: A tant de beaux exploits rendez cette justice, Et de notre pitié soutenez l'artifice.

CARLOS.

Je suis bien malheureux si je vous fais pitié!
Reprenez votre orgueil et votre inimitié.
Après que ma fortune a soulé votre envie,
Vous plaignez aisément mon entrée à la vie;
Et, me croyant par elle à jamais abattu,
Vous exercez sans peine une haute vertu.
Peut-être elle ne fait qu'une embûche à la mienne:
La gloire de mon nom vaut bien qu'on la retienne;
Mais son plus bel éclat seroit trop acheté,
Si je le retenois par une lâcheté.
Si ma naissance est basse, elle est du moins sans tache.
Puisque vous la savez, je veux bien qu'on la sache.

Sanche, fils d'un pêcheur, et non d'un imposteur, De deux comtes jadis fut le libérateur; Sanche, fils d'un pècheur, mettoit naguère en peine Deux illustres rivaux sur le choix de leur reine; Sanche, fils d'un pècheur, tient encore en sa main De quoi faire bientôt tout l'heur d'un souverain; Sanche enfin, malgré lui, dedans cette province, Quoique fils d'un pècheur, a passé pour un prince.

Voilà ce qu'a pu faire, et qu'a fait à vos yeux Un cœur que ravaloit le nom de ses aïeux. La gloire qui m'en reste après cette disgrâce Éclate encore assez pour honorer ma race, Et paroîtra plus grande à qui comprendra bien Qu'à l'exemple du ciel j'ai fait beaucoup de ricn.

D. LOPE.

Cette noble fierté désavoue un tel père, Et, par un témoignage à soi-même contraire, Obscurcit de nouveau ce qu'on voit éclairci. Non, le fils d'un pêcheur ne parle point ainsi, Et son âme paroît si dignement formée, Que j'en crois plus que lui l'erreur que j'ai semée Je le soutiens, Carlos, vous n'êtes point son fils; La justice du ciel ne peut l'avoir permis : Les tendresses du sang vous font une imposture, Et je démens pour vous la voix de la nature.

Ne vous repentez point de tant de dignités Dont il vous plut orner ses rares qualités : Jamais plus digne main ne sit plus digne ouvrage, Madame; il les relève avec ce grand courage; Et vous ne leur pouviez trouver plus haut appui, Puisque même le sort est au-dessous de lui.

### D. ISABELLE

La générosité qu'en tous les trois j'admire Me met en un état de n'avoir que leur dire, Et, dans la nouveauté de ces événements, Par un illustre effort prévient mes sentiments.

Ils paroîtront en vain, comtes, s'ils vous excitent A lui rendre l'honneur que ses hauts faits méritent, Et ne dédaigner pas l'illustre et rare objet D'une haute valeur qui part d'un sang abject : Vous courez au-devant avec tant de franchise, Qu'autant que du pêcheur je m'en trouve surprise.

Et vous, que par mon ordre ici j'ai retenu,
Sanche, puisqu'à ce nom vous êtes reconnu,
Miraculeux héros, dont la gloire refuse
L'avantageuse erreur d'un peuple qui s'ahuse,
Parmi les déplaisirs que vous en recevez,
Puis-je vous consoler d'un sort que vous bravez?
Puis-je vous demander ce que je vous vois faire?
Je vous tiens malheureux d'être né d'un tel père;
Mais je vous tiens ensemble heureux au dernier point
D'être né d'un tel père, et de n'en rougir point,
Et de ce qu'un grand cœur, mis dans l'autre balance,
Emporte encor si haut une telle naissance.

SCÈNE VI. — D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, BLANCHE.

### D. ALVAR.

Princesses, admirez l'orgueil d'un prisonnier, Qu'en faveur de son fils on veut calomnier.

Ce malheureux pècheur, par promesse ni crainte, Ne sauroit se résoudre à souffrir une feinte. J'ai voulu lui parler, et n'en fais que sortir;
J'ai tâché, mais en vain, de lui faire sentir
Combien mal à propos sa présence importune
D'un fils si généreux renverse la fortune,
Et qu'il le perd d'honneur, à moins que d'avouer
Que c'est un lâche tour qu'on le force à jouer;
J'ai même à ces raisons ajouté la menace :
Rien ne peut l'ébranler, Sanche est toujours sa race;
Et quant à ce qu'il perd de fortune et d'honneur,
It dit qu'il a de quoi le faire grand seigneur,
Et que plus de cent fois il a su de sa femme
(Voyez qu'il est crédule et simple au fond de l'âme)
Que voyant ce présent, qu'en mes mains il a mis,
La reine d'Aragon agrandiroit son fils,

(à dona Léonor.)

Si vous le recevez avec autant de joie, Madame, que par moi ce vieillard vous l'envoie, Vous donnerez sans doute à cet illustre fils Un rang encor plus haut que celui de marquis. Ce bon-homme en paroît l'âme toute comblée.

(Don Alvar présente à dona Léonor un petit écria qui s'ouvre sans clef, au moyen d'un ressort secret.)

D. ISABELLE.

Madame, à cet aspect vous paroissez troublée!

J'ai bien sujet de l'être en recevant ce don,
Madame, j'en saurai si mon fils vit, ou non;
Et c'est où le feu roi, déguisant sa naissance,
D'un sort si précieux mit la reconnoissance.
Disons ce qu'il enferme avant que de l'ouvrir.
Ah! Sanche, si par là je puis le découvrir,
Vous pouvez être sûr d'un entier avantage
Dans les lieux dont le ciel a fait notre partage;
Et qu'après ce trésor que vous m'aurez rendu
Vous recevrez le prix qui vous en sera dû.
Mais à ce doux transport c'est déjà trop permettre,
Trouvons notre bonheur avant que d'en promettre.

Ce présent donc enferme un tissu de cheveux, Que reçut don Fernand pour arrhes de mes vœux; Son portrait et le mien, deux pierres les plus rares Que forme le soleil sous les climats barbares; Et, pour un témoignage encore plus certain, Un billet que lui-même écrivit de sa main.

SCÈNE VII. — D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, BLAN-CHE, UN GARDE.

LE GARDE.

Madame, don Raimond vous demande audience.

D. LÉONOR.

Qu'il entre. Pardonnez à mon impatience Si l'ardeur de le voir et de l'entretenir Ayant votre congé l'ose faire venir.

D. ISABELLE.

Vous pouvez commander dans toute la Castille, Et je ne vous vois plus qu'avec des yeux de fille.

SCÈNE VIII. — D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, BLANCHE, D. RAIMOND.

D. LÉONOR.

Laissez là, don Raimond, la mort de nos tyrans, Et rendez seulement don Sanche à ses parents. Vit-il? peut-il braver nos flères destinées?

D. RAIMOND.

Sortant d'une prison de plus de six années, Je l'ai cherché, madame, où, pour les micux braver. Par l'ordre du seu roi je le sis élever, Avec tant de secret, que même un second père Qui l'estime son fils, ignore ce mystère, Ainsi qu'en votre cour Sanche y fut son vrai nom, Et l'on n'en retrancha que cet illustre Don : Là, i'ai su qu'à seize ans son généreux courage S'indigna des emplois de ce faux parentago: Ou'impatient déjà d'être si mal tombé. A sa fausse bassesse il s'étoit dérobé; Que déguisant son nom, et cachant sa famille. Il avoit fait merveille aux guerres de Castille, D'où quelque sien voisin, depuis peu de retour. L'avoit vu plein de gloire, et fort bien à la cour: Que du bruit de son nom elle étoit toute pleine:

Qu'il étoit connu même et chéri de la reine : Si bien que ce pêcheur, d'aise tout transporté, Avoit couru chercher ce fils si fort vanté.

D. LÉONOR.

Don Raimond, si vos yeux pouvoient le reconnoître...

D. RAIMOND.

Oui, je le vois, madame. Ah! seigneur! ah! mon maître!

Nous l'avions bien jugé : grand prince, rendez-vous ; La vérité paroît, cédez aux vœux de tous.

D. LÉONOR.

Don Sanche, voulez-vous être seul incrédule?

Je crains encor du sort un revers ridicule : Mais, madame, voyez si le billet du roi Accorde à don Raimond ce qu'il vous dit de moi.

- D. LÉONOR, ouvre l'écrin, et en tire un billet qu'elle lit.
- « Pour tromper un tyran je vous trompe vous-nième.
- Vous reverrez ce fils que je vous fais pleurer :
- » Cette erreur lui peut rendre un jour le diadème;
- » Et je vous l'ai caché pour le mieux assurer.
  - » Si ma feinte vers vous passe pour criminelle,
- » Pardonnez-moi les maux qu'elle vous fait souffrir,
- » De crainte que les soins de l'amour maternelle
- Par leurs empressements le fissent découvrir.
   Nugne, un pauvre pêcheur, s'en croit être le père;
- » Sa femme en son absence accouchant d'un fils mort.
- » Elle reçut le vôtre, et sut si bien se taire,
- » Que le père et le fils en ignorent le sort.
  - » Elle-même l'ignore; et d'un si grand échange
- » Elle sait seulement qu'il n'est pas de son sang,
- » Et croit que ce présent, par un miracle étrange,
- Doit un jour par vos mains lui rendre son vrai rang.
   A ces marques un jour daignez le reconnoître ;
- » Et puisse l'Aragon, retournant sous vos lois.
- Apprendre, ainsi que vous, de moi qui l'ai vu naître,
- » Que Sanche, fils de Nugne, est le sang de ses rois!

  » DON FERNAND D'ARAGON.

Ah! mon fils, s'il en faut encore davantage, Croyez-en vos vertus et votre grand courage. CARLOS, à dona Léonor.

Ce seroit mal répondre à ce rare bonheur Que vouloir me défendre encor d'un tel honneur.

(à dona Isabelle.)

Je reprends toutesois Nugne pour mon vrai père, Si vous ne m'ordonnez, madame, que j'espère.

D. ISABELLE.

C'est trop peu d'espérer, quand tout vous est acquis. Je vous avois fait tort en vous faisant marquis; Et vous n'aurez pas lieu désormais de vous plaindre De ce retardement où j'ai su vous contraindre. Et pour moi; que le ciel destinoit pour un roi Digne de la Castille, et digne encor de moi, J'avois mis cette bague en des mains assez bonnes Pour la rendre à don Sanche, et joindre nos couronnes.

CARLOS.

Je ne m'étonne plus de l'orgueil de mes vœux Qui sans le partager donnoit mon cœur à deux; Dans les obscurités d'une telle aventure L'amour se confondoit avecque la nature.

D. ELVIRE.

Le nôtre y répondoit sans faire honte au rang, Et le mien vous payoit ce que devoit le sang.

CARLOS, à dona Elvire.

Si vous m'aimez encore, et m'honorez en frère, Un époux de ma main pourroit-il vous déplaire?

D. ELVIRE.

Si don Alvar de Lune est cet illustre époux, Il vaut bien à mes yeux tout ce qui n'est point vous.

CARLOS, à dona Elvire.

Il honoroit en moi la vertu toute nue.

(à D. Maurique et à D. Lope.)

Et vous, qui dédaigniez ma naissance inconnue, Comtes, et les premiers en cet événement Jugiez en ma faveur si véritablement, Votre dédain fut juste autant que son estime; C'est la même vertu sous une autre maxime.

D. RAIMOND, à dona Isabelle.

Souffrez qu'à l'Aragon il daigne se montrer. Nos députés, madame, impatients d'entrer...

### D. ISABELLE.

Il vaut mieux leur donner audience publique, Afin qu'aux yeux de tous ce miracle s'explique. Allons; et cependant qu'on mette en liberté Celui par qui tant d'heur nous vient d'être apporté; Et qu'on l'amène ici, plus heureux qu'il ne pense, Recevoir de ses soins la digne récompense.

THE OR DON SAN HE

### **EXAMEN**

## DE DON SANCHE D'ARAGON.

Cette pièce est toute d'invention, mais elle n'est pas toute de la mienne. Ce qu'a de fastueux le premier acte est tiré d'une comédie espagnole, intitulée El Palacio confuso; et la double reconnoissance qui finit le cinquième est prise du roman de don Pélage. Elle eut d'abord grand éclat sur le théâtre; mais une disgrâce particulière fit avorter toute sa bonne fortune. Le refus d'un illustre suffrage dissipa les applaudissements que le public lui avoit donnés trop libéralement, et anéantit si bien tous les arrêts que Paris et le reste de la cour avoit prononcés en sa faveur, qu'au bout de quelque temps elle se trouva reléguée dans les provinces, où elle conserve encore son premier lustre.

Le sujet n'a pas grand artifice. C'est un inconnu, assez honnête homme pour se faire aimer de deux reines. L'inégalité des conditions met un obstacle au bien qu'elles lui veulent durant quatre actes et demi; et quand il faut de nécessité finir la pièce, un bon homme semble tomber des nues pour faire développer le secret de sa naissance, qui le rend mari de l'une, en le faisant reconnoître pour frère de l'autre:

Hæc eadem a summo expectes minimoque poeta.

Don Raimond et ce pêcheur ne suivent point la règle que j'ai voulu établir, de n'introduire aucun acteur qui ne fût insinué dès le premier acte, ou appelé par quelqu'un de ceux qu'on y a connus. Il m'étoit aisé d'y faire dire à la reine dona Léonor ce qu'elle dit à l'entrée du quatrième; mais si elle eût fait savoir qu'elle eût eu un fils, et que le roi, son mari, lui eût appris en mourant que don Raimond avoit un secret à lui révéler, on eût trop tôt deviné que Carlos étoit ce prince. On peut dire de don Raimond qu'il vient avec les députés d'Aragon dont il est parlé au premier acte, et qu'ainsi il satisfait aucunement à cette règle; mais ce n'est que par hasard qu'il vient avec eux. C'étoit le pêcheur qu'il étoit allé chercher, et non pas eux; et il ne les joint sur le chemin qu'à cause de ce qu'il a appris chez ce pêcheur, qui, de son côté, vient en Castille de son seul mouvement, sans vêtre amené par aucun incident dont on ait parlé daus la pro-

### 448 EXAMEN DE DON SANCHE D'ARAGON.

tase; et il n'a point de raison d'arriver ce jour-là plutôt qu'un autre, sinon que la pièce n'auroit pu finir s'il ne fût arrivé.

L'unité de jour est si peu violentée, qu'on peut soutenir que l'action ne demande pour sa durée que le temps de sa représentation. Pour celle de lieu, j'ai déjà dit que je n'en parlerois plus sur les pièces qui restoient à examiner. Les sentiments du second acte ont autant ou plus de délicatesse qu'aucuns que j'aie mis sur le théâtre. L'amour des deux reines pour Carlos y paroit très visible, malgré le soin et l'adresse que toutes les deux apportent à le cacher dans leurs différents caractères, dont l'un marque plus d'orgueil, et l'autre plus de tendresse. La confidence qu'y fait celle de Castille avec Blanche est assez ingénieuse, et, par une réflexion sur ce qui s'est passé au premier acte, elle prend occasion de faire savoir aux spectateurs sa passion pour ce brave inconnu, qu'elle a si bien vengé du mépris qu'en ont fait les comtes. Ainsi on ne peut dire qu'elle choisisse sans raison ce jour-là plutôt qu'un autre pour lui en confier le secret, puisqu'il paroit qu'elle le sait déjà, et qu'elles ne font que raisonner ensemble sur ce qu'on vient de voir représenter.

# NICOMÈDE,

TRAGÉDIE.

1652.

### NOTICE.

Sans être placé au premier rang des chefs-d'œuvre de Corneille, et malgré l'inégalité du style, Nicomède n'en offre pas moins, suivant la remarque de Voltaire, l'une des plus fortes

preuves du génie de son auteur.

En esset, par le choix du sujet, le poëte s'écarte entièrement de la route qu'il a suivie jusqu'alors et de ce qu'on pourrait appeler la tradition romaine qu'il s'était créée. « Nicomède, dit M. Janin, dérange tous les systèmes passés à propos du patriotisme romain de Pierre Corneille. Nicomède est écrit en entier contre l'ancienne Rome, contre son ambition effrénée, contre son égoïsme sans frein, contre cette passion de tout conquérir et de tout dominer, qui ne devait avoir de bornes que les bornes du monde connu. C'est chose pleine d'intérêt et d'émotion de voir comment le vieux Corneille se met à les haïr, ces mêmes Romains qu'il a tant aimés, à les couvrir de blâme après les avoir tant loués, à parler ironiquement même de ce titre de citoyen romain dont il avait appris la juste valeur dans le plaidoyer de Cicéron contre Verrès. »

Cette opinion de M. Janin est aussi celle de La Harpe et de

Geoffroy.

Par le caractère de Nicomède, Corneille entre également dans une voie toute nouvelle; il n'évoque dans sa pièce aucune des passions, sans lesquelles on a cru longtemps (et bien des gens le croient peut-êlre encore) que la tragédie ne pouvait se soutenir. Nicomède, suivant Victorin Fabre, est un héros environné de périls qu'il ne repousse qu'avec l'ironie... c'est le caractère comique du railleur élevé par la grandeur d'àme et le rang du personnage à l'énergie et au sublime. Rien n'a mieux prouvé un talent inépuisable en ressources. — Palissot a émis la même opinion : « Cette pièce est fondée tout entière sur le sentiment d'admiration que doit inspirer un grand homme qui n'oppose à tous les malheurs dont il est menacé qu'un courage inébranlable, et une

fierté qui ne se dément jamais. Tel est, en effet, d'un bout à l'autre de la pièce, le caractère de Nicomède. Dédaignant de se plaindre, et ne pouvant s'abaisser un moment à la dissimulation, il ne sait combattre ses persécuteurs que par l'excès de son mépris. C'est en s'armant contre eux de l'ironie la plus accablante, qu'il parvient souvent à les déconcerter, sans épargner même la faiblesse de son propre père. »

Voltaire, tout en reconnaissant la forte empreinte dont le génie de Corneille a marqué Nicomède, dit cependant que « ce genre est non-seulement le moins théatral de tous, mais le plus difficile à traiter. Il n'a point cette magie qui transporte l'âme, comme le dit si bien Horace :

> Ille per extentum funem mibi posse videtur Ire poëts, meum qui pectus inaniter angit, Irritat, mulcet, falsis terroribus implet Ut magus; et modè me Thebis, modè ponit Athenis.

» Ce genre de tragédie ne se soutenant point par un sujet pathétique, par de grands tableaux, par les fureurs des passions, l'auteur ne peut qu'exciter un sentiment d'admiration pour le héros de la pièce. L'admiration n'émeut guère l'âme, ne la trouble point : c'est de tous les sentiments celui qui se refroidit le plus tôt. Le caractère de Nicomède avec une intrigue terrible, telle que celle de Rodogune, eût été un chef-d'œuvre. »

Ainsi, pour Voltaire, le plus grand défaut de Nicomède, c'est de n'exciter que l'admiration; mais ce reproche a trouvé de nos jours un contradicteur éloquent dans M. Guizot, qui repousse expressément l'opinion de Voltaire sur ce point, « non-seulement parce qu'elle prive le théâtre de l'un de ses plus nobles ressorts, mais parce qu'elle attaque les vrais principes del'art !. »

Quoi qu'il en soit des critiques posthumes dont Nicomède a été l'objet, cette pièce n'en a pas moins obtenu, lors de son apparition, un succès immense. « Nicomède et Don Sanche, ces deux créations admirables, uniques en leur genre, dit M. Sainte-Beuve, et venues en pleine fronde, soulevaient, par leur singulier mélange d'héroisme romanesque et d'ironie familière, mille allusions malignes ou généreuses, et arrachaient d'universels applaudissements. » On peut penser avec une certaine apparence de raison, que les allusions étaient réellement cherchées par Corneille, et l'on a dit même que les visites qu'il faisait au grand Condé dans sa retraite de Chantilly, lui donnèrent l'idée de le peindre sous les traits de ce Nicomède, victime des tracas d'une cour où sa valeur est forcément oisive. Toujours est-il que quand

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voir pour le développement de la théorie de M. Euizot, Corneille et son temps, p. 209 et suiv.

le prince de Condé et son frère furent rendus à la liberté et rentrèrent dans Paris, la foule se porta avec une sorte d'enthousiasme aux représentations de Nicomède pour applaudir des vers qui s'appliquaient à la situation.

« Du reste, pour quelque part que cette circonstance ait pu entrer dans la vogue de la tragédie de Nicomède, la faveur publique ne fut pas pour elle passagère, et un fait bien postérieur prouve que ses moindres beautés s'étaient profondément gravées dans les souvenirs. A sa rentrée au théâtre, Baron s'étant permis d'y changer quelques vers pour en faire disparaître des mots surannés, le parterre révolté rétablit sur-le-champ et tout haut la véritable lecon '. »

Après être resté longtemps éloigné de la scène, Nicomède fut repris avec un grand succès par Le Kain en 1756. Talma y fit briller également son talent incomparable, et au moment où il étudiait le rôle du principal personnage qu'il n'avait point encore joué, il pria son ami Andrieux de faire quelques corrections au style de Corneille. Ces changements furent faits. « Ils ont été, dit le correcteur, approuvés et adoptés par le Roscius français. Il y en a même quelques-uns qui lui appartiennent; tous ceux du rôle de Nicomède, et la plupart de ceux des autres rôles sont actuellement en usage aux représentations de cette pièce sur le Théâtre-Français. Heureux, dit Andrieux, si l'on s'aperçoit que j'ai fait ce travail comme je le devais..... me mettant avec respect aux pieds du grand Corneille, et lui demandant la permission d'ôter quelques grains de poussière à son beau cothurne!

MM. Tronchin et Audibert ont également refait ou retouché Nicomède. Il va sans dire que nous donnons ici le texte de Corneille dans sa verdeur native.

## PRÉFACE DE CORNEILLE.

Voici une pièce d'une constitution assez extraordinaire : aussi est-ce la vingt-unième que j'ai fait voir sur le théâtre; et, après y avoir fait réciter quarante mille vers, il est bien malaisé de

<sup>1</sup> Taschereau, Hist. de Corneille, p. 166.

ORAVES d'Andrieux, Paris, 1818, in-8°, t. III, p. 340-349. — Les changements dont il est question plus haut ont été imprimés pour la première fois à la suite d'Anaximandre, comédie en un acte par Andrieux. Paris, 1805, in-8°.

trouver quelque chose de nouveau, sans s'écarter un peu du grand chemin, et se mettre au hasard de s'égarer. La tendresse et les passions, qui doivent être l'âme des tragédies, n'ont aucune part en celle-ci; la grandeur de courage y règne seule, et regarde son malheur d'un œil si dédaigneux qu'il n'en sauroit arracher une plainte. Elle y est combattue par la politique, et n'oppose à ses artifices qu'une prudence généreuse, qui marche à visage découvert, qui prévoit le péril sans s'émouvoir, et qui ne veut point d'autre appui que celui de sa vertu, et de l'amour qu'elle imprime dans les cœurs de tous les peuples. L'histoire, qui ne prêté de quoi la faire paroître en ce haut degré, est de Justin; et voici comme il la raconte à la fin de son trente-quatrième livre:

« En même temps Prusias, roi de Bithynie, prit dessein de n faire assassiner son fils Nicomède, pour avancer ses autres fils y qu'il avoit eus d'une autre femme, et qu'il faisoit élever à n Rome : mais ce dessein fut découvert à ce jeune prince par ceux mêmes qui l'avoient entrepris : ils firent plus, ils l'exhoratèrent à rendre la pareille à un père si cruel, et à faire rentomber sur sa tête les embûches qu'il lui avoit préparées, et n'eurent pas grande peine à le persuader. Sitôt donc qu'il fut n'entré dans le royaume de son père, qui l'avoit appelé auprès de lui, il fut proclamé roi; et Prusias, chassé du trône, et délaissé même de ses domestiques, quelque soin qu'il prit à se cacher, fut enfin tué par ce fils, et perdit la vie par un crime nussi grand que celui qu'il avoit commis en donnant les orderes de l'assassiner. 2

J'ai ôté de ma scène l'horreur d'une catastrophe si barbare, et n'ai donné ni au père ni au fils aucun dessein de parricide. J'ai fait ce dernier amoureux de Laodice, afin que l'union d'une couronne voisine donnât plus d'ombrage aux Romains, et leur fit prendre plus de soin d'y mettre plus d'obstacle de leur part. J'ai approché de cette histoire celle de la mort d'Annibal, qui arriva un peu auparavant chez ce même roi, et dont le nom n'est pas un petit ornement à mon ouvrage; j'en ai fait Nicomède disciple, pour lui prêter plus de valeur et plus de fierté contre les Romains; et, prenant l'occasion de l'ambassade où Flaminius fut envoyé par eux vers ce roi leur allié pour demander qu'on remît entre leurs mains ce vieil ennemi de leur grandeur, je l'ai chargé d'une commission secrète de traverser ce mariage, qui leur devoit donner de la jalousie. J'ai fait que, pour gagner l'esprit de la reine, qui, suivant l'ordinaire des secondes femmes. avoit tout pouvoir sur celui de son vieux mari, il lui ramène un de ses fils, que mon auteur m'apprend avoir été nourri à Rome. Cela fait deux effets; car, d'un côté, il obtient la perte d'Annibal par le moyen de cette mère ambitieuse, et, de l'autre, il

oppose à Nicomède un rival appuyé de toute la faveur des Romains, jaloux de sa gloire et de sa grandeur naissante.

Les assassins qui découvrirent à ce prince les sanglants desseins de son père m'ont donné jour à d'autres artifices pour le faire tomber dans les embûches que sa belle-mère lui avoit préparées; et, pour la fin, je l'ai réduite en sorte que tous mes personnages y agissent avec générosité, et que les uns rendant ce qu'ils doivent à la vertu, et les autres demeurant dans la fermeté de leur devoir, laissent un exemple assez illustre, et une conclusion assez agréable.

La représentation n'en a pas déplu; et, comme ce ne sont pas les moindres vers qui soient partis de ma main, j'ai sujet d'espérer que la lecture n'ôtera rien à cet ouvrage de la réputation qu'il s'est acquise jusqu'ici, et ne le fera point juger indigne de suivre ceux qui l'ont précédé. Mon principal but a été de peindre la politique des Romains au-dehors, et comme ils agissoient impérieusement avec les rois leurs alliés; leurs maximes pour les empêcher de s'accroître, et les soins qu'ils prenoient de traverser leur grandeur, quand elle commençoit à leur devenir suspecte à force de s'augmenter, et de se rendre considérables par de nouvelles conquêtes. C'est le caractère que j'ai donné à leur république en la personne de son ambassadeur Flaminius, qui rencontre un prince intrépide, qui voit sa perte assurée sans s'ébranler, et brave l'orgueilleuse masse de leur puissance, lors même qu'il en est accablé. Ce héros de ma facon sort un peu des règles de la tragédie en ce qu'il ne cherche point à faire pitié par l'excès de ses malheurs : mais le succès a montré que la fermeté des grands cœurs, qui n'excite que de l'admiration dans l'âme du spectateur, est quelquefois aussi agréable que la compassion que notre art nous commande de mendier pour leurs misères. Il est bon de hasarder un peu, et ne s'attacher pas toujours si servilement à ses préceptes, ne

fût-ce que pour pratiquer celui-ci de notre Horace :

Et mihi res, non me rebus submittere conor.

Mais il faut que l'événement justifie cette hardiesse; et dans une liberté de cette nature on demeure coupable, à moins que d'être fort heureux.

### PERSONNAGES.

PRUSIAS, roi de Bithynne.
FLAMINIUS, ambassadeur de Rome.
ARSINOÉ, seconde femme de Prusias.
LAODICE, reine d'Arménie.
NICOMÈDE, fils alné de Prusias, sorti du premier lit.
ATTALE, fils de Prusias et d'Arsinoé.
ARASPE, capitaine des gardes de Prusias.
CLÉONE, confidente d'Arsinoé.

La scène est à Nicomédie.

## ACTE PREMIER.

SCÈNE I. - NICOMÈDE, LAODICE.

### LAODICE.

Après tant de hauts faits, il m'est bien doux, seigneur, De voir encor mes yeux régner sur votre cœur; De voir, sous les lauriers qui vous couvrent la tête, Un si grand conquérant être encor ma conquête, Et de toute la gloire acquise à ses travaux Faire un illustre hommage à ce peu que je vaux. Quelques biens toutesois que le ciel me renvoie, Mon cœur épouvanté se refuse à la joie : Je vous vois à regret, tant mon cœur amoureux Trouve la cour pour vous un séjour dangereux. Votre marâtre y règne; et le roi votre père Ne voit que par ses yeux, seule la considère, Pour souveraine loi n'a que sa volonté: Jugez après cela de votre sûreté. La haine que pour vous elle a si naturelle A mon occasion encor se renouvelle. Votre frère son fils, depuis peu de retour... NICOMÈDE. Je le sais, ma princesse, et qu'il vous fait la cour.

Je sais que les Romains, qui l'avoient en otage, L'ont enfin renvoyé pour un plus digne ouvrage; Oue ce don à sa mère étoit le prix fatal Dont leur Flaminius marchandoit Annibal: Oue le roi par son ordre eût livré ce grand homme. S'il n'eût par le poison lui-même évité Rome, Et rompu par sa mort les spectacles pompeux Où l'effroi de son nom le destinoit chez eux. Par mon dernier combat je voyois réunie La Cappadoce entière avec la Bithynie. Lorsqu'à cette nouvelle, enflammé de courroux D'avoir perdu mon maître, et de craindre pour vous, J'ai laissé mon armée aux mains de Théagène. Pour voler en ces lieux au secours de ma reine. Vous en aviez besoin, madame, et je le voi, Puisque Flaminius obsède encor le roi. Si de son arrivée Annibal fut la cause. Lui mort, ce long séjour prétend quelque autre chose; Et je ne vois que vous qui le puisse arrêter, Pour aider à mon frère à vous persécuter.

### LAODICE.

Je ne veux point douter que sa vertu romaine
N'embrasse avec chaleur l'intérêt de la reine:
Annibal, qu'elle vient de lui sacrifier,
L'engage en sa querelle, et m'en fait défier.
Mais, seigneur, jusqu'ici j'aurois tort de m'en plaindre:
Et, quoi qu'il entreprenne, avez-vous lieu de craindre?
Ma gloire et mon amour peuvent bien peu sur moi,
S'il faut votre présence à soutenir ma foi,
Et si je puis tomber en cette frénésie
De préfèrer Attale au vainqueur de l'Asie;
Attale, qu'en otage ont nourri les Romains,
Ou plutôt qu'en esclave ont façonné leurs mains,
Sans lui rien mettre au cœur qu'une crainte servile
Qui tremble à voir un aigle, et respecte un édile!

### NICOMÈDE.

Plutôt, plutôt la mort, que mon esprit jaloux Forme des sentiments si peu dignes de vous. Je crains la violence, et non votre foiblesse; Et si Rome une fois contre nous s'intéresse...

LAODICE.

Je suis reine, seigneur; et Rome a beau tonner, Elle ni votre roi n'ont rien à m'ordonner: Si de mes jeunes ans il est dépositaire, C'est pour exécuter les ordres de mon père: Il m'a donnée à vous, et nul autre que moi N'a droit de l'en dédire, et me choisir un roi. Par son ordre et le mien, la reine d'Arménie Est due à l'héritier du roi de Bithynie, Et ne prendra jamais un cœur assez abject Pour se laisser réduire à l'hymen d'un sujet. Mettez-vous en repos.

NICOMÈDE.

Et le puis-jc, madame, Vous voyant exposée aux fureurs d'une femme Qui, pouvant tout ici, se croira tout permis Pour se mettre en état de voir régner son fils? Il n'est rien de si saint qu'elle ne fasse enfreindre. Qui livroit Annibal pourra bien vous contraindre, Et saura vous garder même fidélité Qu'elle a gardée aux droits de l'hospitalité.

LAODICE.

Mais ceux de la nature ont-ils un privilége Qui vous assure d'elle après ce sacrilége? Seigneur, votre retour, loin de rompre ses coups, Vous expose vous-même, et m'expose après vous. Comme il est fait sans ordre, il passera pour crime; Et vous serez bientôt la première victime Que la mère et le fils, ne pouvant m'ébranler. Pour m'ôter mon appui se voudront immoler. Si j'ai besoin de vous de peur qu'on me contraigne, J'ai besoin que le roi, qu'elle-même vous craigne. Retournez à l'armée, et pour me protéger Montrez cent mille bras tout prêts à me venger. Parlez la force en main, et hors de leur atteinte : S'ils vous tiennent ici, tout est pour eux sans crainte 1; Et ne vous flattez point ni sur votre grand cœur, Ni sur l'éclat d'un nom cent et cent fois vainqueur: Quelque haute valeur que puisse être la vôtre.

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire, tout est sur pour eux.

Vous n'avez en ces lieux que deux bras comme un autre; Et. fussiez-vous du monde et l'amour et l'effroi. Quiconque entre au palais porte sa tête au roi. Je vous le dis encor, retournez à l'armée: Ne montrez à la cour que votre renommée: Assurez votre sort pour assurer le mien; Faites que l'on vous craigne, et je ne craindrai rien. NICOMÈDE.

Retourner à l'armée! ah! sachez que la reine La seme d'assassins achetés par sa haine. Deux s'y sont découverts, que j'amène avec moi. Afin de la convaincre et détromper le roi. Quoiqu'il soit son époux, il est encor mon père; Et quand il forcera la nature à se taire. Trois sceptres à son trône attachés par mon bras Parleront au lieu d'elle, et ne se tairont pas. Que si notre fortune à ma perte animée La prépare à la cour aussi-bien qu'à l'armée. Dans ce péril égal qui me suit en tous licux. M'envirez-vous l'honneur de mourir à vos yeux?

LAODICE.

Non, je ne vous dis plus désormais que je tremble. Mais que, s'il faut périr, nous périrons ensemble. Armons-nous de courage, et nous ferons trembler Ceux dont les lâchetés pensent nous accabler. Le peuple ici vous aime, et hait ces cœurs infâmes; Et c'est être bien sort que régner sur taut d'ames. Mais votre frère Attale adresse ici ses pas.

NICOMÈDE.

Il ne m'a jamais vu; ne me découvrez pas 1.

<sup>1</sup> Il serait mieux, à mon avis, que Nicomède apportat quelque raison qui i t voir qu'il ne doit pas être reconnu par son frère avant d'avoir parlé au roi. Il semble que Nicomedo veuille sculement se procurer ici le plaisir d'embarrasser son frère, et que l'auteur ne songe qu'à ménager une de ces scènes théâtrales. Celle-ci est plutôt de la haute comédie que de la tragédie ; elle est attachante. et, quoiqu'elle ne produise rien dans la pièce, elle fait plaisir.

Le héros ne doit jamais avoir tort, et il faut lui en épargner jusqu'à la moindre apparence; s'il a un mauvais côté, c'est au poëte à le cacher et à peindre son visage de profil : il faut montrer Alexandre vainqueur de la terre. mais non pas ivrogne et cruel. Corneille a péché contre cette règle, quoique d'une manière assez peu sensible. Nicomède, dont le caractère est très-uoble et d'une fierté très-aimable, brave sans cesse et insulte Attale, son jeune frère, et pur consequent en donne fort manvaise opinion au spectateur, qui est assez

## SCÈNE II. -- LAODICE, NICOMÈDE, ATTALE,

### ATTALE.

Ouoi! madame, toujours un front inexorable! Ne pourrai-je surprendre un regard favorable, Un regard désarmé de toutes ces rigueurs, Et tel qu'il est enfin quand il gagne les cœurs? LAODICE.

Si ce front est mal propre à m'acquérir le vôtre. Quand j'en aurai dessein, j'en saurai prendre un autre.

Vous ne l'acquerrez point, puisqu'il est tout à vous. LAODICE.

Je n'ai donc pas besoin d'un visage plus doux.

### ATTALE.

Conservez-le, de grâce, après l'avoir su prendre. LAODICE.

C'est un bien mal acquis que j'aime mieux vous rendre. ATTALE.

Vous l'estimez trop peu pour le vouloir garder. LAODICE.

Je vous estime trop pour vouloir rien farder. Votre rang et le mien ne sauroient le permettre : Pour garder votre cœur je n'ai pas où le mettre, La place est occupée : et je vous l'ai tant dil, Prince, que ce discours vous dût être interdit : On le souffre d'abord, mais la suite importune.

Oue celui qui l'occupe a de bonne fortune! Et que seroit heureux qui pourroit aujourd'hui Disputer cette place, et l'emporter sur lui! NICOMÈDE.

La place à l'emporter coûteroit bien des têtes,

dispose à suivre les sentiments du héros, quand il l'aime. Cependant, à la fin. Attale fait une action de générosité qui tire Nicomède lui-mème d'un gran! péril. On est faché que Nicomede ait si mal connu Attale, et qu'il ait eu tan. de mépris pour un homme qui le méritoit si pen. De plus, c'est une espèce de honte pour Nicomède que d'être tiré d'affaire par celui dont il faisoit si peu de cas. Il faut compter que le speciateur aime le béros avec délicatesse, et que la moindre chose qui blesse l'idée qu'il en a conque lui fait une impression désagréable. (Fontenelle, Réflexions sur la poétique, XLLL.)

Seigneur : ce conquérant garde bien ses conquêtes, Et l'on ignore encor parmi ses ennemis L'art de reprendre un fort qu'une fois il a pris.

ATTALE.

Celui-ci toutefois peut s'attaquer de sorte Que, tout vaillant qu'il est, il faudra qu'il en sorte.

Vous pourriez vous méprendre.

ATTALE.

Et si le roi le veut?

LAODICE.

Le roi, juste et prudent, ne veut que ce qu'il peut.

Et que ne peut ici la grandeur souveraine?

Ne parlez pas si haut : s'il est roi, je suis reine; Et vers moi tout l'effort de son autorité N'agit que par prière, et par civilité.

Non; mais agir ainsi souvent c'est beaucoup dire Aux reines comme vous qu'on voit dans son empire: Et si ce n'est assez des prières d'un roi, Rome qui m'a nourri vous parlera pour moi.

Rome, seigneur!

ATTALE.

ATTALE.

Oui, Rome; en êtes-vous en doute?

Seigneur, je crains pour vous qu'un Romain vous écoute; Et si Rome savoit de quels feux vous brûlez, Bien loin de vous prêter l'appui dont vous parlez, Elle s'indigneroit de voir sa créature A l'éclat de son nom faire une telle injure; Et vous dégraderoit peut-être dès demain Du titre glorieux de citoyen romain. Vous l'a-t-elle donné pour mériter sa haine En le déshonorant par l'amour d'une reine? Et ne savez-vous plus qu'il n'est princes ni rois Qu'elle daigne égaler à ses moindres bourgeois 1?

Corneille applique ici à l'époque remaine un mot du moyen âge, burgenses.

Pour avoir tant vécu chez ces cœurs magnanimes Vous en avez bientôt oublié les maximes. Reprenez un orgueil digne d'elle et de vous; Remplissez mieux un nom sous qui nous tremblons tous; Et, sans plus l'abaisser à cette ignominie D'idolatrer en vain la reine d'Arménie. Songez qu'il faut du moins, pour toucher votre cœur, La fille d'un tribun, ou celle d'un préteur: Que Rome vous permet cette haute alliance. Dont vous auroit exclu le défaut de naissance, Si l'honneur souverain de son adoption Ne vous autorisoit à tant d'ambition. Forcez, rompez, brisez de si honteuses chaînes: Aux rois qu'elle méprise abandonnez les reines. Et concevez enfin des vœux plus élevés, Pour mériter les biens qui vous sont réservés.

ATTALE.

Si cet homme est à vous, imposez-lui silence, Madame, et retenez une telle insolence. Pour voir jusqu'à quel point elle pouzroit aller, J'ai forcé ma colère à le laisser parler; Mais je crains qu'elle échappe, et que, s'il continue, Je ne m'obstine plus à tant de retenue.

NICOMÈDE.

Seigneur, si j'ai raison, qu'importe à qui je sois? Perd-elle de son prix pour emprunter ma voix? Vous-même, amour à part, je vous en fais arbitre.

Ce grand nom de Romain est un précieux titre; Et la reine et le roi l'ont assez acheté Pour ne se plaire pas à le voir rejeté, Puisqu'ils se sont privés, pour ce nom d'importance, Des charmantes douceurs d'élever votre enfance. Dès l'âge de quatre ans ils vous ont éloigné; Jugez si c'est pour voir ce titre dédaigné, Pour vous voir renoncer, par l'hymen d'une reine, A la part qu'ils avoient à la grandeur romaine. D'un si rare trésor l'un et l'autre jaloux...

ATTALE.

Madame, encore un coup, cet homme est-il à vous?

ceux qui demeuraient dans l'enceinte d'une ville affranchie. Le nem romain est sitoyens, cives, ceux qui jouissaient du droit de cite. Et pour vous divertir est-il si nécessaire Que vous ne lui puissiez ordonner de se taire?

Puisqu'il vous a déplu vous traitant de Romain, Je veux bien vous traiter de fils de souverain.

En cette qualité vous devez reconnoître Qu'un prince votre aîné doit être votre maître, Craindre de lui déplaire, et savoir que le sang Ne vous empêche pas de différer de rang, Lui garder le respect qu'exige sa naissance, Et, loin de lui voler son bien en son absence...

### ATTALE.

Si l'honneur d'être à vous est maintenant son bien, Dites un mot, madame, et ce sera le mien; Et si l'âge à mon rang fait quelque préjudice, Vous en corrigerez la fatale injustice.

Mais si je lui dois tant en fils de souverain, Permettez qu'une fois je vous parle en Romain.

Sachez qu'il n'en est point que le ciel n'ait fait naître Pour commander aux rois, et pour vivre sans maître 1;

Sachez que mon amour est un noble projet

Pour éviter l'affront de me voir son sujet;

Sachez...

### LAODICE.

Je m'en doutois, seigneur, que ma couronne Vous charmoit bien du moins autant que ma personne; Mais, telle que je suis, et ma couronne et moi, Tout est à cet aîné qui sera votre roi; Et s'il étoit ici, peut-être en sa présence Vous penseriez deux fois à lui faire une offense.

### ATTALE.

Que ne puis-je l'y voir! mon courage amoureux...

Faites quelques souhaits qui soient moins dangereux, Seigneur; s'il les savoit, il pourroit bien lui-même Venir d'un tel amour venger l'objet qu'il aime.

### ATTALE.

Insolent! est-ce enfin le respect qui m'est dû?

• Cos deux vers sont de la trogédie de Cinna, dans le rôle d'Émilie. (Voltaire.)

### NICOMEDE.

NICOMÈDE.

Je ne sais de nous deux, seigneur, qui l'a perdu.

Peux-tu bien me connoître et tenir ce langage?

Je sais à qui je parle, et c'est mon avantage Que, n'étant point connu, prince, vous ne saver Si je vous dois respect, ou si vous m'en devez.

Ah! madame, souffrez que ma juste colère...

LAODICE.

Consultez-en, seigneur, la reine votre mère; Elle entre.

SCÈNE III. — NICOMÈDE, ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE, CLÉONE.

### NICOMÈDE.

Instruisez mieux le prince votre fils, Madame, et dites-lui, de grâce, qui je suis : Faute de me connoître, il s'emporte, il s'égare; Et ce désordre est mal dans une âme si rare : J'en ai pitié.

ABSINOÉ.

Seigneur, vous êtes donc ici?

Oui, madame, j'y suis, et Métrobate aussi 1.

Métrobate! ah, le traître!

NICOMÈDE.

ll n'a rien dit, madame,

Qui vous doive jeter aucun trouble dans l'âme.

ARSINOÉ.

Mais qui cause, seigneur, ce retour surprenant? Et votre armée?

NICOMÈDE.

Elle est sous un bon lieutenant; Et quant à mon retour, peu de chose le presse.

<sup>&#</sup>x27; Si Nicomède ent établi dans la première scène que ce Métrobate était un des assassins gagés par Arsinoé, ce vers ferait un grand effet; mais il en fait moius, parce qu'on ne connaît pas encore ce Métrobate. (Voltaire.)

J'avois iei laissé mon maître et ma maîtresse : Vous m'avez ôté l'un, vous, dis-je, ou les Romains; Et je viens sauver l'autre et d'eux et de vos mains.

ARSINOÉ.

C'est ce qui vous amène?

NICOMÈDE.

Oui, madame; et j'espère Que vous m'y servirez auprès du roi mon père.

ARSINOÉ.

Je vous y servirai comme vous l'espérez.

NICOMÈDE.

De votre bon vouloir nous sommes assurés.

ARSINOÉ.

Il ne tiendra qu'au roi qu'aux effets je ne passe.

NICOMÈDE.

Vous voulez à tous deux nous faire cette grâce?

ARSINOÉ.

Tenez-vous assuré que je n'oublirai rien.

NICOMÈDE.

Je connois votre cœur, ne doutez pas du mien.

ATTALE.

Madame, c'est donc là le prince Nicomède?

Oui, c'est moi qui viens voir s'il faut que je vous cède.

ATTALE.

Ah! seigneur, excusez si vous connoissant mal...

Prince, faites-moi voir un plus digne rival.
Si vous aviez dessein d'attaquer cette place,
Ne vous départez point d'une si noble audace :
Mais, comme à son secours je n'amène que moi,
Ne la menacez plus de Rome ni du roi.
Je la défendrai seul; attaquez-la de même
Avec tous les respects qu'on doit au diadème.
Je veux bien mettre à part, avec le nom d'aîné,
Le rang de votre maître où je suis destiné;
Et nous verrons ainsi qui fait mieux un brave homme,
Des leçons d'Annibal, ou de celles de Rome.
Adieu; pensez-y bien, je vous laisse y réver.

## SCÈNE IV. - ARSINOÉ, ATTALE, CLÉONE.

ARSINOÉ.

Quoi! tu faisois excuse à qui m'osoit braver!

Que ne peut point, madame, une telle surprise? Ce prompt retour me perd, et rompt votre entreprise.

Tu l'entends mal, Attale; il la met dans ma main. Va trouver de ma part l'ambassadeur romain; Dedans mon cabinet amène-le sans suite, Et de ton heureux sort laisse-moi la conduite.

Mais, madame, s'il faut...

ATTALE. . Arsinoé.

Va, n'appréhende rien;

Et pour avancer tout hâte cet entretien.

SCÈNE V. - ARSINOÉ, CLÉONE.

CLÉONE.

Vous lui cachez, madame, un dessein qui le touche!

ARSINOÉ.

Je crains qu'en l'apprenant son cœur ne s'effarouche; Je crains qu'à la vertu par les Romains instruit De ce que je prépare il ne m'ôte le fruit, Et ne conçoive mal qu'il n'est fourbe ni crime Qu'un trône acquis par là ne rende légitime. CLÉONE.

J'aurois cru les Romains un peu moins scrupuleux, Et la mort d'Annibal m'eût fait mal juger d'eux.

ARSINOÉ.

Ne leur impute pas une telle injustice; Un Romain seul l'a faite, et par mon artifice. Rome l'eût laissé vivre, et sa légalité <sup>1</sup> N'eût point forcé les lois de l'hospitalité. Savante à ses dépens de ce qu'il savoit faire, Elle le souffroit mal auprès d'un adversaire; Mais quoique, par ce triste et prudent souvenir,

Légalité n'a jamais signifié justice, équité, magnanismité; il signifie authenticité d'une loi revêtue des formes ordinaires. (Voltaire.)

De chez Antiochus elle l'ait fait bannir. Elle auroit vu couler sans crainte et sans envie Chez un prince allié les restes de sa vie. Le seul Flaminius, trop piqué de l'affront Que son père défait lui laisse sur le front : Car je crois que tu sais que, quand l'aigle romaine Vit choir ses légions aux bords du Trasimène. Flaminius son père en étoit général 1. Et qu'il v tomba mort de la main d'Annibal: Ce fils donc, qu'a pressé la soif de sa vengeance. S'est aisément rendu de mon intelligence : L'espoir d'en voir l'objet 2 entre ses mains remis A pratiqué par lui le retour de mon fils: Par lui j'ai jeté Rome en haute jalousje De ce que Nicomède a conquis dans l'Asie. Et de voir Laodice unir tous ses états. Par l'hymen de ce prince, à ceux de Prusins : Si bien que le sénat prenant un juste ombrage D'un empire si grand sous un si grand courage, ll s'en est fait nommer lui-même ambassadeur 3. Pour rompre cet hymen, et borner sa grandeur: Et voilà le seul point où Rome s'intéresse. CLÉONE.

Attale à ce dessein entreprend sa maîtresse; Mais que n'agissoit Rome avant que le retour De cet amant si cher affermit son amour?

<sup>&#</sup>x27; Corneille donne ici, contre la vérité historique, l'exemple d'une licence qui, à ce que nous croyons, ne doit jamais être imitée. Le Flaminius qu'il introduit dans sa pièce n'était point du tout, comme il le suppose, fils du général qui fut vaincu, et qui périt à la journée de Trasimène. Ces deux Flaminius n'avaient pas même une origine commune. Celui qui combattit contre Annibal se nommait Caïus Flaminius, et sa famille était plébéienne ; l'autre, patricien de naissance, se nommait Titus Quintus, et fut en effet député à la cour de Prasias, pour y demander, au nom des Romains, Annibal, qui s'était réfugié chez ce prince. Corneille, quoique très-instruit, fut trompé, selon toute apparence, par la conformité des noms; et ce qui nous le persuade, c'est que, lorsqu'il se permet de donner volontairement quelque atteinte à la vérité de l'histoire, il ne le dissimule jamais dans l'examen de ses pièces, et qu'il y rend compte des motifs qui ont pu l'autoriser à se donner cette licence; mais on ne trouve rien, ni dans la préface, ni dans l'Examen de Nicomède, qui prouve que Cor-(Palissot.) neille ait cru prendre ici quelque liberté. C'est-à-dire, Flaminius espérait de voir l'objet de sa vengeance (Annibal.

qui a tué son père) remis entre ses mains.

(Palissot.)

\*C'est-à-dire, Flaminius, qui s'est fait nommer ambassadeur à la cour de
Prasias.

### ARSTNOÉ.

Irriter un vainqueur en tête d'une armée, Prête à suivre en tous lieux sa colère allumée. C'étoit trop hasarder; et j'ai cru pour le mieux Ou'il falloit de son fort l'attirer en ces lieux. Métrobate l'a fait, par des terreurs paniques, Feignant de lui trahir mes ordres tyranniques 1: Et pour l'assassiner se disant suborné. Il l'a, grâces aux dieux, doucement amené. Il vient s'en plaindre au roi, lui demander justice; Et sa plainte le jette au bord du précipice. Sans prendre aucun souci de m'en justifier. Je saurai m'en servir à me fortifier. Tantôt en le voyant j'ai fait de l'effrayée, J'ai changé de couleur, je me suis écriée : Il a cru me surprendre, et l'a cru bien en vain, Puisque son retour même est l'œuvre de ma main,

### CLÉONE.

Mais, quoi que Rome fasse, et qu'Attale prétende, Le moyen qu'à ses yeux Laodice se rende?

### ABSINOÉ.

Et je n'engage aussi mon fils en cet amour Qu'à dessein d'éblouir le roi, Rome et la cour. Je n'en veux pas, Cléone, au sceptre d'Arménie : Je cherche à m'assurer celui de Bithynie; Et si ce diadème une fois est à nous. Oue cette reine après se choisisse un époux. Je ne la vais presser que pour la voir rebelle. Oue pour aigrir les cœurs de son amant et d'elle. Le roi, que le Romain poussera vivement, De peur d'offenser Rome agira chaudement; Et ce prince, piqué d'une juste colère, S'emportera sans doute et bravera son père. S'il est prompt et bouillant, le roi ne l'est pas moins : Et comme à l'échauffer j'appliquerai mes soins, Pour peu qu'à de tels coups cet amant soit sensible. Mon entreprise est sûre, et sa perte infaillible. Voilà mon cœur ouvert, et tout ce qu'il prétend.

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire, de lui dévoiler.

Mais dans mon cabinet Flaminius m'attend. Allons, et garde bien le secret de ta reine.

CLÉONB.

Vous me connoissez trop pour vous en mettre en peine.

FIN DII PREMIER ACTE.

## ACTE SECOND.

## SCÈNE I. - PRUSIAS, ARASPE.

PRUSIAS.

Revenir sans mon ordre, et se montrer ici! ARASPE.

Seigneur, vous auriez tort d'en prendre aucun souci, Et la haute vertu du prince Nicomède Pour ce qu'on peut en craindre est un puissant remède; Mais tout autre que lui devroit être suspect: Un retour si soudain manque un peu de respect, Et donne lieu d'entrer en quelque défiance Des secrètes raisons de tant d'impatience.

Je ne les vois que trop, et sa témérité N'est qu'un pur attentat sur mon autorité : Il n'en veut plus dépendre, et croit que ses conquêtes Au-dessus de son bras ne laissent point de têtes; Qu'il est lui seul sa règle, et que sans se trahir Des héros tels que lui ne sauroient obéir.

### ARASPE.

C'est d'ordinaire ainsi que ses pareils agissent : A suivre leur devoir leurs hauts faits se ternissent; Et ces grands cœurs, entlés du bruit de leurs combats. Souverains dans l'armée, et parmi leurs soldats. Font du commandement une douce habitude, Pour zui l'obéissance est un métier bien rude.

Dis tout, Araspe; dis que le nom de sujet

Réduit toute leur gloire en un rang trop abject; Que, bien que leur naissance au trône les destine, Si son ordre est trop lent, leur grand cœur s'en mutine; Qu'un père garde trop un bien qui leur est dû, Et qui perd de son prix étant trop attendu; Qu'on voit naître de là mille sourdes pratiques Dans le gros de son peuple, et dans ses domestiques; Et que, si l'on ne va jusqu'à trancher le cours De son règne ennuyeux, et de ses tristes jours, Du moins une insolente et fausse obéissance, Lui laissant un vain titre, usurpe sa puissance.

C'est ce que de tout autre il faudroit redouter, Seigneur, et qu'en tout autre il faudroit arrêter. Mais ce n'est pas pour vous un avis nécessaire; Le prince est vertueux, et vous êtes bon pere.

PRUSIAS.

Si je n'étois bon père, il seroit criminel:
Il doit son innocence à l'amour paternel;
C'est lui seul qui l'excuse, et qui le justifie,
Ou lui seul qui me trompe, et qui me sacrifie:
Car je dois craindre enfin que sa haute vertu
Contre l'ambition n'ait en vain combattu,
Qu'il ne force en son cœur la nature à se taire.
Qui se lasse d'un roi peut se lasser d'un père;
Mille exemples sanglants nous peuvent l'enseigner:
Il n'est rien qui ne cède à l'ardeur de régner;
Et depuis qu'une fois elle nous inquiète
La nature est aveugle, et la vertu muette.

Te le dirai-je, Araspe? il m'a trop bien servi;
Augmentant mon pouvoir, il me l'a tout ravi :
Il n'est plus mon sujet qu'autant qu'il le veut être;
Et qui me fait régner en effet est mon maître.
Pour paroître à mes yeux son mérite est trop grand;
On n'aime point à voir ceux à qui l'on doit tant.
Tout ce qu'il a fait parle au moment qu'il m'approche;
Et sa seule présence est un secret reproche :
Elle me dit toujours qu'il m'a fait trois fois roi,
Que je tiens plus de lui qu'il ne tiendra de moi;
Et que, si je lui laisse un jour une couronne,
Ma tête en porte trois que sa valeur me donne.

J'en rougis dans mon âme; et ma confusion, Qui renouvelle et croît à chaque occasion, Sans cesse offre à mes yeux cette vue importune, Que qui m'en donne trois peut bien m'en ôter une; Qu'il n'a qu'à l'entreprendre, et peut tout ce qu'il veut. Juge, Araspe, où j'en suis s'il veut tout ce qu'il peut.

### ARASPE.

Pour tout autre que lui je sais comme s'explique La règle de la vraie et saine politique.

Aussitôt qu'un sujet s'est rendu trop puissant, Encor qu'il soit sans crime, il n'est pas innocent : On n'attend point alors qu'il s'ose tout permettre; C'est un crime d'état que d'en pouvoir commettre; Et qui sait bien régner l'empêche prudemment De mériter un juste et plus grand châtiment, Et prévient, par un ordre à tous deux salutaire, Ou les maux qu'il prépare, ou ceux qu'il pourroit faire. Mais, seigneur, pour le prince, il a trop de vertu; Je vous l'ai déjà dit.

### PRUSIAS.

Et m'en répondras-tu? Me seras-tu garant de ce qu'il pourra faire Pour venger Annibal, ou pour perdre son frère? Et le prends-tu pour homme à voir d'un œil égal Et l'amour de son frère, et la mort d'Annibal? Non, ne nous flattons point, il court à sa vengeance. Il en a le prétexte, il en a la puissance; Il est l'astre naissant qu'adorent mes états; Il est le dieu du peuple, et celui des soldats. Sûr de ceux-ci, sans doute il vient soulever l'autre, Fondre avec son pouvoir sur le reste du nôtre : Mais ce peu qui m'en reste, encor que languissant, N'est pas peut-être encor tout-à-fait impuissant. Je veux bien toutesois agir avec udresse, Joindre beaucoup d'honneur à bien peu de rudesse, Le chasser avec gloire, et mêler doucement Le prix de son mérite à mon ressentiment: Mais, s'il ne m'obeit, ou s'il ose s'en plaindre, Quoi qu'il ait fait pour moi, quoi que j'en voie à craindre Dussé-je voir par là tout l'état hasardé...

Il vient.

SCÈNE II. — PRUSIAS, NICOMÈDE, ARASPE.

### PRUSIAS.

Vous voilà, prince! et qui vous a mandé? NICOMÈDE.

La seule ambition de pouvoir en personne
Mettre à vos pieds, seigneur, encore une couronne,
De jouir de l'honneur de vos embrassements,
Et d'être le témoin de vos contentements.
Après la Cappadoce heureusement unie
Aux royaumes du Pont et de la Bithynie,
Je viens remercier et mon père et mon roi
D'avoir cu la bonté de s'y servir de moi,
D'avoir choisi mon bras pour une telle gloire,
Et fait tomber sur moi l'honneur de sa victoire.

### PRUSIAS.

Vous pouviez vous passer de mes embrassements, Me faire par écrit de tels remerciments; Et vous ne deviez pas envelopper d'un crime Ce que votre victoire ajoute à votre estime. Abandonner mon camp en est un capital, Inexcusable en tous, et plus au général 1; Et tout autre que vous, malgré cette conquête, Revenant sans mon ordre, eût payé de sa tête.

### NICOMÈDE.

J'ai failli, je l'avoue, et mon cœur imprudent A trop cru les transports d'un désir trop ardent : L'amour que j'ai pour vous a commis cette offense, Lui seul à men devoir fait cette violence. Si le bien de vous voir m'étoit moins précieux, Je serois innocent; mais si loin de vos yeux, Que j'aime mieux, seigneur, en perdre un peu d'estime Et qu'un bonheur si grand me coûte un petit crime, Qui ne craindra jamais la plus sévère loi, Si l'amour juge en vous ce qu'il a fait en moi?

C'est-à-dire, et plus inexcusable encore dans un général.

## PRUŞIAS.

La plus mauvaise excuse est assez pour un père. Et sous le nom d'un fils toute faute est légère. Je ne veux voir en vous que mon unique appui : Recevez tout l'honneur qu'on vous doit aujourd'hui. L'ambassadeur romain me demande audience: Il verra ce qu'en vous je prends de confiance; Vous l'écouterez, prince, et répondrez pour moi. Vous êtes aussi-bien le véritable roi; Je n'en suis plus que l'ombre, et l'âge ne m'en laisse Qu'un vain titre d'honneur qu'on rend à ma vieillesse; Je n'ai plus que deux jours peut-être à le garder : L'intérêt de l'état vous doit seul regarder. Prenez-en aujourd'hui la marque la plus haute : Mais gardez-vous aussi d'oublier votre faute; Et, comme elle fait brèche au pouvoir souverain, Pour la bien réparer, retournez dès demain. Remettez en éclat la puissance absolue : Attendez-la de moi comme je l'ai recue. Inviolable, entière; et n'autorisez pas De plus méchants que vous à la mettre plus bas. Le peuple qui vous voit, la cour qui vous contemple, Vous désobéiroient sur votre propre exemple : Donnez-leur-en un autre, et montrez à leurs yeux Que nos premiers sujets obéissent le mieux. NICOMÈDE.

l'obéirai, seigneur, et plus tôt qu'on ne pense; Mais je demande un prix de mon obéissance.

La reine d'Arménie est due à ses états, Et j'en vois les chemins ouverts par nos combats. Il est temps qu'en son ciel cet astre aille reluire : De grâce accordez-moi l'honneur de l'y conduire.

PRUSIAS.

Il n'appartient qu'à vous, et cet illustre emploi Demande un roi lui-même, ou l'héritier d'un roi; Mais pour la renvoyer jusqu'en son Arménie Vous savez qu'il y faut quelque cérémonie : Tandis que je ferai préparer son départ Vous irez dans mon camp l'attendre de ma parl.

Elle est prête à partir sans plus grand équipage.

PRUSIAS.

Je n'ai garde à son rang de faire un tel outrage. Mais l'ambassadeur entre, il le faut écouter ; Puis nous verrons quel ordre on v doit apporter.

SCÈNE III. - PRUSIAS, NICOMÈDE, FLAMINIUS, ARASPE.

## PLAMINIUS.

Sur le point de partir. Rome, seigneur, me mande Que je vous fasse encor pour elle une demande Elle a nourri vingt ans un prince votre fils: Et vous pouvez juger des soins qu'elle en a pris Par les hautes vertus et les illustres marques Qui font briller en lui le sang de vos monarques. Surtout il est instruit en l'art de bien régner : C'est à vous de le croire, et de le témoigner. Si vous faites état de cette nourriture 1. Donnez ordre qu'il règne : elle vous en conjure : Et vous offenseriez l'estime qu'elle en fait Si vous le laissiez vivre et mourir en suiet. Faites donc aujourd'hui que je lui puisse dire Où vous lui destinez un souverain empire. PRUSIAS.

Les soins qu'ont pris de lui le peuple et le sénat Ne trouveront en moi jamais un père ingrat : Je crois que pour régner il en a les mérites, Et n'en veux point douter après ce que vous dites: Mais vous voyez, seigneur, le prince son aîné, Dont le bras généreux trois fois m'a couronné: Il ne fait que sortir encor d'une victoire; Et pour tant de hauts faits je lui dois quelque gloire : Souffrez qu'il ait l'honneur de répondre pour moi.

NICOMÈDE.

Seigneur, c'est à vous seul de faire Attale roi. PRUSIAS.

C'est votre intérêt seul que sa demande touche. NICOMÈDE.

Le vôtre toutesois m'ouvrira seul la bouche. De quoi se mêle Rome, et d'où prend le sénat,

<sup>1</sup> Nourriture est ici pour éducation ; et, dans ce sens, il ne se dit plus : c'est peut-être une perte pour notre langue. (Voltaire.)

Vous vivant, vous régnant, ce droit sur votre état? Vivez, régnez, seigneur, jusqu'à la sepulture, Et laissez faire après, ou Rome, ou la nature.

PRESIAS.

Pour de pareils amis il faut se faire effort

Qui partage vos biens aspire à votre mort; Et de pareils amis, en bonne politique...

PRUSIAS.

Ah! ne me brouillez point avec la république; Portez plus de respect à de tels alliés.

NICOMÈDE.

Je ne puis voir sons eux les rois humiliés; Et, quel que soit ce fils que Rome vous renvoie, Seigneur, je lui rendrois son présent avec joie. S'il est si bien instruit en l'art de commander, C'est un rare trésor qu'elle devroit garder, Et conserver chez soi sa chère nourriture, Ou pour le consulat, ou pour la dictature.

FLAMINIUS, à Prosias.

Seigneur, dans ce discours, qui nous traite si mal, Vous voyez un effet des leçons d'Annibal; Ce perfide ennemi de la grandeur romaine N'en a mis en son cœur que mépris et que haine.

NICOMÈDE.

Non, mais il m'a surtout laissé ferme en ce point, D'estimer beaucoup Rome, et ne la craindre point. On me croit son disciple, et je le tiens à gloire; Et quand Flaminius attaque sa mémoire, Il doit savoir qu'un jour il me fera raison D'avoir réduit mon maître au secours du poison, Et n'oublier jamais qu'autrefois ce grand homme Commença par son père à triompher de Rome,

FLAMINIUS.

Ah! c'est trop m'outrager!

NICOMÈDE.

N'outragez plus les morts.

PRUSIAS.

Et vous, ne cherchez point à former de discords; Parlez et nettement sur ce qu'il me propose.

NICOMÈDE.

Eh bien! s'il est besoin de répondre autre chose. Attale doit régner, Rome l'a résolu; Et, puisqu'elle a partout un pouvoir absolu. C'est aux rois d'obéir alors qu'elle commande. Attale a le cœur grand, l'esprit grand, l'âme grande, Et toutes les grandeurs dont se fait un grand roi. Mais c'est trop que d'en croire un Romain sur sa foi: Par quelque grand effet voyons s'il en est digne, S'il a cette vertu, cette valeur insigne : Donnez-lui votre armée, et voyons ces grands coups; Qu'il en fasse pour lui ce que j'ai fait pour vous; Qu'il règne avec éclat sur sa propre conquête, Et que de sa victoire il couronne sa tête. Je lui prête mon bras, et veux dès maintenant, S'il daigne s'en servir, être son lieutenant. L'exemple des Romains m'autorise à le faire: Le fameux Scipion le fut bien de son frère: Et lorsque Antiochus fut par eux détrôné, Sous les lois du plus jeune on vit marcher l'aîné. Les bords de l'Hellespont, ceux de la mer Égée, Le reste de l'Asie à nos côtes rangée. Offrent une matière à son ambition...

# FLAMINIUS.

Rome prend tout ce reste en sa protection; Et vous n'y pouvez plus étendre vos conquêtes Sans attirer sur vous d'effroyables tempêtes.

#### NICOMÈDE.

J'ignore sur ce point les volontés du roi!:

¹ Il est impossible que la situation ne fasse pas souvent défaut aux personnages de Corneille, car ils ne peuvent trouver convenablement leur place que dans les circonstances les plus extraordinaires de la vie. On leur a reproché de parler longuement et de parler beaucoup d'eux-mêmes: « Ils parlent trop pour se faire connaître, » a dit Vauvenargues: comment les connaîtrait-on s'ils no parlaient pas? Une seule action dramatique ne saurait renfermer assex de faits, assex de circonstances pour que de pareils caractères s'y déploient tout entiers, et montrent, dans ce qu'ils font, tout ce qu'ils seraient capables de faire. Ce ne sont point des caractères qui se bornent à infiner sur l'action du moment, à éclater violemment dans une passion particulière; ils embrassent et dominent toul l'individu; ils auraient besoin d'une vie entière pour se faire connaître et comprendre. Sur la scène, l'espace et le temps leur manquent; Nicomède ne peut y montrer ce génie de la guerre qui fonde sa confiance et sa hauteur; sans pouvoir dans la cour de Prusias, il n'y peut faire preuve ni le cette prudence éclairée qui sait prévoir et prévenir les desseins des Romainr, ni de cette grab-

Mais peut-être qu'un jour je dépendrai de moi ; Et nous verrons alors l'effet de ces menaces.

Vous pouvez cependant faire munir ces places, Préparer un obstacle à mes nouveaux desseins, Disposer de bonne heure un secours de Romains; Et si Flaminius en est le capitaine, Nous pourrons lui trouver un lac de Trasimène.

Prince, vous abusez trop tôt de ma bonté : Le rang d'ambassadeur doit être respecté ; Et l'honneur souverain qu'ici je vous défère... NICOMÈDE.

Ou laissez-moi parler, sire, ou faites-moi taire. Je ne sais point répondre autrement pour un roi A qui dessus son trône on veut faire la loi.

PRUSIAS.

Vous m'offensez moi-même en parlant de la sorte, Et vous devez domter l'ardeur qui vous emporte. NICOMEDE.

Quoi! je verrai, seigneur, qu'on borne vos états, Qu'au milieu de ma course on m'arrête le bras, Que de vous menacer on a même l'audace, Et je ne rendrai point menace pour menace? Et je remercîrai qui me dit hautement Qu'il ne m'est plus permis de vaincre impunément!

PRUSIAS, à Flaminius.

Seigneur, vous pardonnez aux chaleurs de son âge; Le temps et la raison pourront le rendre sage.

NICOMÈDE.

La raison et le temps m'ouvrent assez les yeux, Et l'âge ne fera que me les ouvrir mieux.

Si j'avois jusqu'ici vécu comme ce frère, Avec une vertu qui fût imaginaire,

deur d'âme tranquille qui ne voit, pour échapper à la puissance, nul moyen plus sûr que de la braver;

D'estimer beaucoup Rome et ne la craindre point.

Aussi, pour nous faire connaître Nicomède, faut-il que Prusias le tire un moment de sa situation inactive en lui permettant de répondre à sa place à Flaminius. Corneille n'a su par quel autre expédient prêter, à Nicomède même, assez de parolles pour suppléer aux actions qui conviennent à un caractère tel que le sien. (Guizot.)

(Car je l'appelle ainsi quand elle est sans effets; Et l'admiration de tant d'hommes parfaits. Dont il a vu dans Rome éclater le mérite. N'est pas grande vertu si l'on ne les imite;) Si j'avois donc vécu dans ce même repos Ou'il a vécu dans Rome auprès de ses héros, Elle me laisseroit la Bithynie entière, Telle que de tous temps l'aîné la tient d'un père, Et s'empresseroit moins à le faire régner, Si vos armes sous moi n'avoient su rien gagner : Mais parce qu'elle voit avec la Bithynie Par trois sceptres conquis trop de puissance unie. Il faut la diviser; et, dans ce beau projet, Ce prince est trop bien né pour vivre mon sujet! Puisqu'il peut la servir à me faire descendre. Il a plus de vertu que n'en eut Alexandre: Et je lui dois quitter, pour le mettre en mon rang, Le bien de mes aïeux, ou le prix de mon sang. Grâces aux immortels, l'effort de mon courage Et ma grandeur future ont mis Rome en ombrage: Vous pouvez l'en guérir, seigneur, et promptement; Mais n'exigez d'un fils aucun consentement : Le maître qui prit soin d'instruire ma jeunesse Ne m'a jamais appris à faire une bassesse.

# FLAMINIUS.

A ce que je puis voir, vous avez combattu, Prince, par intérêt, plutôt que par vertu. Les plus rares exploits que vous ayez pu faire N'ont jeté qu'un dépôt sur la tête d'un père; Vous n'avez fait le roi que garde de leur prix; Et ce n'est que pour vous que vous avez conquis, Puisque cette grandeur à son trône attachée Sur nul autre que vous ne peut être épanchée. Certes je vous croyois un peu plus généreux : Ouand les Romains le sont, ils ne font rien pour eux. Scipion, dont tantôt vous vantiez le courage, Ne vouloit point régner sur les murs de Carthage; Et de tout ce qu'il sit pour l'empire romain Il n'en eut que la gloire et le nom d'Africain. Mais on ne voit qu'à Rome une vertu si pure: Le reste de la terre est d'une autre nature.

Quant aux raisons d'état qui vous font concevoir Que nous craignons en vous l'union du pouvoir, Si vous en consultiez des têtes bien sensées, Elles vous déferoient de ces belles pensées : Par respect pour le roi je ne dis rien de plus. Prenez quelque loisir de rêver là-dessus; Laissez moins de fumée à vos feux militaires, Et vous pourrez avoir des visions plus claires.

NICOMÈDE.

Le temps pourra donner quelque décision Si la pensée est belle, ou si c'est vision. Cependant...

#### PLANINIUS.

Cependant, si vous trouvez des charmes A pousser plus avant la gloire de vos armes, Nous ne la bornons point; mais, comme il est permis Contre qui que ce soit de servir ses amis, Si vous ne le savez, je veux bien vous l'apprendre, Et vous en donne avis pour ne vous pas surprendre.

Au reste soyez sûr que vous posséderez
Tout ce qu'en votre cœur déjà vous dévorez;
Le Pont sera pour vous avec la Galatie,
Avec la Cappadoce, avec la Bithynie.
Ce bien de vos aïeux, ce prix de votre sang,
Ne mettront point Attale en votre 'llustre rang;
Et, puisque leur partage est pour vous un supplice,
Rome n'a pas dessein de vous faire injustice.
Ce prince régnera sans rien prendre sur vous.

(à Prusias.)
La reine d'Arménie a besoin d'un époux,
Seigneur, l'occasion ne peut être plus belle;
Elle vit sous vos lois, et vous disposez d'eile.

NICOVÈDE.

Voilà le vrai secret de faire Attale roi, Comme vous l'avez dit, sans rien prendre sur moi. La pièce est délicate, et ceux qui l'ont tissue A de si longs détours font une digne issue. Je n'y réponds qu'un mot, étant sans intérêt.

Traitez cette princesse en reine comme elle est : Ne touchez point en elle aux droits du diadème; Ou pour les maintenir je périrai moi-mème. Je vous en donne avis, et que jamais les rois, Pour vivre en nos états, ne vivent sous nos lois; Qu'elle seule en ces lieux d'elle-même dispose.

N'avez-vous, Nicomède, à lui dire autre chose?

Non, seigneur, si ce n'est que la reine, après tout, Sachant ce que je puis, me pousse trop à bout.

Contre elle dans ma cour que peut votre insolence?

Rien du tout, que garder ou rompre le silence. Une seconde fois avisez, s'il vous plaît, A traiter Laodice en reine comme elle est; C'est moi qui vous en prie.

SCÉNE IV. - PRUSIAS, FLAMINIUS, ARASPE.

#### PLAMINIUS.

Eh quoi! toujours obstacle?

De la part d'un amant ce n'est pas grand miracle. Cet orgueilleux esprit, ensié de ses succès, Pense bien de son cœur nous empêcher l'accès; Mais il faut que chacun suive sa destinée. L'amour entre les rois ne fait pas l'hyménée; Et les raisons d'état, plus fortes que ses nœuds, Trouvent bien les moyens d'en éteindre les seux.

#### FLAMINIUS.

Comme elle a de l'amour, elle aura du caprice.

Non, non; je vous réponds, seigneur, de Laodice :
Mais enfin elle est reine, et cette qualité
Semble exiger de nous quelque civilité.
J'ai sur elle après tout une puissance entière,
Mais j'aime à la cacher sous le nom de prière :
Rendons-lui donc visite; et, comme ambassadeur,
Proposez cet hymen vous-même à sa grandeur.
Je seconderai Rome, et veux vous introduire.
Puisqu'elle est en nos mains, l'amour ne nous peut nuire.

Allons de sa réponse à votre compliment Prendre l'occasion de parler hautement.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I. - PRUSIAS, FLAMINIUS, LAODICE.

PRUSTAS.

Reine, puisque ce titre a pour vous tant de charmes, Sa perte vous devroit donner quelques alarmes : Qui tranche trop du roi ne règne pas long-temps.

l'observerai, seigneur, ces avis importants; Et, si jamais je règne, on verra la pratique D'une si salutaire et noble politique.

PRUSIAS.

Vous vous mettez fort mal au chemin de regner LAODICE.

Seigneur, si je m'égare, on peut me l'enseigner.
PRUSIAS.

Vous méprisez trop Rome, et vous devriez faire Plus d'estime d'un roi qui vous tient lieu de père.

Vous verriez qu'à tous deux je rends ce que je doi, Si vous vouliez mieux voir ce que c'est qu'ètre roi. Recevoir ambassade en qualité de reine, Ce seroit à vos yeux faire la souveraine, Entreprendre sur vous, et dedans votre état. Sur votre autorité commettre un attentat : Je la refuse donc, seigneur, et me dénie L'honneur qui ne m'est dû que dans mon Arménie C'est là que sur mon trône avec plus de splendeur Je puis honorer Rome en son ambassadeur, Faire réponse en reine, et comme le mérite Et de qui l'on me parle, et qui m'en sollicite.

lci c'est un métier que je n'entends pas bien : Car hors de l'Àrménie enfin je ne suis rien Et ce grand nom de reine ailleurs ne m'autorise Qu'à n'y voir point de trône à qui je sois soumise, A vivre indépendante, et n'avoir en tous lieux Pour souverains que moi, la raison, et les dieux.

Ces dieux vos souverains, et le roi votre père
De leur pouvoir sur vous m'ont fait dépositaire;
Et vous pourrez peut-être apprendre une autre fois
Ce que c'est en tous lieux que la raison des rois.
Pour en faire l'épreuve allons en Arménie;
Je vais vous y remettre en bonne compagnie:
Partons; et dès demain, puisque vous le voulez,
Préparez-vous à voir vos pays désolés,
Préparez-vous à voir par toute votre terre
Ce qu'ont de plus affreux les fureurs de la guerre,
Des montagnes de morts, des rivières de sang.
LAODICE.

Je perdrai mes états, et garderai mon rang; Et ces vastes malheurs où mon orgueil me jette Me feront votre esclave, et non votre sujette : Ma vie est en vos mains, mais non ma dignité. PRUSIAS.

Nous ferons bien changer ce courage indomté; Et quand vos yeux, frappés de toutes ces misères, Verront Attale assis au trône de vos pères, Alors, peut-être, alors vous le prîrez en vain Que pour y remonter îl vous donne la main. LAODICE.

Si jamais jusque-la votre guerre m'engage, Je serai bien changée et d'âme et de courage. Mais peut-être, seigneur, vous n'irez pas si loin : Les dieux de ma fortune auront un peu de soin; Ils vous inspireront, ou trouveront un homme Contre tant de héros que vous prêtera Rome.

PRUSIAS.

Sur un présomptueux vous fondez votre appui; Mais il court à sa perte, et vous traîne avec lui. Pensez-y bien, madame, et faites-vous justice; Choisissez d'être reine, ou d'être Laodice; Et, pour dernier avis que vous aurez de moi, Si vous voulez régner, faites Attale roi. Adieu.

SCÈNE II. - FLAMINIUS, LAODICE.

FLAMINIUS.

Madame, enfin une vertu parfaite...

LAODICE.

Suivez le roi, seigneur, votre ambassade est faite; Et je vous dis encor, pour ne vous point flatter, Qu'ici je ne la dois ni la veux écouter.

Et je vous parle aussi, dans ce péril extrême, Moins en ambassadeur qu'en homme qui vous aime, Et qui, touché du sort que vous vous préparez, Tâche à rompre le cours des maux où vous courez.

J'ose donc comme ami vous dire en confidence Qu'une vertu parfaite a besoin de prudence, Et doit considérer, pour son propre intérêt, Et les temps où l'on vit, et les lieux où l'on est. La grandeur de courage en une âme royale N'est sans cette vertu qu'une vertu brutale, Que son mérite aveugle, et qu'un faux jour d'honneur Jette en un tel divorce avec le vrai bonheur, Qu'elle-mème se livre à ce qu'elle doit craindre, Ne se fait admirer que pour se faire plaindre, Que pour nous pouvoir dire, après un grand soupir, J'avois droit de régner, et n'ai su m'en servir. » Vous irritez un roi dont vous voyez l'armée Nombreuse, obéissante, à vaincre accoutumée : Vous êtes en ses mains, vous vivez dans sa cour.

LAODICE.

Je ne sais si l'honneur eut jamais un faux jour, Seigneur; mais je veux bien vous répondre en amie,

Ma prudence n'est pas tout-à-fait endormie; Et, sans examiner par quel destin jaloux La grandeur de courage est si mal avec vous, Je veux vous faire voir que celle que j'étale N'est pas tant qu'il vous semble une vertu brutale; Que, si j'ai droit au trône, elle s'en veut servir,

Et sait bien repousser qui me le veut ravir. Je vois sur la frontière une puissante armée. Comme vous l'avez dit, à vaincre accoutumée: Mais par quelle conduite, et sous quel général? Le roi, s'il s'en fait fort, pourroit s'en trouver mal; Et, s'il vouloit passer de son pays au nôtre, Je lui conseillerois de s'assurer d'un autre. Mais je vis dans sa cour, je suis dans ses états. Et j'ai peu de raison de ne le craindre pas. Seigneur, dans sa cour même, et hors de l'Arménie La vertu trouve appui contre la tyrannie. Tout son peuple a des veux pour voir quel attentat Font sur le bien public les maximes d'état : Il connoît Nicomède, il connoît sa marâtre; Il en sait. il en voit la haine opiniâtre; Il voit la servitude où le roi s'est soumis.º Et connoît d'autant mieux les dangereux amis.

Pour moi, que vous croyez au bord du précipice, Bien loin de mépriser Attale par caprice, J'évite les mépris qu'il recevroit de moi S'il tenoit de ma main la qualité de roi : Je le regarderois comme une âme commune, Comme un homme mieux né pour une autre fortune, Plus mon sujet qu'époux; et le nœud conjugal Ne le tireroit pas de ce rang inégal.

Mon peuple à mon exemple en feroit peu d'estime. Ce seroit trop, seigneur, pour un cœur magnanime : Mon refus lui fait grâce; et, malgré ses désirs, J'épargne à sa vertu d'éternels déplaisirs.

PLAMINIUS.

Si vous me dites vrai, vous êtes ici reine:
Sur l'armée et la cour je vous vois souveraine;
Le roi n'est qu'une idée 1, et n'a de son pouvoir
Que ce que par pitié vous lui laissez avoir.
Quoi! même vous allez jusques à faire grâce!
Après cela, madame, excusez mon audace;
Souffrez que Rome enfin vous parle par ma voix:
Recevoir ambassade est encor de vos droits;
Ou si ce nom vous choque ailleurs qu'en Arménic,

C'est à dire, il n'est qu'une ombre, un fautôme de roi.

Comme simple Romain, souffrez que je vous die Qu'être allié de Rome, et s'en faire un appui. C'est l'unique moyen de régner aujourd'hui; Que c'est par là qu'on tient ses voisins en contrainte, Ses peuples en repos, ses ennemis en crainte: Qu'un prince est dans son trône à jamais affermi. Ouand il est honoré du nom de sou ami; Ou'Attale avec ce titre est plus roi, plus monarque Que tous ceux dont le front ose en porter la marque; Et qu'enfin...

LAODICE.

Il suffit; je vois bien ce que c'est : Tous les rois ne sont rois qu'autant comme il vous plaît; Mais si de leurs états Rome à son gré dispose, Certes, pour son Attale elle fait peu de chose; Et qui tient en sa main tant de quoi lui donner A mendier pour lui devroit moins s'obstiner. Pour un prince si cher sa réserve m'étonne; Que ne me l'offre-t-elle avec une couronne? C'est trop m'importuner en faveur d'un sujet, Moi qui tiendrois un roi pour un indigne objet,. S'il venoit par votre ordre, et si votre alliance Souilloit entre ses mains la suprême puissance. Ce sont des sentiments que je ne puis trahir : Je ne veux point de rois qui sachent obeir; Et, puisque vous voyez mon âme tout entière, Seigneur, ne perdez plus menace ni prière. PLAMINIUS.

Puis-je ne pas vous plaindre en cet aveuglement?

Madame, encore un coup, pensez-y mûrement : Songez mieux ce qu'est Rome, et ce qu'elle peut faire; Et si vous vous aimez, craignez de lui deplaire. Carthage étant détruite, Antiochus défait, Rien de nos volontés ne peut troubler l'effet: Tout fléchit sur la terre, et tout tremble sur l'onde; Et Rome est aujourd'hui la maîtresse du monde.

LAODICE.

La maîtresse du monde! Ah! vous me feriez peur S'il ne s'en falloit pas l'Arménie et mon cœur, Si le grand Annibal n'avoit qui lui succède, S'il ne revivoit pas au prince Nicomède,

Et s'il n'avoit laissé dans de si dignes mains L'infaillible secret de vaincre les Romains. Un si vaillant disciple aura bien le courage D'en mettre jusqu'au bout les leçons en usage : L'Asie en fait l'épreuve, où trois sceptres conquis Font voir en quelle école il en a tant appris. Ce sont des coups d'essai, mais si grands, que peut-être Le Capitole a droit d'en craindre un coup de maître, Et qu'il ne puisse un jour...

#### PLAMINIUS.

Ce jour est encor loin,
Madame; et quelques-uns vous diront, au besoin,
Quels dieux du haut en bas renversent les profances,
Et que, même au sortir de Trébie et de Cannes,
Son ombre épouvanta votre grand Annibal.
Mais le voici ce bras à Rome si fatal.

SCÈNE III. - NICOMÈDE, LAODICE, FLAMINIUS.

## NICOMÈDE.

Ou Rome à ses agents donne un pouvoir bien large, Ou vous êtes bien long à faire votre charge.

# FLAMINIUS.

Je sais quel est mon ordre; et, si j'en sors ou non, C'est à d'autres qu'à vous que j'en rendrai raison.

NICOMÈDE.

Allez-y donc, de grâce, et laissez à ma flamme Le bonheur à son tour d'entretenir madame : Vous avez dans son cœur fait de si grands progrès, Et vos discours pour elle ont de si grands attraits, Que sans de grands efforts je n'y pourrai détruire Ce que votre harangue y vouloit introduire.

### PLAMINIUS.

Les malheurs où la plonge une indigne amitié Me faisoient lui donner un conseil par pitié.

NÍCOMÈDE,

Lui donner de la sorte un conseil charitable, C'est être ambassadeur et tendre et pitoyable 1.

Le mot pitoyable signifiait alors compatizeant, ausa bien que digns de pitié.
[Voltaire.]

Vous a-t-il conseillé beaucoup de lâchetés, Madame?

PLAMINIUS.

Ah! c'en est trop, et vous vous emportez.

Je m'emporte?

PLAMINIUS.

Sachez qu'il n'est point de contrée Où d'un ambassadeur la dignité sacrée...

Ne nous vantez plus tant son rang et sa splendeur : Qui fait le conseiller n'est plus ambassadeur ; Il excède sa charge, et lui-même y renonce. Mais dites-moi, madame, a-t-il eu sa réponse?

LAODICE.

Oui, seigneur.

NICOMÈDE.

Sachez donc que je ne vous prends plus Que pour l'agent d'Attale, et pour Flaminius; Et, si vous me fâchiez, j'ajouterois peut-être Que pour l'empoisonneur d'Annibal, de mon maître. Voilà tous les honneurs que vous aurez de moi : S'ils ne vous satisfont, allez vous plaindre au roi.

FLAMINUS. Il me fera justice, encor qu'il soit bon père; Ou Rome à son refus se la saura bien faire.

NICOMÈDE.

Allez de l'un et l'autre embrasser les genoux.

FLAMINIUS.

Les effets répondront; prince, pensez à vous.

Cet avis est plus propre à donner à la reine.

SCÈNE IV. - NICOMÈDE, LAODICE.

NICOMÈDE.

Ma générosité cède enfin à sa haine : Je l'épargnois assez pour ne découvrir pas Les infâmes projets de ses assassinats; Mais enfin on m'y force, et tout son crime éclate. J'ai fait entendre au roi Zénon et Métrobate; Et, comme leur rapport a de quoi l'étonner, Lui-même il prend le soin de les examiner.

LAODICE.

Je ne sais pas, seigneur, quelle en sera la suite;
Mais je ne comprends point toute cette conduite,
Ni comme à cet éclat la reine vous contraint.
Plus elle vous doit craindre, et moins elle vous craint;
Et plus vous la pouvez accabler d'infamie,
Plus elle vous attaque en mortelle ennemie.

NICOMÈDE.

Elle previent ma plainte, et cherche adroitement A la faire passer pour un ressentiment; Et ce masque trompeur de fausse hardiesse Nous déguise sa crainte, et couvre sa foiblesse.

LAODICE.

Les mystères de cour souvent sont si cachés Que les plus clairvoyants y sont bien empêchés.

Lorsque vous n'éties point ici pour me défendre, Je n'avois contre Attale aucun combat à rendre: Rome ne songeoit point à troubler notre amour : Bien plus, on ne vous souffre ici que ce seul jour; Et dans ce même jour Rome, en votre présence. Avec chaleur pour lui presse mon alliance. Pour moi, je ne vois goutte en ce raisonnement Qui n'attend point le temps de votre éloignement. Et j'ai devant les yeux toujours quelque nuage Qui m'offusque la vue, et m'y jette un ombrage. Le roi cherit sa femme, il craint Rome; et, pour vous, S'il ne voit vos hauts faits d'un œil un peu jaloux, Du moins, à dire tout, je ne saurois vous taire Qu'il est trop bon mari pour être assez bon père. Voyez quel contre-temps Attale prend ici! Qui l'appelle avec nous? quel projet? quel souci? Je conçois mal, seigneur, ce qu'il faut que j'en pense : Mais j'en romprai le coup, s'il y faut ma présence. Je yous quitte.

SCÈNE V. - NICOMÈDE, ATTALE, LAODICE.

ATTALE.

Madame, un si doux entretien

N'est plus charmant pour vous quand j'y mêle le mien.

LAODICE.

Votre importunité, que j'ose dire extrême, Me peut entretenir en un autre moi-même : Il connoît tout mon cœur, et répondra pour moi, Comme à Flaminius il a fait pour le roi.

SCÈNE VI. - NICOMÈDE, ATTALE.

ATTALE.

Puisque c'est la chasser, seigneur, je me retire.

NICOMÈDE.

Non, non; j'ai quelque chose aussi-bien à vous dire, Prince. J'avois mis bas, avec le nom d'aîné, L'avantage du tròne où je suis destiné; Et voulant seul ici défendre ce que j'aime, Je vous avois prié de l'attaquer de même, Et de ne mêler point surtout dans vos desseins, Ni le secours du roi, ni celui des Romains ; Mais, ou vous n'avez pas la mémoire fort bonne, Ou vous n'y mettez rien de ce qu'on vous ordonne.

#### ATTALE.

Seigneur, vous me forcez à m'en souvenir mal, Quand vous n'achevez pas de rendre tout égal. Vous vous défaites bien de quelques droits d'aînesse; Mais vous défaites-vous du cœur de la princesse, De toutes les vertus qui vous en font aimer, Des hautes qualités qui savent tout charmer. De trois sceptres conquis, du gain de six batailles. Des glorieux assauts de plus de cent murailles? Avec de tels seconds rien n'est pour vous douteux. Rendez donc la princesse égale entre nous deux. Ne lui laissez plus voir ce long amas de gloire Qu'à pleines mains sur vous a versé la victoire: Et faites qu'elle puisse oublier une fois Et vos rares vertus et vos fameux exploits: Ou contre son amour, contre votre vaillance. Souffrez Rome et le roi dedans l'autre balance : Le peu qu'ils ont gagné vous fait assez juger Qu'ils n'y mettront jamais qu'un contre-poids léger.

NICOMÈDE.

C'est n'avoir pas perdu tout votre temps à Rome, Que vous savoir ainsi défendre en galant homme : Vous avez de l'esprit, si vous n'avez du cœur.

SCÈNE VII. - ARSINOÉ, NICOMÈDE, ATTALE, ARASPE

ARASPE.

Seigneur, le roi vous mande.

NICOMÈDE.

Il me mande?

ARASPE.

Oui, seigneur.

ARSINOÉ.

Prince, la calomnie est aisée à détruire.

NICOMÈDE.

J'ignore à quel sujet vous m'en venez instruire, Moi qui ne doute point de cette vérité, Madame,

ARSINOÉ.

Si jamais vous n'en aviez douté, Prince, vous n'auriez pas, sous l'espoir qui vous flatte, Amené de si loin Zénon et Métrobate.

NICOMÈDE.

Je m'obstinois, madame, à tout dissimuler; Mais vous m'avez forcé de les faire parler.

ARSINOÉ.

La vérité les force, et mieux que vos largesses. Ces hommes du commun tiennent mal leurs promesses; Tous deux en ont plus dit qu'ils n'avoient résolu.

NICOMÈDE.

J'en suis fâché pour vous, mais vous l'avez voulu.

ARSINOÉ.

Je le veux bien encore, et je n'en suis fâchée Que d'avoir vu par là votre vertu tachée, Et qu'il faille ajouter à vos titres d'honneur La noble qualité de mauvais suborneur.

NICOMÈDE.

Je les ai subornés contre vous à ce compte?

J'en ai le déplaisir, vous en aurez la honte.

NICOMÈDE.

Et vous pensez par là leur ôter tout crédit?

Non, seigneur; je me tiens à ce qu'ils en ont dit.

Qu'ont-ils dit qui vous plaise, et que vous vouliez croire?

Deux mots de vérité qui vous comblent de gloire.

Peut-on savoir de vous ces deux mots importants?

Seigneur, le roi s'ennuie, et vous tardez long-temps.

ARSINOÉ.

Vous les saurez de lui, c'est trop le faire attendre.

NICOMÈDE.

Je commence, madame, enfin à vous entendre ; Son amour conjugal, chassant le paternel, Vous fera l'innocente, et moi le criminel. Mais...

ARSÍNOÉ.

Achevez, seigneur; ce mais, que veut-il dire?

Deux mots de vérité qui font que je respire.

ARSINOÉ.

Peut-on savoir de vous ces deux mots importants?

Vous les saurez du roi, je tarde trop long-temps.

SCÈNE VIII. - ARSINOÉ, ATTALE.

#### ARSINOÉ.

Nous triomphons, Attale; et ce grand Nicomède
Voit quelle digne issue à ses fourbes succède.
Les deux accusateurs que lui-même a produits,
Que pour l'assassiner je dois avoir séduits,
Pour me calomnier subornés par lui-même,
N'ont su bien soutenir un si noir stratagème:
Tous deux m'ont accusée, et tous deux avoué
L'infâme et lâche tour qu'un prince m'a joue.
Qu'en présence des rois les vérités sont fortes!
Que pour sortir d'un cœur elles trouvent de portes!

Qu'on en voit le mensonge aisément confondu!

Tous deux vouloient me perdre, et tous deux l'ont perdu.

Je suis ravi de voir qu'une telle imposture Ait laissé votre gloire et plus grande et plus pure; Mais pour l'examiner, et bien voir ce que c'est, Si vous pouviex vous mettre un peu hors d'intérêt, Vous ne pourriez jamais, sans un peu de scrupule, Avoir pour deux méchants une âme si crédule. Ces perfides tous deux se sont dits aujourd'hui Et subornés par vous, et subornés par lui: Contre tant de vertus, contre tant de victoires, Doit-on quelque croyance à des âmes si noires? Qui se confesse traître est indigne de foi.

ARSINOÉ.

Vous êtes généreux, Attale, et je le voi; Même de vos rivaux la gloire vous est chère.

ATTALE.

Si je suis son rival, je suis aussi son frère; Nous ne sommes qu'un sang, et ce sang dans mon cœur A peine à le passer pour calomniateur.

ARSINOÉ.

Et vous en avez moins à me croire assassine, Moi, dont la perte est sûre à moins que sa ruine?

TTATE.

Si contre lui j'ai peine à croire ces témoins, Quand ils vous accusoient je les croyois bien moins. Votre vertu, madame, est au-dessus du crime. Souffrez donc que pour lui je garde un peu d'estime: La sienne dans la cour lui fait mille jaloux, Dont quelqu'un a voulu le perdre auprès de vous; Et ce lâche attentat n'est qu'un trait de l'envie Qui s'efforce à noircir une si belle vie. Pour moi, si par soi-même on peut juger d'autrui, Ce que je sens en moi, je le présume en lui. Contre un si grand rival j'agis à force ouverte, Sans blesser son honneur, sans pratiquer sa perte. J'emprunte du secours, et le fais hautement; Je crois qu'il n'agit pas moins généreusement, Qu'il n'a que les desseins où sa gloire l'invite. Et n'oppose à mes vœux que son propre mérite.

ARSINOÉ.

Vous êtes peu du monde, et savez mai la cour.

ATTALE.

Est-ce autrement qu'en prince on doit traiter l'amour?

Vous le traitez, mon fils, et parlez en jeune homme.

Madame, je n'ai vu que des vertus à Rome.

Le temps vous apprendra, par de nouveaux emplois, Quelles vertus il faut à la suite des rois. Cependant, si le prince est encor votre frère, Souvenez-vous aussi que je suis votre mère; Et, malgré les soupçons que vous avez conçus, Venez savoir du roi ce qu'il croit là-dessus.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. - PRUSIAS, ARSINOÉ, ARASPE.

PRUSIAS.

Faites venir le prince, Araspe.

(Araspe rentre.)

Et vous, madame,

Retenez des soupirs dont vous me percez l'âme.
Quel besoin d'accabler mon cœur de vos douleurs,
Quand vous y pouvez tout sans le secours des pleurs?
Quel besoin que ces pleurs prennent votre défense?
Douté-je de son crime ou de votre innocence?
Et reconnoissez-vous que tout ce qu'il m'a dit
Par quelque impression ébranle mon esprit?

ARSINOÉ.

Ah! seigneur, est-il rien qui répare l'injure Que fait à l'innocence un moment d'imposture? Et peut-on voir mensonge assez tôt avorté Pour rendre à la vertu toute sa pureté? Il en reste toujours quelque indigne mémoire Qui porte une souillure à la plus haute gloire. Combien dans votre cour est-il de médisants 'Combien le prince a-t-il d'aveugles partisans, Qui, sachant une fois qu'on m'a calomniée, Croiront que votre amour m'a seul justifiée! Et si la moindre tache en demeure à mon nom, Si le moindre du peuple en conserve un soupçon, Suis-je digne de vous? et de telles alarmes Touchent-elles trop peu pour mériter mes larmes?

Ah! c'est trop de scrupule, et trop mal présumer D'un mari qui vous aime, et qui vous doit aimer. La gloire est plus solide après la calomnie, Et brille d'autant mieux qu'elle s'en vit ternie. Mais voici Nicomède, et je veux qu'aujourd'hui...

SCÈNE II. — PRUSIAS, ARSINOÉ, NICOMÈDE, ARASPE, GARDES.

#### ARSINOÉ.

Grâce, grâce, seigneur, à notre unique appui! Grâce à tant de lauriers en sa main si fertiles! Grâce à ce conquérant, à ce preneur de villes! Grâce...

#### NICOMÈDE.

De quoi, madame? est-ce d'avoir conquis Trois sceptres, que ma perte expose à votre fils? D'avoir porté si loin vos armes dans l'Asie, Que même votre Rome en a pris jalousie? D'avoir trop soutenu la majesté des rois? Trop rempli votre cour du bruit de mes exploits? Trop du grand Annibal pratiqué les maximes? S'il faut grâce pour moi, choisissez de mes crimes; Les voilà tous, madame; et si vous y joignez D'avoir cru des méchants par quelque autre gagnes. D'avoir une âme ouverte, une franchise entiere, Qui, dans leur artifice, a manqué de lumière, C'est gloire et non pas crime à qui ne voit le jour Qu'au milieu d'une armée, et loin de votre cour, Qui n'a que la vertu de son intelligence,

Et, vivant sans remords, marche sans défiance. ARSINOÉ.

Je m'en dédis, seigneur; il n'est point criminel. S'il m'a voulu noircir d'un opprobre éternel, Il n'a fait qu'obéir à la haine ordinaire Qu'imprime à ses pareils le nom de belle-mère. De cette aversion son cœur préoccupé M'impute tous les traits dont il se sent frappé. Que son maître Annibal, malgré la foi publique. S'abandonne aux fureurs d'une terreur panique; Que ce vieillard consie et gloire et liberté Plutôt au désespoir qu'à l'hospitalité; Ces terreurs, ces fureurs sont de mon artifice. Quelque appas que lui-même il trouve en Laodice. C'est moi qui fais qu'Attale a des yeux comme lui: C'est moi qui force Rome à lui servir d'appui : De cette seule main part tout ce qui le blesse : Et pour venger ce maître, et sauver sa maîtresse, S'il a tâché, seigneur, de m'éloigner de vous, Tout est trop excusable en un amant jaloux. Ce foible et vain effort ne touche point mon âme. Je sais que tout mon crime est d'être votre femme : Que ce nom seul l'oblige à me persécuter : Car enfin hors de la que peut-il m'imputer? Ma voix, depuis dix ans qu'il commande une armée. A-t-elle refusé d'enfler sa renommée? Et lorsqu'il l'a fallu puissamment secourir, Que la moindre longueur l'auroit laissé périr. Quel autre a mieux pressé les secours nécessaires? Qui l'a mieux dégagé de ses destins contraires? A-t-il eu près de vous un plus soigneux agent Pour hâter les renforts et d'hommes et d'argent ? Vous le savez, seigneur, et pour reconnoissance, Après l'avoir servi de toute ma puissance, le vois qu'il a voulu me perdre auprès de vous : Mais tout est excusable en un amant jaloux; Je vous l'ai déjà dit.

PRUSIAS.

Ingrat! que peux-tu dire? NICOMÈDE.

Que la reine a pour moi des bontés que j'admire. 17 Je ne vous dirai point que ces puissants secours Dont elle a conservé mon honneur et mes jours. Et qu'avec tant de pompe à vos yeux elle étale, Travailloient par ma main à la grandeur d'Attale; Que par mon propre bras elle amassoit pour lui, Et préparoit des lors ce qu'on voit aujourd'hui. Par quelques sentiments qu'elle ait été poussée, J'en laisse le ciel juge, il connoît sa pensée; Il sait pour mon salut comme elle a fait des vœux; Il lui rendra justice, et peut-être à tous deux.

Cependant, puisque enfin l'apparence est si belle. Elle a parlé pour moi, je dois parler pour elle, Et pour son intérêt vous faire souvenir Oue vous laissez long-temps deux méchants à punir. Envoyez Métrobate et Zénon au supplice. Sa gloire attend de vous ce digne sacrifice : Tous deux l'ont accusée; et, s'ils s'en sont dédits Pour la faire innocente et charger votre fils. Ils n'ont rien fait pour eux, et leur mort est trop juste Après s'être joués d'une personne auguste. L'offense une fois faite à ceux de notre rang Ne se répare point que par des flots de sang : On n'en sut jamais quitte ainsi pour s'en dédire. Il faut sous les tourments que l'imposture expire; Ou yous exposeriez tout votre sang royal A la légèreté d'un esprit déloyal. L'exemple est dangereux, et hasarde nos vies S'il met en sûreté de telles calomnies.

#### ARSINOÉ.

Quoi! seigneur, les punir de la sincérité
Qui soudain dans leur bouche a mis la vérité,
Qui vous a contre moi sa fourbe découverte,
Qui vous rend votre femme et m'arrache a ma perte,
Qui vous a retenu d'en prononcer l'arrêt;
Et couvrir tout cela de mon seul intérêt!
C'est être trop adroit, prince, et trop bien l'entendre.

## PRUSIAS.

Laisse là Métrobate, et songe à te désendre. Purge-toi d'un forsait si honteux et si bas.

#### NICOMÈDE.

M'en purger! moi, seigneur! vous ne le croyez pas 1: Vous ne savez que trop qu'un homme de ma sorte, Quand il se rend coupable, un peu plus haut se porte; Ou'il lui faut un grand crime à tenter son devoir. Où sa gloire se sauve à l'ombre du pouvoir. Soulever votre peuple, et jeter votre armée Dedans les intérêts d'une reine opprimée; Venir, le bras levé, la tirer de vos mains, Malgré l'amour d'Attale et l'effort des Romains. Et fondre en vos pays contre leur tyrannie Avec tous vos soldats et toute l'Arménie: C'est ce que pourroit faire un homme tel que moi. S'il pouvoit se résoudre à vous manquer de foi. La fourbe n'est le jeu que des petites âmes, Et c'est la proprement le partage des femmes 2.

Punissez donc, seigneur, Métrobate et Zénon; Pour la reine, ou pour moi, faites-vous-en raison. A ce dernier moment la conscience presse; Pour rendre compte aux dieux tout respect humain cesse; Et ces esprits légers, approchant des abois, Pourroient bien se dédire une seconde fois.

ARSINOÉ.

Seigneur...

# NICOMÈDE.

Parlez, madame, et dites quelle cause A leur juste supplice obstinément s'oppose; Ou laissez-nous penser qu'aux portes du trépas Ils auroient des remords qui ne vous plairoient pas. ARSINOÉ.

Vous vovez à quel point sa haine m'est cruelle; Quand je le justifie, il me fait criminelle:

' Voltaire s'est ressouvenu de ce vers dans OEdipe, en faisant dire par Jocaste à Philoctète :

> Qui? moi, de tels forfaits! moi, des assassinats! Et que de votre époux... Vous ne le croyez pas!

(Palissot.)

º Ce vers, quoique indirectement adressé à Arsinoé, n'est-il pas un trait un peu fort contre le sexe ? Quoique Corneille ait pris plaisir à faire des rôles de semmes nobles, siers et intéressants, on peut copendant remarquer qu'en gé-(Voltaire.) néral il ne les ménage pas.

Mais sans doute, seigneur, ma présence l'aigrit, Et mon éloignement remettra son esprit; Il rendra quelque calme à son cœur magnanime, Et lui pourra sans doute épargner plus d'un crime.

Je ne demande point que par compassion Vous assuriez un sceptre à ma protection, Ni que, pour garantir la personne d'Attale, Vous partagiez entre eux la puissance royale : Si vos amis de Rome en ont pris quelque soin, C'étoit sans mon aveu, je n'en ai pas besoin. Je n'aime point si mal que de ne vous pas suivre, Sitôt qu'entre mes bras vous cesserez de vivre; Et sur votre tombeau mes premières douleurs Verseront tout ensemble et mon sang et mes pleurs.

Ah, madame!

#### ARSINOÉ.

Oui, seigneur, cette heure infortunée Par mes derniers soupirs clorra ma destinée; Et, puisque ainsi jamais il ne sera mon roi. Qu'ai-je à craindre de lui? que peut-il contre moi? Tout ce que je demande en faveur de ce gage, De ce fils qui déjà lui donne tant d'ombrage, C'est que chez les Romains il retourne achever Des jours que dans leur sein vous fites élever : Qu'il retourne y traîner, sans péril et sans gloire, De votre amour pour moi l'impuissante mémoire. Ce grand prince vous sert, et vous servira mieux Quand il n'aura plus rien qui lui blesse les yeux : Et n'appréhendez point Rome, ni sa vengeance; Contre tout son pouvoir il a trop de vaillance: Il sait tous les secrets du fameux Annibal. De ce héros à Rome en tous lieux si fatal Que l'Asie et l'Afrique admirent l'avantage Qu'en tire Antiochus, et qu'en reçut Carthage.

Je me retire donc afin qu'en liberté
Les tendresses du sang pressent votre bonté;
Et je ne veux plus voir ni qu'en votre présence
Un prince que j'estime indignement m'offense,
Ni que je sois forcée à vous mettre en courroux
Contre un fils si vaillant et si digne de vous.

# SCÈNE III. - PRUSIAS, NICOMÈDE, ARASPE.

#### PRUSIAS.

Nicomède, en deux mots, ce désordre me fâche.
Quoi qu'on t'osc imputer, je ne te crois point lâche:
Mais donnons quelque chose à Rome qui se plaint,
Et tâchons d'assurer la reine qui te craint.
J'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle;
Et je ne veux pas voir cette haine éternelle,
Ni que des sentiments que j'aime à voir durer
Ne règnent dans mon cœur que pour le déchirer.
J'y veux mettre d'accord l'amour et la nature,
Étre père et mari dans cette conjoncture...

# NICOMÈDE.

Seigneur, voulez-vous bien vous en fier à moi? Ne soyez l'un ni l'autre.

PRUSIAS.
Et que dois-je être?
NICOMÈDE.
Roi 1.

Reprenez hautement ce noble caractère. Un véritable roi n'est ni mari ni père; Il regarde son trône, et rien de plus. Régnez; Rome vous craindra plus que vous ne la craignez<sup>2</sup>. Malgré cette puissance et si vaste et si grande, Vous pouvez déjà voir comme elle m'appréhende, Combien en me perdant elle espère gagner, Parce qu'elle prévoit que je saurai réguer.

PRUSIAS.

Je règne donc, ingrat! puisque tu me l'ordonnes;
Choisis, ou Laodice, ou mes quatre couronnes:

<sup>&#</sup>x27;Corneille, dit M. Guizot, a formé tous ses personnages d'après le principe exprimé dans ces vers... Les grandeurs du mende se présentent à lui sous une forme abstraite qu'il ne décompose pas, et donnent à l'bomme qui les possède une existence à part à laquelle ne se mêle en rien l'existence qui lui est commune avec le reste des hommes. Les rois de Corneille, si l'on en excepte Prusias, ne font que régner, et sont incapables de tout ce qui ne se rapporte pas à leur métier de rois.

<sup>&#</sup>x27;Il n'y a pas un mot dans ces quatre vers qui ne soit simple et noble ; rien de trop ni de trop peu ; l'idée est grande, vraie, bien placée, bien exprimée. Je ne connais point dans les anciens de passage qui l'emporte sur celui-ci. (Voltaire.)

Ton roi fait ce partage entre ton frère et toi; Je ne suis plus ton père, obéis à ton roi.

NICOMÈDE.

Si vous étiez aussi le roi de Laodice, Pour l'offrir à mon choix avec quelque justice, Je vous demanderois le loisir d'y penser : Mais ensin pour vous plaire, et ne pas l'offenser, J'obéirai, seigneur, sans répliques frivoles, A vos intentions, et non à vos paroles.

A ce frère si cher transportez tous mes droits, Et laissez Laodice en liberté du choix. Voilà quel est le mien.

PRUSIAS.

Quelle bassesse d'âme!
Quelle fureur t'aveugle en faveur d'une femme!
Tu la préfères, lâche! à ces prix glorieux
Que ta valeur unit au bien de tes aïeux!
Après cette infamie es-tu digne de vivre?

NICOMEDE.

Je crois que votre exemple est glorieux à suivre : Ne préférez-vous pas une femme à ce sils Par qui tous ces états aux vôtres sont unis?

PRUSIAS.

Me vois-tu renoncer pour elle au diadème?

Me voyez-vous pour l'autre y renoncer moi-même? Que cédé-je à mon frère en cédant vos états? Ai-je droit d'y prétendre avant votre trépas? Pardonnez-moi ce mot, il est fâcheux à dire : Mais un monarque enfin comme un autre homme expire; Et vos peuples alors, ayant besoin d'un roi, Voudront choisir peut-être entre ce prince et moi.

Seigneur, nous n'avons pas si grande ressemblance, Qu'il faille de bons yeux pour y voir différence; Et ce vieux droit d'aînesse est souvent si puissant, Que pour remplir un trône il rappelle un absent. Que si leurs sentiments se règlent sur les vôtres, Sous le joug de vos lois j'en ai bien rangé d'autres; Et, dussent vos Romains en être encor jaloux, Je ferai bien pour moi ce que j'ai fait pour vous. PRUSIAS.

J'y donnerai bon ordre.

NICOMÈDE.

Oui, si leur artifice
De votre sang par vous se fait un sacrifice;
Autrement vos états à ce prince livrés
Ne seront en ses mains qu'autant que vous vivrez.
Ce n'est point en secret que je vous le déclare;
Je le dis à lni-même, afin qu'il s'y prépare:
Le voilà qui m'entend.

PRUSIAS,

Va, sans verser mon sang, Je saurai bien, ingrat! l'assurer en ce rang; Et demain...

SCÈNE IV. — PRUSIAS, NICOMÈDE, ATTALE, FLAMINIUS, ARASPE. GARDES.

FLAMINIUS.

Si pour moi vous êtes en colère, Seigneur, je n'ai reçu qu'une offense légère : Le sénat en effet pourra s'en indigner; Mais j'ai quelques amis qui sauront le gagner

PRUSIAS.

Je lui ferai raison; et dès demain Attale Recevra de ma main la puissance royale : Je le fais roi de Pont, et mon seul héritier. Et quant à ce rebelle, à ce courage fier, Rome entre vous et lui jugera de l'outrage : Je veux qu'au lieu d'Attale il lui serve d'otage; Et pour mieux l'y conduire, il vous sera donné, Sitôt qu'il aura vu son frère couronné.

NICOMÈDE.

Vous m'enverrez à Rome!

PRUSIAS.

On t'y fera justice.

Va, va lui demander ta chère Laodice.

NICOMÈDE.

J'irai, j'irai, seigneur, vous le voulez ainsi; Et j'y serai plus roi que vous n'êtes ici.

# NICOMEDE.

#### PLAMINIUS.

Rome sait vos hauts faits, et déjà vous adore.

Tout beau, Flaminius! je n'y suis pas encore : La route en est mal sûre, à tout considérer ; Et qui m'y conduira pourroit bien s'égarer.

## PRUSIAS.

Qu'on le remène, Araspe; et redoublez sa garde.

Toi, rends grâces à Rome, et sans cesse regarde Que, comme son pouvoir est la source du tien, En perdant son appui tu ne seras plus rien.

Vous, seigneur, excusez si, me trouvant en peine De quelques déplaisirs que m'a fait voir la reine, Je vais l'en consoler, et vous laisse avec lui.

Attale, encore un coup, rends grâce à ton appui.

# SCÈNE V. - FLAMINIUS, ATTALE.

#### ATTALE.

Seigneur, que vous dirai-je après des avantages Qui sont même trop grands pour les plus grands courages; Vous n'avez point de borne, et votre affection Passe votre promesse et mon ambition. Je l'avoûrai pourtant, le trône de mon père Ne fait pas le bonheur que plus je considère : Ce qui touche mon cœur, ce qui charme mes sens, C'est Laodice acquise à mes vœux innocents. La qualité de roi qui me rend digne d'elle...

## PLAMINIUS.

Ne rendra pas son cœur à vos vœux moins rebelle.

Seigneur, l'occasion fait un cœur différent : D'ailleurs, c'est l'ordre exprès de son père mourant; Et par son propre aveu la reine d'Arménie Est due à l'héritier du roi de Bithynie.

#### PLAMINIUS.

Ce n'est pas loi pour elle; et, reine comme elle est, Cet ordre, à bien parler, n'est que ce qu'il lui plaît. Aimeroit-elle en vous l'éclat d'un diadème Qu'on vous donne aux dépens d'un grand prince qu'elle aime,

# ACTE IV, SCENE V.

En vous qui la privez d'un si cher prolecteur, En vous qui de sa chute êtes l'unique auteur?

ATTALE.

Ce prince hors d'ici, seigneur, que fera-t-elle? Qui contre Rome et nous soutiendra sa querelle? Car j'ose me promettre encor votre secours.

FLAMINIUS.

Les choses quelquesois prennent un autre cours : Pour ne vous point slatter, je n'en veux pas répondre.

ATTALE.

Ce seroit bien, seigneur, de tout point me confondre; Et je serois moins roi qu'un objet de pitié Si le bandeau royal m'ôtoit votre amitié. Mais je m'alarme trop, et Rome est plus égale : N'en avez-vous pas l'ordre?

#### FLAMINIUS.

Oui, pour le prince Attale Pour un homme en son sein nourri dès le berceau; Mais pour le roi de Pont, il faut ordre nouveau.

#### ATTALE.

Il faut ordre nouveau! Quoi! se pourroit-il faire Qu'à l'œuvre de ses mains Rome devint contraire; Que ma grandeur naissante y fit quelques jaloux?

PLAMINIUS.

Que présumez-vous, prince? et que me dites-vous?

ATTALE.

Vous-même dites-moi comme il faut que j'explique Cette inégalité de votre république.

### PLAMINIUS.

Je vais vous l'expliquer, et veux bien vous guérir D'une erreur dangereuse où vous semblez courir. Rome qui vous servoit auprès de Laodice Pour vous donner son trône eût fait une injustice; Son amitié pour vous lui faisoit cette loi : Mais par d'autres moyens elle vous a fait roi; Et le soin de sa gloire à présent la dispense De se porter pour vous à cette violence. Laissez donc cette reine en pleine liberté, £t tournez vos désirs de quelque autre côté. Rome de votre hymen prendra soin elle-même.

ATTALE.

Mais s'il arrive enfin que Laodice m'aime? FLAMINIUS.

Ce seroit mettre encor Rome dans le hasard Oue l'on crût artifice ou force de sa part: Cet hymen jefteroit une ombre sur sa gloire. Prince, n'y pensez plus, si vous m'en pouvez croire: Ou, si de mes conseils vous faites peu d'état. N'y pensez plus du moins sans l'aveu du sénat.

ATTALE.

A voir quelle froideur à tant d'amour succède. Rome ne m'aime pas; elle hait Nicomède: Et lorsqu'a mes désirs elle a feint d'applaudir, Elle a voulu le perdre, et non pas m'agrandir.

Pour ne vous faire pas de réponse trop rude Sur ce beau coup d'essai de votre ingratitude, Suivez votre caprice, offensez vos amis; Vous êtes souverain, et tout vous est permis : Mais puisque enfin ce jour vous doit faire connoître Que Rome vous a fait ce que vous allez être. Que perdant son appui vous ne serez plus rien, Que le roi vous l'a dit, souvenez-vous-en bien.

# SCÈNE VI. - ATTALE, seul.

Attale, étoit-ce ainsi que régnoient les ancètres? Veux-tu le nom de roi pour avoir tant de maîtres? Ah! ce titre à ce prix déjà m'est importun : S'il nous en faut avoir, du moins n'en avons qu'un. Le ciel nous l'a donné trop grand, trop magnanime, Pour souffrir qu'aux Romains il serve de victime. Montrons-leur hautement que nous avons des yeux, Et d'un si rude joug affranchissons ces lieux. Puisqu'à leurs intérêts tout ce qu'ils sont s'applique. Que leur vaine amitié cède à leur politique. Soyons à notre tour de leur grandeur jaloux. Et comme ils font pour eux faisons aussi pour nous.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I. - ARSINOÉ, ATTALE.

### ARSINOÉ.

J'ai prévu ce tumulte, et n'en vois rien à craindre; Comme un moment l'allume, un moment peut l'éteindre. Et si l'obscurité laisse croître ce bruit. Le jour dissipera les vapeurs de la nuit. Je me fâche bien moins qu'un peuple se mutine Que de voir que ton cœur dans son amour s'obstine, Et, d'une indigne ardeur lâchement embrasé, Ne rend point de mépris à qui t'a méprisé. Venge-toi d'une ingrate, et quitte une cruelle, A présent que le sort t'a mis au-dessus d'elle : Sou trône, et non ses yeux, avoit dû te charmer. Tu vas régner sans elle; à quel propos l'aimer? Porte, porte ce cœur à de plus douces chaînes. Puisque te voilà roi, l'Asie a d'autres reines, Qui, loin de te donner des rigueurs à souffrir, T'épargneront bientôt la peine de t'offrir.

# ATTALE.

Mais, madame...

# ARSINOÉ.

Eh bien! soit, je veux qu'elle se rende :
Prévois-tu les malheurs qu'ensuite j'appréhende?
Sitôt que d'Arménie elle t'aura fait roi,
Elle t'engagera dans sa haine pour moi.
Mais, ô dieux! pourra-t-elle y borner sa vengeance?
Pourras-tu dans son lit dormir en assurance?
Et refusera-t-elle à son ressentiment
Le fer ou le poison pour venger son amant?
Qu'est-ce qu'en sa furcur une femme n'essaie?

#### ATTALE.

Que de fausses raisons pour me cacher la vraie! Rome, qui n'aime pas à voir un puissant roi, L'a craint en Nicomède, et le craindroit en moi.

Je ne dois plus prétendre à l'hymen d'une reine. Si je ne veux déplaire à notre souveraine; Et puisque la fâcher ce seroit me trahir, Afin qu'elle me souffre, il vaut mieux obéir. Je sais par quels movens sa sagesse profonde S'achemine à grands pas à l'empire du monde : Aussitôt qu'un état devient un peu trop grand, Sa chute doit guérir l'ombrage qu'elle en prend. C'est blesser les Romains que faire une conquête, Que mettre trop de bras sous une seule tête; Et leur guerre est trop juste après cet attentat Oue fait sur leur grandeur un tel crime d'état. Eux qui pour gouverner sont les premiers des hommes, Veulent que sous leur ordre on soit ce que nous sommes; Veulent sur tous les rois un si haut ascendant Oue leur empire seul demeure indépendant.

Je les connois, madame, et j'ai vu cet ombrage
Détruire Antiochus, et renverser Carthage.
De peur de choir comme eux, je veux bien m'abaisser,
Et cède à des raisons que je ne puis forcer:
D'autant plus justement mon impuissance y cède,
Que je vois qu'en leurs mains on livre Nicomède.
Un si grand ennemi leur répond de ma foi.
C'est un lion tout prêt à déchaîner sur moi.

ABSINOÉ.

C'est de quoi je voulois vous faire confidence: Mais vous me ravissez d'avoir cette prudence. Le temps pourra changer; cependant prenez soin D'assurer des jaloux dont vous avez besoin.

# SCÈNE II. - FLAMINIUS, ARSINOÉ, ATTALE.

#### ARSINOÉ.

Seigneur, c'est remporter une haute victoire Que de rendre un amant capable de me croire : J'ai su le ramener aux termes du devoir, Et sur lui la raison a repris son pouvoir.

# FLAMINIUS.

Madame, voyez donc si vous serez capable De rendre également ce peuple raisonnable. Le mal croît, il est temps d'agir de votre part, Ou, quand vous le voudrez, vous le voudrez trop tard. Ne vous figurez plus que ce soit le confondre Oue de le laisser faire, et ne lui point répondre. Rome autrefois a vu de ces émotions. Sans embrasser iamais vos résolutions. Ouand il falloit calmer toute une populace. Le sénat n'épargnoit promesse ni menace. Et rappeloit par là son escadron mutin Et du mont Quirinal et du mont Aventin, Dont il l'auroit vu faire une horrible descente. S'il eut traité long-temps sa fureur d'impuissante. Et l'eût abandonnée à sa confusion. Comme vous semblez faire en cette occasion.

# ABSINOÉ.

Après ce grand exemple en vain on délibère : Ce qu'a fait le sénat montre ce qu'il faut faire : Et le roi... Mais il vient.

SCÈNE III. - PRUSIAS, ARSINOÉ, FLAMINIUS, ATTALE.

### PRUSIAS.

Je ne puis plus douter,

Seigneur, d'où vient le mal que je vois éclater : Ces mutins ont pour chefs les gens de Laodice.

#### PLAMINIUS.

J'en avois soupçonné déjà son artifice.

### ATTALE.

Ainsi votre tendresse et vos soins sont pavés!

## FLAMINIUS.

Scigneur, il faut agir; et si vous m'en croyez...

SCÈNE IV. — PRUSIAS, ARSINOÉ, FLAMINIUS, ATTALE. CLÉONE.

# CLÉONE.

Tout est perdu, madame, à moins d'un prompt remède: Tout le peuple à grands cris demande Nicomède: Il commence lui-même à se faire raison. Et vient de déchirer Métrobate et Zénon.

## ARSINOÉ.

Il n'est donc plus à craindre, il a pris ses victimes Sa fureur sur leur sang va consumer ses crimes;

Elle s'applaudira de cet illustre effet, Et croira Nicomède amplement satisfait.

FLAMINIUS.

Si ce désordre étoit sans chefs et sans conduite, Je voudrois, comme vous, en craindre moins la suite; Le peuple par leur mort pourroit s'être adouci: Mais un dessein formé ne tombe pas ainsi; Il suit toujours son but jusqu'à ce qu'il l'emporte: Le premier sang versé rend sa fureur plus forte; Il l'amorce, il l'acharne, il en éteint l'horreur, Et ne lui laisse plus ni pitié ni terreur.

SCÈNE V. — PRUSIAS, FLAMINIUS, ARSINOÉ, ATTALE, CLÉONE, ARASPE.

#### ARASPE.

Seigneur, de tous côtés le peuple vient en foule; De moment en moment votre garde s'écoule, Et suivant les discours qu'ici même j'entends, Le prince entre mes mains ne sera pas long-temps, Je n'en puis plus répondre.

#### PRUSIAS.

Allons, allons le re**ndre,** itié si tendre :

Ce précieux objet d'une amitié si tendre : Obéissons, madame, à ce peuple sans foi, Qui, las de m'obéir, en veut faire son roi; Et du haut d'un balcon, pour calmer la tempête, Sur ses nouveaux sujets faisons voler sa tête.

ATTALE.

# Ah, seigneur!

PRUSTAS.

C'est ainsi qu'il lui sera rendu : A qui le cherche ainsi, c'est ainsi qu'il est dù.

ATTALE.

Ah! seigneur, c'est tout perdre, et livrer à sa rage Tout ce qui de plus près touche votre courage; Et j'ose dire ici que votre majesté Aura peine elle-même à trouver sûreté.

PRUSTAS.

Il faut donc se résoudre à tout ce qu'il m'ordonne, Lui rendre Nicomède avecque ma couronne : Je n'ai point d'autre choix; et, s'il est le plus fort: Je dois à son idole ou mon sceptre ou la mort.

#### FLAMINIUS.

Seigneur, quand ce dessein auroit quelque justice, Est-ce à vous d'ordonner que ce prince périsse? Quel pouvoir sur ses jours vous demeure permis? C'est l'otage de Rome, et non plus votre fils 1: Je dois m'en souvenir quand son père l'oublie. C'est attenter sur nous qu'ordonner de sa vie; J'en dois compte au sénat, et n'y puis consentir. Ma galère est au port toute prête à partir; Le palais y répond par la porte secrète: Si vous le voulez perdre, agréez ma retraite; Souffrez que mon départ fasse connoître à tous Que Rome a des conseils plus justes et plus doux; Et ne l'exposez pas à ce honteux outrage De voir à ses yeux même immoler son otage.

ARSINOÉ.

Me croirez-vous, seigneur, et puis-je m'expliquer?

Ah! rien de votre part ne sauroit me choquer; Parlez.

### ARSINOÉ.

Le ciel m'inspire un dessein dont j'espère
Et satisfaire Rome et ne vous pas déplaire.
S'il est prêt à partir, il peut en ce moment
Enlever avec lui son otage aisément:
Cette porte secrète ici nous favorise.
Mais, pour faciliter d'autant mieux l'entreprise,
Montrez-vous à ce peuple, et, flattant son courroux,
Amusez-le du moins à débattre avec vous;
Faites-lui perdre temps, tandis qu'en assurance
La galère s'éloigne avec son espérance.
S'il force le palais, et ne l'y trouve plus,
Vous ferez comme lui le surpris, le confus;
¡Vous accuserez Rome, et promettrez vengeance
Sur quiconque sera de son intelligence.
Vous enverrez après, sitôt qu'il sera jour,

¹ Tout ce discours de Flaminius est une conséquence de son caractère artificieux parfaitement soutenu. (Voltaire.)

Et vous lui donnerez l'espoir d'un prompt retour, Où mille empêchements que vous ferez vous-même Pourront de toutes parts aider au stratagème. Quelque aveugle transport qu'il témoigne aujourd'hui, Il n'attentera rien tant qu'il craindra pour lui, Tant qu'il présumera son effort inutile. Ici la délivrance en paroît trop facile; Et s'il l'obtient, seigneur, il faut fuir vous et moi; S'il le voit à sa tête, il en fera son roi; Vous le jugez vous-même.

PRUSTAS.

Ah! j'avoûrai, madame, Que le ciel a versé ce conseil dans votre âme. Seigneur, se peut-il voir rien de mieux concerté?

Il vous assure et vie, et gloire, et liberté; Et vous avez d'ailleurs Laodice en otage : Mais qui perd temps ici perd tout son avantage.

PRUSIAS.

Il n'en faut donc plus perdre : allons-y de ce pas.

ARSINOÉ.

Ne prenez avec vous qu'Araspe et trois soldats : Peut-être un plus grand nombre auroit quelque infidèle. J'irai chez Laodice, et m'assurerai d'elle,

SCÈNE VI. - ARSINOÉ, ATTALE, CLÉONE.-

ARSINOÉ.

Attale, où courez-vous?

ATTALE,

Je vais de mon côté

De ce peuple mutin amuser la fierté, A votre stratagème en ajouter quelque autre.

ARSINOÉ.

Songez que ce n'est qu'un que mon sort et le vôtre, Que vos seuls intérèts me mettent en danger.

ATTALE.

Je vais périr, madame, ou vous en dégager.

ARSINOÉ.

Allez donc. J'aperçois la reine d'Arménie.

# SCÈNE VII. - ARSINOÉ, LAODICE, CLÉONE.

ABSINOÉ.

La cause de nos maux doit-elle être impunie?

Non, madame; et, pour peu qu'elle ait d'ambition, Je vous réponds déjà de sa punition.

ARSINOÉ

Vous qui savez son crime, ordonnez de sa peine.

LAODICE.

Un peu d'abaissement suffit pour une reine : C'est déjà trop de voir son dessein avorté.

ARSINOÉ.

Dites, pour châtiment de sa témérité, Qu'il lui faudroit du front tirer le diadème.

LAODICE.

Parmi les généreux il n'en va pas de même; Ils savent oublier quand ils ont le dessus, Et ne veulent que voir leurs ennemis confus.

ARSINOÉ.

Ainsi qui peut vous croire, aisément se contente.

LAODICE.

Le ciel ne m'a pas fait l'âme plus violente.

ARSINOÉ.

Soulever des sujets contre leur souverain, Leur mettre à tous le fer et la flamme en la main, Jusque dans le palais pousser leur insolence, Vous appelez cela fort peu de violence?

LAODICE.

Nous nous entendons mal, madame; et, je le voi,
Ce que je dis pour vous, vous l'expliquez pour moi.
Je suis hors de souci pour ce qui me regarde;
Et je viens vous chercher pour vous prendre en ma garde,
Pour ne hasarder pas en vous la majesté
Au manque de respect d'un grand peuple irrité.
Faites venir le roi, rappelez votre Attale,
Que je conserve en eux la dignité royale:
Ce peuple en sa fureur peut les connoître mal.
ARSINOÉ.

Peut-on voir un orgueil à votre orgueil égal! Vous, par qui seule ici tout ce désordre arrive; Vous, qui dans ce palais vous voyez ma captive; Vous, qui me répondrez au prix de votre sang De tout ce qu'un tel crime attente sur mon rang, Vous me parlez encore avec la même audace Que si j'avois besoin de vous demander grâce!

Vous obstiner, madame, à me parler ainsi,
C'est ne vouloir pas voir que je commande ici,
Que, quand il me plaira, vous serez ma victime.
Et ne m'imputez point ce grand désordre à crime:
Votre peuple est coupable, et dans tous vos sujets
Ces cris séditieux sont autant de forfaits;
Mais pour moi, qui suis reine, et qui, dans nos querelles,
Pour triompher de vous, vous ai fait ces rebelles,
Par le droit de la guerre il fut teujours permis
D'allumer la révolte entre ses enpemis:
M'enlever mon époux, c'est vous faire la mienne.

ARSINOÉ.

Je la suis donc, madame; et, quoi qu'il en avienne, Si ce peuple une fois ensonce le palais, C'est fait de votre vie, et je vous le promets.

Vous tiendrez mal parole, ou bientôt sur ma tombe Tout le sang de vos rois servira d'hécatombe. Mais avez-vous encor parmi votre maison Quelque autre Métrobate, ou quelque autre Zénon? N'appréhendez-vous point que tous vos domestiques Ne soient déjà gagnés par mes sourdes pratiques? En savez-vous quelqu'un si prêt à se trahir, Si las de voir le jour, que de vous obéir?

Je ne veux point régner sur votre Bithynie: Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie; Et, pour voir tout d'un coup vos malheurs terminés, Rendez-moi cet époux qu'en vain vous retenex.

ARSINOÉ.

Sur le chemin de Rome il vous faut l'aller prendre; Flaminius l'y mène, et pourra vous le rendre : Mais hâtez-vous, de grâce, et faites bien ramer, Car déjà sa galère a pris le large en mer.

Ah! si je le croyois!...

ARSINOÉ.
N'en doutez point, madame.
LAODICE.

Fuyez donc les fureurs qui saisissent mon âme : Après le coup fatal de cette indignité Je n'ai plus ni respect ni générosité.

Mais plutôt demeurez pour me servir d'otage Jusqu'à ce que ma main de ses fers le dégage. J'irai jusque dans Rome en briser les liens, Avec tous vos sujets, avecque tous les miens; Aussi-bien Annibal nommoit une folie. De présumer la vaincre ailleurs qu'en Italie. Je veux qu'elle me voie au cœur de ses états Soutenir ma fureur d'un million de bras; Et sous mon désespoir rangeant sa tyrannie...

ARSINOÉ.

Vous voulez donc enfin régner en Bithynie? Et, dans cette fureur qui vous trouble aujourd'hui, Le roi pourra souffrir que vous régniez pour lui?

LAODICE.

J'y régnerat, madame, et sans lui faire injure. Puisque le roi veut bien n'être roi qu'en peinture, Que lui doit importer qui donne ici la loi, Et qui règne pour lui des Romains ou de moi? Mais un second otage entre mes mains se jette.

SCÈNE VIII. - ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE, CLÉONE.

ARSINOÉ.

Attale, avez-vous su comme ils ont fait retraite?

ATTALE.

Ah. madame!

ABSINOÉ.

Parlez.

ATTALE.

Tous les dieux irrités
Dans les derniers malheurs nous ont précipités.
Le prince est échappé.

LAODICE.

Ne craignez plus, madame; La générosité déja rentre en mon âme.

ARSINOÉ.

Attale, prenez-vous plaisir à m'alarmer?

ATTALE

Ne vous flattez point tant que de le présumer. Le malheureux Araspe, avec sa foible escorte, L'avoit déjà conduit à cette fausse porte; L'ambassadeur de Rome étoit déjà passé, Quand, dans le sein d'Araspe, un poignard enfoncé Le jette aux pieds du prince. Il s'écrie; et sa suite, De peur d'un pareil sort, prend aussitôt la fuite.

ARSINOÉ.

Et qui dans cette porte a pu le poignarder?

ATTALE.

Dix ou douze soldats qui sembloient la garder; Et ce prince...

ARSINOÉ.

Ah! mon fils! qu'il est partout de traîtres! Qu'il est peu de sujets fidèles à leurs maîtres! Mais de qui savez-vous un désastre si grand?

ATTALE.

Des compagnons d'Araspe, et d'Araspe mourant. Mais écoutez encor ce qui me désespère.

J'ai couru me ranger auprès du roi mou père ; Il n'en étoit plus temps : ce monarque étonné A ses frayeurs déjà s'étoit abandonné, Avoit pris un esquif pour tâcher de rejoindre Ce Romain dont l'effroi peut-être n'est pas moindre.

SCÈNE IX. — PRUSIAS, FLAMINIUS, ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE, CLÉONE.

# PRUSIAS.

Non, non, nous revenons l'un et l'autre en ces lieux Défendre votre gloire, ou mourir à vos yeux.

¹ Corneille dit lui-même, dans son Examen, qu'il avait d'abord fini sa piece sans faire revenir l'ambassadeur et le roi; qu'il n'a fait ce changement que pour plaire au public, qui aime à voir à la fin d'une pièce tous les acteurs réurnis : il convient que ce retour avilit encore plus le caractère de Prusias, de même que celui de Flaminius, qui se trouve dans une situation humiliante, puisqu'il semble n'être revenu que pour être témoin du triomphe de son ennemi. (Voltaire.)

#### ARSINOÉ.

Mourons, mourons, seigneur, et dérobons nos vies A l'absolu pouvoir des fureurs ennemies; N'attendons pas leur ordre, et montrons-nous jaloux De l'honneur qu'ils auroient à disposer de nous.

Ce désespoir, madame, offense un si grand homme Plus que vous n'avez fait en l'envoyant à Rome : Vous devez le connoître ; et, puisqu'il a ma foi, Vous devez présumer qu'il est digne de moi. Je le désavoûrois s'il n'étoit magnanime, S'il manquoit à remplir l'effort de mon estime, S'il ne faisoit paroître un cœur toujours égal. Mais le voici ; voyez si je le connois mal.

SCÈNE X. — PRUSIAS, NICOMÈDE, ARSINOÉ, LAODICE, FLAMINIUS, ATTALE, CLÉONE.

### NICOMÈDE.

Tout est calme, seigneur; un moment de ma vue A soudain apaisé la populace émue.

PRUSIAS.

Quoi! me viens-tu braver jusque dans mon palais, Rebelle?

# NICOMÈDE.

C'est un nom que je n'aurai jamais.
Je ne viens point ici montrer à votre haine
Un captif insolent d'avoir brisé sa chaîne;
Je viens en bon sujet vous rendre le repos 1,
Que d'autres intérêts troubloient mal à propos.
Non que je veuille à Rome imputer quelque crime:
Du grand art de régner elle suit la maxime;
Et son ambassadeur ne fait que son devoir,
Quand il veut entre nous partager le pouvoir.
Mais ne permettez pas qu'elle vous y contraigne;

<sup>&#</sup>x27;Nicomède, toujours fier et dédaigneux, bravant toujours son père, sa marêtre et les Romains, devient généreux, et même docile, dans le moment ou ils veulent le perdre, et où il se trouve leur maître. Cette grandeur d'âme rémasit toujours; mais il ne doit pas dire qu'il adore les bontés d'Arsinoéquant au royaume qu'il offre de conquérir au prince Attale, cette promesse m paraît-elle pas trop romanesque? et ne peut-on pas craindre que cette vanité ne fasse une opposition trop forte avec les discours nobles et sensés qui la précèdent ? (Voltaire.)

Rendez-moi votre amour, afin qu'elle vous craigne; Pardonnez à ce peuple un peu trop de chaleur Qu'à sa compassion a donné mon malheur; Pardonnez un forfait qu'il a cru nécessaire, Et qui ne produira qu'un esset salutaire.

Faites-lui grâce aussi, madame, et permettez Que jusques au tombeau j'adore vos bontés. Je sais par quel motif vous m'êtes si contraire: Votre amour maternel veut voir régner mon frère : Et je contribûrai moi-ıncme à ce dessein, Si vous pouvez soussrir qu'il soit roi de ma main. Oui, l'Asie à mon bras offre encor des conquêtes, Et pour l'en couronner mes mains sont toutes prêtes. Commandez seulement, choisissez en quels lieux; Et j'en apporterai la couronne à vos yeux.

Seigneur, faut-il si loin pousser votre victoire, Et qu'avant en vos mains et mes jours et ma gloire, La haute ambition d'un si puissant vainqueur Veuille encor triompher jusque dedans mon cœur? Contre tant de vertu je ne puis le désendre; Il est impatient lui-même de se rendre. Joignez cette conquête à trois sceptres conquis, Et ie croirai gagner en vous un second fils.

Je me rends donc aussi, madame; et je veux croire Qu'avoir un fils si grand est ma plus grande gloire. Mais parmi les douceurs qu'ensin nous recevons, Faites-nous savoir, prince, à qui nous vous devons.

NICOMÈDE.

L'auteur d'un si grand coup m'a caché son visage; Mais il m'a demandé mon diamant pour gage, Et me le doit ici rapporter des demain.

ATTALE.

Le voulez-vous, seigneur, reprendre de ma main? NICOMÈDE.

Ah! laissez-moi toujours à cette digne marque Reconnoître en mon sang un vrai sang de monarque. Ce n'est plus des Romains l'esclave ambitieux. C'est le libérateur d'un sang si précieux. Mon frère, avec mes fers vous en brisez bien d'autres. Ceux du roi, de la reine, et les siens et les vôtres.

Mais pourquoi vous cacher en sauvant tout l'état?

Pour voir votre vertu dans son plus haut éclat; Pour la voir scule agir contre notre injustice, Sans la préoccuper par ce foible service, Et me venger enfin ou sur vous ou sur moi, Si j'eusse mal jugé de tout ce que je voi. Mais, madame...

#### ABSINOÉ.

Il suffit, voilà le stratagème Que vous m'aviez promis pour moi confre moi-même. (à Nicomède.)

Et j'ai l'esprit, seigneur, d'autant plus satisfait, Que mon sang rompt le cours du mal que j'avois fait. NICOMÈDE, à Flaminius.

Seigneur, à découvert, toute âme généreuse D'avoir votre amitié doit se tenir heureuse; Mais nous n'en voulons plus avec ces dures lois Qu'elle jette toujours sur la tête des rois : Nous vous la demandons hors de la servitude; Ou le nom d'ennemi nous semblera moins rude.

### FLAMINIUS, à Nicomède.

C'est de quoi le sénat pourra délibérer :
Mais cependant pour lui j'ose vous assurer,
Prince, qu'à ce défaut vous aurez son estime,
Telle que doit l'attendre un cœur si magnanime;
Et qu'il croira se faire un illustre ennemi,
S'il ne vous reçoit pas pour généreux ami.

# PRUSIAS.

Nous autres, réunis sous de meilleurs auspices, Préparons à demain de justes sacrifices; Et demandons aux dieux, nos dignes souverains, Pour comble de bonheur l'amilié des Romains.

PIS DE NICOMÈDE.

# EXAMEN DE NICOMÈDE.

Voici une pièce d'une constitution assez extraordinaire: aussi est-ce la vingt et unième que j'ai mise sur le théâtre; et après y avoir fait réciter quarante mille vers, il est bien malaisé de trouver quelque chose de nouveau, sans s'écarter un peu du grand chemin, et se mettre au hasard de s'égarer. La tendresse et les passions, qui doivent être l'âme des tragédies, n'ont aucune part en celle-ci; la grandeur de courage y règne seule, et regarde son malheur d'un œil si dédaigneux, qu'il n'en sauroit arracher une plainte. Elle y est combattue par la politique, et n'oppose à ses artifices qu'une prudence généreuse, qui marche à visage découvert, qui prévoit le péril sans s'émouvoir, et qui ne veut point d'autre appui que celui de sa vertu et de l'amour qu'elle imprime dans les cœurs de tous les peuples.

L'histoire qui m'a prêté de quoi la faire paroître en ce haut degré, est tirée du trente-quatrième livre de Justin. J'ai ôté de ma scène l'horreur de sa catastrophe, où le fils fait assassiner son père qui lui en avoit voulu faire autant, et n'ai donné ni à Prusias ni à Nicomède aucun dessein de parricide. J'ai fait ce dernier amoureux de Laodice, reine d'Arménie, afin que l'union d'une couronne voisine à la sienne donnât plus d'ombrage aux Romains, et leur sit prendre plus de soin d'y mettre un obstacle de leur part. J'ai approché de cette histoire celle de la mort d'Annibal, qui arriva un peu auparavant chez ce même roi, et dont le nom n'est pas un petit ornement à mon ouvrage. J'en ai fait Nicomède disciple, pour lui prêter plus de valeur et plus de fierté contre les Romains; et, prenant l'occasion de l'ambassade où Flaminius fut envoyé par eux vers ce roi leur allié pour demander qu'on remît entre leurs mains ce vieil ennemi de leur grandeur, je l'ai chargé d'une commission secrète de traverser ce mariage, qui leur devoit donner de la jalousie. J'ai fait que. pour gagner l'esprit de la reine, qui, suivant l'ordinaire des secondes femmes, avoit tout pouvoir sur celui de son vieux mari, il lui ramène un de ses fils, que mon auteur m'apprend avoir été nourri à Rome. Cela fait deux effets; car, d'un côté, il obtient la perte d'Annibal par le moyen de cette mère ambitieuse: et de l'autre, il oppose à Nicomède un rival appuyé de toute la faveur des Romains, jaloux de sa gloire et de sa grandeur

Les assassins qui découvrirent à ce prince les sanglants des-

seins de son père, m'ont donné jour à d'autres artifices pour le faire tomber dans les embûches que sa belle-mère lui avoit préparées; et, pour la fin, je l'ai réduite en sorte que tous mes personnages y agissent avec générosité, et que les uns rendant ce qu'ils doivent à la vertu, et les autres demeurant dans la fermeté de leur devoir, laissent un exemple assez illustre et une conclusion assez agréable.

La représentation n'en a point déplu, et ce ne sont pas les moindres vers qui soient partis de ma main. Mon principal but a été de peindre la politique des Romains au dehors, et comme ils agissoient impérieusement avec les rois leurs alliés, leurs maximes pour les empêcher de s'accroître, et les soins qu'ils prenoient de traverser leur grandeur quand elle commençoit à leur devenir suspecte à force de s'augmenter et de se rendre considérable par de nouvelles conquêtes. C'est le caractère que j'ai donné à leur république en la personne de son ambassadeur Flaminius, à qui j'oppose un prince intrépide, qui voit sa perte assurée sans s'ébranler, et qui brave l'orgueilleuse masse de leur puissance lors même qu'il en est accablé. Ce héros de ma façon sort un peu des règles de la tragédie, en ce qu'il ne cherche point à faire pitié par l'excès de ses infortunes : mais le succès a montré que la fermeté des grands cœurs, qui n'excite que de l'admiration dans l'âme du spectateur, est quelquefois aussi agréable que la compassion que notre art nous ordonne d'y produire par la représentation de leurs malheurs. Il en fait naître toutefois quelqu'une, mais elle ne va pas jusqu'à tirer des larmes. Son effet se borne à mettre les auditeurs dans les intérêts de ce prince, et à leur faire former des souhaits pour ses prospérités.

Dans l'admiration qu'on a pour sa vertu, je trouve une manière de purger les passions, dont n'a point parlé Alistote, et qui est peut-être plus sûre que celle qu'il prescrit à la tragédie par le moyen de la pitié et de la crainte. L'amour qu'elle nous donne pour cette vertu que nous admirons, nous imprime de la haine pour le vice contraire. La grandeur de courage de Nicomède nous laisse une aversion de la pusillanimité; et la généreuse reconnoissance d'Héraclius qui expose sa vie pour Martian, à qui il est redevable de la sienne, nous jette dans l'horreur de l'ingratitude.

Je ne veux point dissimuler que cette pièce est une de celles pour qui j'ai le plus d'amitié. Aussi n'y remarquerai-je que ce défaut de la fin qui va trop vite, comme je l'ai dit ailleurs, et où l'on peut même trouver quelque inégalité de mœurs en Prusias et Flaminius, qui, après avoir pris la fuite sur la mer, s'avisent tout d'un coup de rappeler leur courage, et viennent se ranger auprès de la reine Arsinoé, pour mourir avec elle en la défendant. Flaminius y demeure en assez méchante posture,

voyant reunir toute la famille royale, malgré les soins qu'il avoit pris de la diviser, et les instructions qu'il en avoit apportées de Rome. Il s'y voit enlever par Nicomède les affections de cette reine et du prince Attale, qu'il avoit choisis pour instruments à traverser sa grandeur, et semble n'être revenu que pour être témoin du triomphe qu'il remporte sur lui. D'abord, j'avois fini la pièce sans les faire revenir, et m'étois contenté de faire témoigner par Nicomède à sa belle-mère un grand déplaisir de ce que la fuite du roi ne lui permettoit pas de lui rendre ses obéis-sances.

Cela ne démentoit point l'effet historique, puisqu'il laissoit sa mort en incertitude; mais le goût des spectateurs, que nous avons accoutumés à voir rassembler tous nos personnages à la conclusion de cette sorte de poèmes, fut cause de ce changement, où je me résolus, pour leur donner plus de satisfaction, bien qu'avec moins de régularité.

# SERTORIUS,

TRAGÉDIE.

1662.

# NOTICE.

Cette pièce est regardée comme le dernier éclair du génie de Corneille, et Voltaire dit avec raison qu'on retrouve souvent dans Sertorius l'auteur de Cinna'. «L'entrevue de Pompée et de Sertorius, ajoute Voltaire, eut le succès qu'elle méritait; et ce succès réveilla tous ses ennemis. Le plus implacable était alors l'abbé d'Aubignac, homme célèbre en son temps, et que sa Pratique du Thédire, toute médiocre qu'elle est, faisait regarder comme un législateur en littérature. Cet abbé, qui avait été longtemps prédicateur, s'était acquis beaucoup de crédit dans les plus grandes maisons de Paris. Il était bien douloureux sans doute à l'auteur de Cinna de voir un prédicateur et un homme de lettres considérable écrire à madame la duchesse de Retz, à l'abri d'un privilége du roi, des choses qui auraient flétri un homme moins connu et moins estimé que Corneille.»

« Vous êtes poête, et poête de théâtre, dit-il à ce grand homme » dans sa quatrième dissertation adressée à madame de Retz; » vous êtes abandonné à une vile dépendance des histrions: » votre commerce ordinaire n'est qu'avec leurs portiers; vos » amis ne sont que des libraires du Palais. Il faudrait avoir » perdu le sens, aussi-bien que vous, pour être en mauvaise » humeur du gain que vous pouvez tirer de vos veilles et de vos » empressements auprès des histrions et des libraires. Il vous » arrive assez souvent, lorsqu'on vous loue, que vous n'êtes plus » affamé de gloire, mais d'argent.... Défaites-vous, M. de Corneille, de ces mauvaises façons de parler, qui sont encore » plus mauvaises que vos vers..... J'avois cru, comme plusieurs,

'Corneille avait pour cette pièce une prédilection particulière. Le 3 novembre 1661, il écrivait à l'abbé de Pure, à propos de Sertorius : « Ne vous contentez pas du bruit que les comédiens font de mes deux actes, mais juges-en par vous-même et m'en mandez votre sentiment tandis qu'il y a encore lieu à la correction. J'ai prié mademoiselle Desceillets, qui en est saisie, de vous les montrer quand vous voudrez ; et cependant je veux bien vous prévenir un pou en ma faveur et vous dire que, si le reste suit du même art, je ne crois pas avoir écrit rien de mieux. »

» que vous étier le poète de la Critique de l'École des Femmes, » et que Licidas étoit un nom déguisé comme celui de M. de » Corncille; car vous êtes sans doute le marquis de Mascarille, » qui piaille toujours, qui ricane toujours, qui parle toujours, et ne dit jamais rien qui vaille, etc.' » Ces horribles platitudes trouvaient alors des protecteurs, parce que Corneille était vivant. Jamais les Zoile, les Gacon, les Fréron n'ont vomi de plus grandes indignités. Il attaqua Corneille sur sa famille, sur sa personne; il examina jusqu'à sa voix, sa démarche, toutes ses actions, toute sa conduite dans son domestique; et dans, ces torrents d'injures il fut secondé par les mauvais auteurs; ce que l'on croira sans peine. »

« J'épargne à la délicatesse des honnêtes gens, et à des yeux accoutumés à ne lire que ce qui peut instruire et plaire, toutes ces personnalités, toutes ces calomnies que répandirent contre ce grand homme ces faiseurs de brochures et de feuilles qui déshonorent la nation, et que l'appât du plus léger et du plus vil gain engage encore plus que l'envie à décrier tout ce qui peut faire honneur à leur pays, à insulter le mérite et la vertu, à vomir imposture sur imposture, dans le vain espoir que quelqu'un de leurs mensonges pourra venir enfin aux oreilles des hommes en place, et servir à perdre ceux qu'ils ne peuvent rabaisser. On alla jusqu'à lui imputer des vers qu'il n'avait point faits; ressource ordinaire de la basse envie, mais ressource inuvage sous le nom d'un grand homme, n'ayant jamais assez de génie pour l'imiter, l'imposture est bientôt reconnue. »

La faveur du public dédommagea Corneille des injures de la critique. La pièce, représentée le 25 février 1662, par les comédiens du Marais, obtint un succès d'enthousiasme. L'année suivante, en avril 1663, Molière la fit jouer par sa troupe, et de Visé publia, contre l'abbé d'Aubignac, la Défense de Sertorius, qu'il dédia au duc de Guise.

Le reproche le plus grave que l'on ait adressé de nos jours à Sertorius, c'est que les personnages de cette pièce ne sont que de grands noms groupés autour d'une situation, au lieu d'être des caractères développés concourant à une action, et il est juste de reconnaître que ce reproche est fondé.

L'une des critiques que d'Aubignac adresse à Corneille, c'est, dit-il, d'avoir intoduit dans sa pièce cinq sujets au lieu d'un, ca qui fait, suivant lui, ane tragédie polymythe, et d'en avoir porté la durée à trente beures au lieu de vingt-quatre. Nous ne mentionnons ce fait que pour montrer comment, au temps de Corneille, les critiques comprenaient l'art dramatique.

Paris, 1633, in-12.

# PRÉFACE DE CORNEILLE.

# AU LECTEUR.

Ne cherchez point dans cette tragédie les agréments qui sont en possession de faire réussir au théâtre les poëmes de cette nature: vous n'y trouverez ni tendresses d'amour, ni emportements de passions, ni descriptions pompeuses, ni narrations pathétiques. Je puis dire toutesois qu'elle n'a point déplu, et que la dignité des noms illustres, la grandeur de Jeurs intérêts, et la nouveauté de quelques caractères, ont suppléé au manque de ces grâces. Le sujet est simple, et du nombre de ces événements connus, où il ne nous est pas permis de rien changer qu'autant que la nécessité indispensable de les réduire dans la règle nous force d'en resserrer les temps et les lieux. Comme il ne m'a fourni aucunes femmes, j'ai été obligé de recourir à l'invention pour en introduire deux, assez compatibles l'une et l'autre avec les vérités historiques auxquelles je me suis attaché. L'une a vécu de ce temps-là; c'est la première semme de Pompée, qu'il répudia pour entrer dans l'alliance de Sylla, par le mariage d'Émilie, fille de sa femme. Ce divorce est constant par le rapport de tous ceux qui ont écrit la vie de Pompée; mais aucun d'eux ne nous apprend ce que devint cette malheureuse. qu'ils appellent tous Antistie, à la réserve d'un Espagnol, évêque de Gironne, qui lui donne le nom d'Aristie, que j'ai préféré, comme plus doux à l'oreille. Leur silence m'ayant laissé liberté entière de lui faire un refuge, j'ai cru ne lui en pouvoir choisir un avec plus de vraisemblance que chez les ennemis de ceux qui l'avoient outragée : cette retraite en a d'autant plus. qu'elle produit un esset véritable par les lettres des principaux de Rome que je lui fais porter à Sertorius, et que Perpenna remit entre les mains de Pompée, qui en usa comme je le marque. L'autre femme est une pure idée de mon esprit, mais qui ne laisse pas d'avoir aussi quelque fondement dans l'histoire. Elle nous apprend que les Lusitaniens appelèrent Sertorius d'Afrique pour être leur chef contre le parti de Sylla; mais elle ne nous dit point s'ils étoient en république, ou sous une monarchie. Il n'y a donc rien qui répugne à leur donner une reine : ct je ne la pouvois faire sortir d'un sang plus considérable que celui de Viriatus, dont je lui fais porter le nom, le plus grand bomme que l'Espagne ait opposé aux Romains, et le dernier

qui leur ait fait tête dans ces provinces avant Sertorius. Il n'étoit pas roi en effet, mais il en avoit toute l'autorité; et les préteurs et consuls que Rome envoya pour le combattre, et qu'il
défit souvent, l'estimèrent asses pour faire des traités de paix
avec lui comme avec un souverain et juste ennemi. Sa mort
arriva soixante et huit ans avant celle que je traite; de sorte
qu'il auroit pu être aïeul ou bisaïeul de cette reine que je fais
parler ici.

Il fut défait par le consul Q. Servilius, et non par Brutus, comme je l'ai fait dire à cette princessé, sur la foi de cet évêque espagnol que je viens de citer, et qui m'a jeté dans l'erreur après lui. Elle est aisée à corriger par le changement d'un mot dans ce vers unique qui en parle, et qu'il faut rétablir ainsi:

#### Et de Servihus l'astre prédominant.

Je sais bien que Sylla, dont je parle tant dans ce poëme, étoit mort six ans avant Sertorius; mais, à le prendre à la rigueur. il est permis de presser les temps pour faire l'unité de jour; et. pourvu qu'il n'y ait pas d'impossibilité formelle, je puis faire arriver en six jours, voire en six heures, ce qui s'est passé en six ans. Cela posé, rien n'empêche que Sylla ne meure avant Sertorius, sans rien détruire de ce que je dis ici, puisqu'il a pu mourir depuis qu'Arcas est parti de Rome pour apporter la nouvelle de la démission de sa dictature : ce qu'il fait en même temps que Sertorius est assassiné. Je dis de plus que, bien que nous devions être assez scrupuleux observateurs de l'ordre des temps, néanmoins, pourvu que ceux que nous faisons parler se soient connus, et aient eu ensemble quelques intérêts à démêler. nous ne sommes pas obligés à nous attacher si précisément à la durée de leur vie. Sylla étoit mort quand Sertorius fut tué, mais il ponyoit vivre encore sans miracle; et l'auditeur, qui communément n'a qu'une teinture superficielle de l'histoire, s'offense rarement d'une pareille prolongation qui ne sort point de la vraisemblance. Je ne voudrois pas toutefois faire une règle générale de cette licence, sans y mettre quelque distinction. La mort de Sylla n'apporta aucun changement aux affaires de Sertorius en Espagne, et lui fut de si peu d'importance, qu'il est malaisé, en lisant la vie de ce héros chez Plutarque, de remarquer lequel des deux est mort le premier, si l'on n'en est instruit d'ailleurs. Autre chose est de celles qui renversent les états, détruisent les partis, et donnent une autre face aux affaires, comme a été celle de Pompée, qui feroit révolter tout l'auditoire contre un auteur, s'il avoit l'imprudence de la mettre après celle de César. D'ailleurs, il falloit colorer et excuser en quelque sorte la guerre que Pompée et les autres chess romains continuoient contre Sertorius; car il est assez malaisé de comprendre pour-

quoi l'on s'y obstinoit, après que la république sembloit être rétablie par la démission volontaire et la mort de son tyran. Sans doute que son esprit de souveraineté qu'il avoit fait revivre dans Rome n'y étoit pas mort avec lui, et que Pompée et beaucoup d'autres, aspirant dans l'âme à prendre sa place, craignoient que Sertorius ne leur y fût un puissant obstacle, ou par l'amour qu'il avoit toujours pour sa patrie, ou par la grandeur de sa réputation et le mérite de ses actions, qui lui eussent fait donner la préférence, si ce grand ébranlement de la république l'eût mise en état de ne se pouvoir passer de maître. Pour ne pas déshonorer Pompée par cette jalousie secrète de son ambition, qui semoit dès-lors ce qu'on a vu depuis éclater si hautement, et qui peut-être étoit le véritable motif de cette guerre, je me suis persuadé qu'il étoit plus à propos de faire vivre Sylla, afin d'en attribuer l'injustice à la violence de sa domination. Cela m'a servi de plus à arrêter l'effet de ce puissant amour que je lui fais conserver pour son Aristie, avec qui il n'eût pu se désendre de renouer, s'il n'eût eu rien à craindre du côté de Sylla, dont le nom odieux, mais illustre, donne un grand poids aux raisonnements de la politique, qui fait l'âme de toute cette tragédie.

Le même Pompée semble s'écarter un peu de la prudence d'un général d'armée, lorsque sur la foi de Sertorius il vient conférer avec lui dans une ville dont le chef du parti contraire est maître absolu; mais c'est une confiance de généreux à généreux, et de Romain à Romain, qui lui donne quelque droit de ne craindre aucune supercherie de la part d'un si grand homme. Ce n'est pas que je ne veuille bien accorder aux critiques qu'il n'a pas assez pourvu à sa propre sûreté; mais il m'étoit impossible de garder l'unité de lieu sans lui faire faire cette échappée, qu'il faut imputer à l'incommodité de la règle, plus qu'à moi qui l'ai bien vue. Si vous ne voulez la pardonner à l'impatience qu'il avoit de voir sa femme, dont je le fais encore si passionné, et à la peur qu'elle ne prît un autre mari, faute de savoir ses intentions pour elle, vous la pardonnerez au plaisir qu'on a pris à cette conférence, que quelques-uns des premiers dans la cour et pour la naissance et pour l'esprit ont estimée autant qu'une pièce entière. Vous n'en serez pas désavoué par Aristote, qui souffre qu'on mette quelquefois des choses sans raison sur le théâtre, quand il y a apparence qu'elles seront bien reçues, et qu'on a lieu d'espérer que les avantages que le poême en retirera pourront mériter cette grace.

# PERSONNAGES.

SERTORIUS, général du parti de Marius en Espagne-PERPENNA, lieutenant de Sertorius. AUFIDE, tribun de l'armée de Sertorius. POMPÉE, général du parti de Sylla. ARISTIE, femme de Pompée. VIRIATE, reine de Lusitanie, à présent Portugal. THAMIRE, dame d'houneur de Viriate. CELSUS, tribun du parti de Pompée. ARCAS, affranchi d'Aristius, frère d'Aristie.

La scène est à Nertobrige, ville d'Aragon, conquise par Sertorius, à présent Catalavud.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I. - PERPENNA. AUFIDE.

#### PERPENNA.

D'où me vient ce désordre, Aufide? et que veut dire Que mon cœur sur mes vœux garde si peu d'empire? L'horreur que malgré moi me fait la trahison Contre tout mon espoir révolte ma raison: Et de cette grandeur sur le crime fondée, Dont jusqu'à ce moment m'a trop flatté l'idéc, L'image tout affreuse au point d'exécuter Ne trouve plus en moi de bras à lui prêter. En vain l'ambition qui presse mon courage, D'un faux brillant d'honneur pare son noir ouvrage; En vain, pour me soumettre à ses lâches efforts, Mon âme a secoué le joug de cent remords: Cette âme, d'avec soi tout à coup divisée, Reprend de ses remords la chaîne mal brisée; Et de Sertorius le surprenant bonheur Arrèle une main prête à lui percer le cœur.

#### AUPIDE.

Quel honteux contre-temps de vertu délicate S'oppose au beau succès de l'espoir qui vous flatte? Et depuis quand, seigneur, la soif du premier rang Craint-elle de répandre un peu de mauvais sang? Avez-vous oublié cette grande maxime, Que la guerre civile est le règne du crime; Et qu'aux lieux où le crime a plein droit de régner, L'innocence timide est seule à dédaigner? L'honneur et la vertu sont des noms ridicules: Marius ni Carbon n'eurent point de scrupules; Jamais Sylla, jamais...

PERPENNA.

Sylla ni Marius
N'ont jamais épargné le sang de leurs vaincus;
Tour à tour la victoire autour d'eux en furie
A poussé leur courroux jusqu'à la barbarie;
Tour à tour le carnage et les proscriptions
Ont sacrifié Rome à leurs dissensions:
Mais leurs sanglants discords qui nous donnent des maîtres
Ont fait des meurtriers, et n'ont point fait de traîtres;
Leurs plus vastes fureurs jamais n'ont consenti.
Qu'aucun versât le sang de son propre parti;
Et dans l'un ni dans l'autre aucun n'a pris l'audace
D'assassiner son chef pour monter en sa place.

#### AUFIDE.

Vous y renoncez donc et n'êtes plus jaloux
De suivre les drapeaux d'un chef moindre que vous?
Ah! s'il faut obéir, ne faisons plus la guerre;
Prenons le même joug qu'a pris toute la terre.
Pourquoi tant de périls? pourquoi tant de combats?
Si nous voulons servir, Sylla nous tend les bras.
C'est mal vivre en Romain que prendre loi d'un homme:
Mais, tyran pour tyran, il vaut mieux vivre à Rome.

# PERPENNA.

Veis mieux ce que tu dis quand tu parles ainsi. Du moins la liberté respire encore ici. De notre république à Rome anéantie, On y voit refleurir la plus noble partie; Et cet asile, ouvert aux illustres proscrits, Réunit du sénat le précieux débris.

Par lui Sertorius gouverne ces provinces, Leur impose tribut, fait des lois à leurs princes, Maintient de nos Romains le reste indépendant : Mais comme tout parti demande un commandant, Ce bonheur imprévu qui partout l'accompagne, Ce nom qu'il s'est acquis chez les peuples d'Espagne...

AUFIDE.

Ah! c'est ce nom acquis avec trop de bonheur Qui rompt votre fortune et vous ravit l'honneur: Vous n'en sauriez douter, pour peu qu'il vous souvienne Du jour que votre armée alla joindre la sienne. Lors...

#### PERPENNA.

N'envenime point le cuisant souvenir Que le commandement devoit m'appartenir. Je le passois en nombre, aussi-bien qu'en noblesse : Il succomboit sans moi sous sa propre foiblesse : Mais sitôt qu'il parut, je vis en moins de rien Tout mon camp déserté pour repeupler le sien; Je vis par mes soldats mes aigles arrachées Pour se ranger sous lui voler vers ses tranchées; Et, pour en colorer l'emportement honteux, Je les suivis de rage, et m'y rangeai comme eux.

L'impérieuse aigreur de l'âpre jalousie Dont en secret des lors mon âme fut saisie Grossit de jour en jour sous une passion Oui tyrannise encor plus que l'ambition: J'adore Viriate: et cette grande reine. Des Lusitaniens l'illustre souveraine, Pourroit par son hymen me rendre sur les siens Ce pouvoir absolu qu'il m'ôte sur les miens. Mais elle-même, hélas! de ce grand nom charmée, S'attache au bruit heureux que fait sa renommée; Cependant qu'insensible à ce qu'elle a d'appas Il me dérobe un cœur qu'il ne demande pas. De son astre opposé telle est la violence. Ou'il me vole partout, même sans qu'il y pense, Et que toutes les sois qu'il m'enlève mon bien, Son nom fait tout pour lui, sans qu'il en sache rien. Je sais qu'il peut aimer, et nous cacher sa flamme : Mais je veux sur ce point lui découvrir mon âme;

Et, s'il peut me céder ce trône où je prétends, J'immolerai ma haine a mes désirs contents; Et je n'envirai plus le rang dont il s'empare, S'il m'en assure autant chez ce peuple barbare, Qui, formé per nos soins, instruit de notre main, Sous notre discipline est devenu romain.

#### AUFIDE.

Lorsqu'on fait des projets d'une telle importance, Les intérêts d'amour entrent-ils en balance? Et si ces intérêts vous sont enfin si doux, Viriate, lui mort, n'est-elle pas a vous?

#### PERPENNA.

Oui; mais de cette mort la suite m'embarrasse. Aurai-je sa fortune aussi-bien que sa place? Ceux dont il a gagné la croyance et l'appui Prendront-ils même joie à m'obéir qu'à lui? Et, pour venger sa trame indignement coupée, N'arboreront-ils point l'étendard de Pompée?

#### AUFIDE.

C'est trop craindre, et trop tard; c'est dans votre festin Que ce soir par votre ordre on tranche son destin. La trève a dispersé l'armée à la campagne, Et vous en commandez ce qui nous accompagne. L'occasion nous rit dans un si grand dessein, Mais tel bras n'est à nous que jusques à demain. Si vous rompez le coup, prévenez les indices. Perdez Sertorius, ou perdez vos complices. Craignez ce qu'il faut craindre: il en est parmi nous Qui pourroient bien avoir mêmes remords que vous; Et si vous différez... Mais le tyran arrive. Tâchez d'en obtenir l'objet qui vous captive; Et je prîrai les dieux que dans cet entretien Vous ayez assez d'heur pour n'en obtenir rien.

# SCÈNE II. - SERTORIUS, PERPENNA.

#### SERTORIUS.

Apprenez un dessein qui vient de me surprendre. Dans deux heures Pompée en ce lieu se doit rendre; il veut sur nos débats conférer avec moi, Et pour toute assurance il ne prend que ma foi.

#### PERPENNA.

La parole suffit entre les grands courages.
D'un homme tel que vous la foi vaut cent otages;
Je n'en suis point surpris: mais ce qui me surprend,
C'est de voir que Pompée ait pris le nom de Grand,
Pour faire encore au vôtre entière déférence,
Sans vouloir de lieu neutre à cette conférence.
C'est avoir beaucoup fait que d'avoir jusque-là
Fait descendre l'orgueil des héros de Sylla.

SERTORIUS.

S'il est plus fort que nous, ce n'est plus en Espagne, Où nous forçons les siens de quitter la campagne, Et de se retrancher dans l'empire douteux Que lui souffre à regret une province ou deux, Qu'à sa fortune lasse il craint que je n'enlève, Sitôt que le printemps aura fini la trève. C'est l'heureuse union de vos drapeaux aux miens Qui fait ces beaux succès qu'à toute heure j'obtiens, C'est à vous que je dois ce que j'ai de puissance: Attendes tout aussi de ma reconnoissance. Je reviens à Pompée, et pense deviner Quels motifs jusqu'ici peuvent nous l'amener.

Comme il trouve avec nous peu de gloire à prétendre, Et qu'au lieu d'attaquer il a peine à défendre, Il voudroit qu'un accord, avantageux ou non, L'affranchit d'un emploi qui ternit ce graud nom; Et chalouillé d'ailleurs par l'espoir qui le flatte, De faire avec plus d'heur la guerre à Mithridate, Il brûle d'être à Rome, afin d'en recevoir Du maître qu'il s'y donne et l'ordre et le pouvoir.

PERPENNA.

J'aurois cru qu'Aristie sei réfugiée, Que, forcé par ce maître, il a répudiée, Par un reste d'amour l'attirât en ces lieux Sous une autre couleur lui faire ses adieux; Car de son cher tyran l'injustice fut telle, Qu'il ne lui permit pas de prendre congé d'elle.

Cela peut être encore; ils s'aimoient chèrement : Mais il pourroit ici trouver du changement. L'affront pique à tel point le grand cœur d'Aristie, Que, sa première flamme en haine convertie, Elle cherche bien moins un asile chez nous, Que la gloire d'y prendre un plus illustre époux. C'est ainsi qu'elle parle, et m'offre l'assistance De ce que Rome encore a de gens d'importance, Dont les uns ses parents, les autres ses amis, Si je veux l'épouser, ont pour moi tout promis. Leurs lettres en font foi, qu'elle me vient de rendre. Voyez avec loisir ce que j'en dois attendre; 'e veux bien m'en remettre à votre sentiment.

### PERPENNA.

Pourriez-vous bien, seigneur, balancer un momeut, A moins d'une secrète et forte antipathie Qui vous montre un supplice en l'hymen d'Aristie? Voyant ce que pour dot Rome lui veut donner, Vous n'avez aucun lieu de rien examiner.

#### SERTORIUS.

Il faut donc, Perpenna, vous faire confidence Et de ce que je crains, et de ce que je pense.

Paime ailleurs. A mon âge il sied si mal d'aimer, Que je le cache même à qui m'a su charmer : Mais, tel que je puis être, on m'aime, ou, pour mieux dire. La reine Viriate à mon hymen aspire; Elle veut que ce choix de son ambition De son peuple avec nous commence l'union, Et qu'ensuite à l'envi mille autres hyménées De nos deux nations l'une à l'autre enchaînées Mélent si bien le sang et l'intérêt commun. Ou'ils réduisent bientôt les deux peuples en un. C'est ce qu'elle prétend pour digne récompense De nous avoir servis avec cette constance Oui n'épargne ni biens ni sang de ses sujets Pour affermir ici nos généreux projets : Non qu'elle me l'ait dit, ou quelque autre pour elle; Mais j'en vois chaque jour quelque marque fidèle: Et comme ce dessein n'est plus pour moi douteux. Je ne puis l'ignorer qu'autant que je le veux.

Je crains donc de l'aigrir si j'épouse Aristie, Et que de ses sujets la meilleure partie, Pour venger ce mépris, et servir son courroux, Ne tourne obstinément ses armes contre nous. Auprès d'un tel malheur, pour nous irréparable, Ce qu'on promet pour l'autre est peu considérable; Et, sous un faux espoir de nous mieux établir, Ce renfort accepté pourroit nous affoiblir.

Voilà ce qui retient mon esprit en balance. Je n'ai pour Aristie aucune répugnance; Et la reine à tel point n'asservit pas mon cœur, Qu'il ne fasse encor tout pour le commun bonheur.

#### PERPENNA.

Cette crainte, seigneur, dont votre âme est gênée
Ne doit pas d'un moment retarder l'hyménée.
Viriate, il est vrai, pourra s'en émouvoir;
Mais que sert la colère où manque le pouvoir?
Malgré sa jalousie et ses vaines menaces,
N'ètes-vous pas toujours le maître de ses places?
Les siens, dont vous craignez le vif ressentiment,
Ont-ils dans votre armée aucun commandement?
Des plus nobles d'entre eux, et des plus grands courages,
N'avez-vous pas les fils dans Osca pour otages?
Tous leurs chefs sont Romains; et leurs propres soldats,
Dispersés dans nos rangs, ont fait tant de combats,
Que la vieille amitié qui les attache aux nôtres
Leur fait aimer nos lois et n'en vouloir point d'autres,
Pourquoi donc tant les craindre? et pourquoi refuser...

#### SERTORIUS.

Vous-même, Perpenna, pourquoi tant déguiser? Je vois ce qu'on m'a dit : vous aimez Viriate; Et votre amour caché dans vos raisons éclate. Mais les raisonnements sont ici superflus : Dites que vous l'aimez, et je ne l'aime plus. Parlez : je vous dois tant, que ma reconnoissance Ne peut être sans honte un moment en balance.

#### PERPENNA.

L'aveu que vous voulez à mon oœur est si doux, Que j'ose...

SERTORIUS.

C'est assez : je parlerai pour vous.

Ah ! seigneur, c'en est trop; et...

#### SERTORIUS.

Point de repartie :
Tous mes vœux sont déjà du côté d'Aristie;
Et je l'épouserai, pourvu qu'en même jour
La reine se résolve à payer votre amour :
Car, quoi que vous disiez, je dois craindre sa haine,
Et fuirois à ce prix ce!!o illustre Romaine.
La voici : laissez-unoi ménager son esprit :
Et voyez cependant de quel air on m'écrit.

# SCÈNE III. - SERTORIUS, ABISTIE.

#### ARISTIE.

Ne vous offensez pas si dans mon infortune Ma foiblesse me force à vous être importune: Non pas pour mon hymen, les suites d'un tel choix Méritent qu'on y pense un peu plus d'une fois; Mais vous pouvez, seigneur, joindre à mes espérances Contre un péril nouveau nouvelles assurances. J'apprends qu'un infidèle, autrefois mon époux, Vient jusque dans ces murs conférer avec vous : L'ordre de son tyran, et sa flamme inquiète, Me pourront envier l'honneur de ma retraite : L'un en prévoit la suite, et l'autre en craint l'éclat; Et tous les deux contre elle ont leur raison d'état. Je vous demande donc sureté tout entière Contre la violence et contre la prière, Si par l'une ou par l'autre il veut se ressaisir De ce qu'il ne peut voir ailleurs sans déplaisir.

### SERTORIUS.

II en a lieu, madame; un si rare mérite
Semble croître de prix quand par force on le quitte:
Mais vous avez ici sûreté contre tous,
Pourvu que vous puissiez en trouver contre vous,
Et que contre un ingrat dont l'amour fut si tendre,
Lorsqu'il vous parlera, vous sachiez vous défendre.
On a peine à hair ce qu'on a bien aimé,
Et le feu mal éteint est bientôt rallumé.

#### ARISTIE.

L'ingrat, par son divorce en faveur d'Émilie, M'a livrée au mépris de toute l'Italie.

fous savez à quel point mon courage est blessé : Mais s'il se dédisoit d'un outrage forcé, S'il chassoit Émilie, et me rendoit ma place, l'aurois peine, seigneur, à lui refuser grace; Et tant que je serai maîtresse de ma foi. Je me dois toute à lui, s'il revient tout à moi. SERTORIUS.

En vain donc je me flatte; en vain j'ose, madame, Promettre à mon espoir quelque part en votre âme: Pompée en est encor l'unique souverain. Tous vos ressentiments n'offrent que votre main: Et quand par ses refus j'aurai droit d'y prétendre. Le cœur toujours à lui ne voudra pas se rendre.

Qu'importe de mon cœur, si je sais mon devoir, Et si mon hyménée enfle votre pouvoir? Vous ravaleriez-vous jusques à la bassesse l)'exiger de ce cœur des marques de tendresse, Et de les préférer à ce qu'il fait d'effort Pour braver mon tyran et relever mon sort? Laissons, seigneur, laissons pour les petites âmes Ce commerce rampant de soupirs et de flammes; Et ne nous unissons que pour mieux soutenir La liberté que Rome est prête à voir finir. Unissons ma vengeance à votre politique, Pour sauver des abois toute la république 1 : L'hymen seul peut unir des intérêts si grands. Je sais que c'est beaucoup que ce que je prétends : Mais dans ce dur exil que mon tyran m'impose, Le rebut de Pompée est encor quelque chose; Et i'ai des sentiments trop nobles ou trop vains, Pour le porter ailleurs qu'au plus grand des Romains. SERTORIUS.

Ce nom ne m'est pas dù, je suis...

ARISTIE.

Ce que vous faites

On n'a jamais du dire sauver des abois, parce que abois signifie les derniers soupirs, et qu'on ne sauve point d'un soupir; on sauve d'un péril, et on tire d'une extrémité; on rappelle des portes de la mort; on ne sauve point des abois. Au reste, ce mot abois est pris des cris des chiens qui aboient autous d'un cerf forcé, avant de se jeter sur lui. (Voltaire.)

Montre à tout l'univers, seigneur, ce que vous êtes; Mais quand même ce nom sembleroit trop pour vous, Du moins mon infidèle est d'un rang au-dessous : Il sert dans son parti, vous commandez au vôtre; Vous êtes chef de l'un, et lui sujet dans l'autre; Et son divorce enfin, qui m'arrache sa foi, L'y laisse par Sylla plus opprimé que moi, Si votre hymen m'élève à la grandeur sublime. Tandis qu'en l'esclavage un autre hymen l'abîme.

Mais, seigneur, je m'emporte, et l'excès d'un tel heur Me fait vous en parler avec trop de chaleur. Tout mon bien est encor dedans l'incertitude : Je n'en conçois l'espoir qu'avec inquiétude : Et je craindrai toujours d'avoir trop prétendu. Tant que de cet espoir vous m'avez répondu. Vous me pouvez d'un mot assurer ou confondre.

SERTORIUS.

Mais, madame, après tout, que puis-je vous répondre? De quoi vous assurer, si vous-même parlez Sans être sûre encor de ce que vous voulez?

De votre illustre hymen je sais les avantages; J'adore les grands noms que j'en ai pour otages, Et vois que leur secours, nous rehaussant le bras, Auroit bientôt jeté la tyrannie à bas : Mais cette attente aussi pourroit se voir trompée Dans l'offre d'une main qui se garde à Pompée, Et qui n'étale ici la grandeur d'un tel bien, Que pour me tout promettre et ne me donner rien. ARISTIE.

Si vous vouliez ma main par choix de ma personne, Je vous dirois : « Seigneur, prenez; je vous la donne; • Quoi que veuille Pompée, il le voudra trop tard. » Mais comme en cet hymen l'amour n'a point de part, Qu'il n'est qu'un pur effet de noble politique, Souffrez que je vous dise, afin que je m'explique, Que quand j'aurois pour dot un million de bras, Je vous donne encor plus en ne l'achevant pas.

Si je réduis Pompée à chasser Émilie. Peut-il, Sylla régnant, regarder l'Italie? Ira-t-il se livrer à son juste courroux? Non, non; si je le gagne, il faut qu'il vienne à vous. Ainsi par mon hymen vous avez assurance Que mille vrais Romains prendront votre défense : Mais si i'en romps l'accord pour lui rendre mes vœux. Vous aurez ces Romains, et Pompée avec eux: Vous aurez ces amis par ce nouveau divorce : Vous aurez du tyran la principale force. Son armée, ou du moins ses plus braves soldats. Qui de leur général vondront suivre les pas: Vous marcherez vers Rome à communes enseignes. Il sera temps alors, Sylla, que tu me craignes. Tremble, et crois voir bientôt trébucher ta sterté, Si je puis t'enlever ce que tu m'as ôté. Pour faire de Pompée un gendre de la femme, Tu l'as fait un parjure, un méchant, un infâme : Mais s'il me laisse encor quelques droits sur son caur, Il reprendra sa foi, sa vertu, son honneur; Pour rentrer dans mes fers il brisera tes chaînes; Et nous t'accablerons sons nos communes haines. J'abuse trop, seigneur, d'un précieux loisir : Voilà vos intérêts: Cest à vous de choisir. Si votre amour trop prompt veut borner sa conquête. Je vous le dis encor, ma main est toute prête. Je vous laisse y penser : surtout souvenez-vous Que ma gloire en ces lieux me demande un époux : Qu'elle ne peut souffrir que ma fuite m'y range, En captive de guerre, au péril d'un échange. Qu'elle veut un grand homme à recevoir ma foi; Qu'après vous et Pompée, il n'en est point pour moi; Et que...

SERTORIUS.

Vous le verrez, et saurez sa pensée. ARISTIE.

Adieu, seigneur : j'y suis la plus intéressée, Et j'y vais préparer mon reste de pouvoir. SERTORIUS.

Moi, je vais donner ordre à le bien recevoir.

Dieux, souffrez qu'à mon tour avec vous je m'explique. Que c'est un sort cruel d'aimer par politique! Et que ses intérêts sont d'étranges malheurs, S'ils font donner la main, quand le cœur est ailleurs!

# ACTE SECOND.

# SCÈNE II. - VIRIATE1, THAMIRE.

#### VIRIATE.

Thamire, il faut parler, l'occasion nous presse : Rome jusqu'en ces murs m'envoie une maîtresse: Et l'exil d'Aristie, enveloppé d'ennuis, Est prêt à l'emporter sur tout ce que je suis. En vain de mes regards l'ingénieux langage Pour découvrir mon cœur a tout mis en usage: En vain par le mépris des vœux de tous nos rois J'ai cru faire éclater l'orgueil d'un autre choix : Le seul pour qui je tâche à le rendre visible. Ou n'ose en rien connoître, ou demeure insensible, Et laisse à ma pudeur des sentiments confus. Que l'amour-propre obstine à douter du refus, Épargne-m'en la honte, et prends soin de lui dire. A ce héros si cher... Tu le connois. Thamire: Car d'où pourroit mon trône attendre un ferme appui? Et pour qui mépriser tous nos rois, que pour lui? Sertorius, lui seul digne de Viriate. Mérite que pour lui tout mon amour éclate. Fais-lui, fais-lui savoir le glorieux dessein De m'affermir au trône en lui donnant la main : Dis-lui... Mais j'aurois tort d'instruire ton adresse. Moi qui connois ton zèle à servir ta princesse. THAMIRE.

Madame, en ce héros tout est illustre et grand; Mais, à parler sans fard, votre amour me surprend.

'Corneille avait pu trouver dans les dames de la Fronde des modèles pour son Aristie et sa Viriate. Les belles de la cour d'Anne d'Autriche n'étaient pas moins haut montees; elles choisissaient des amants dans chaque parti, suivant les intérêts de leur ambition et les rues de leur famille; ce n'étaient ai l'âge, ni la figure, ni les qualités physiques qui décidaient leur choix, c'étaient le rang, la maissance, la dignité, l'influence que chaque guerrier pouvait avoir dans sa fac tion. Il fallait à ces dames un héros, un grand capitaine, un chef de parti : le plus joit colonel n'était pas aussi bien reçu à la toliette que Turenne.

Il est assex nouveau qu'un homme de son âge Ait des charmes si forts pour un jeune courage, Et que d'un front ridé les replis jaunissants Trouvent l'heureux secret de captiver les sens.

VIRIATE.

Ce ne sont pas les sens que mon amour consulte; Il hait des passions l'impétueux tumulte; Et son feu que j'attache aux soins de ma grandeur Dédaigne tout mélange avec leur folle ardeur. J'aime en Sertorius ce grand art de la guerre Qui soutient un banni contre toute la terre; J'aime en lui ces cheveux tout couverts de lauriers, Ce front qui fait trembler les plus braves guerriers, Ce bras qui semble avoir la victoire en partage: L'amour de la vertu n'a jamais d'yeux pour l'âge: Le mérite a toujours des charmes éclatants; Et quiconque peut tout est aimable en tout temps.

Mais, madame, nos rois, dont l'amour vous irrite, N'ont-ils tous ni vertu, ni pouvoir, ni mérite? Et dans votre parti se peut-il qu'aucun d'eux N'ait signalé son nom par des exploits fameux? Celui des Turdetans, celui des Celtibères, Soutiendroient-ils si mal le sceptre de vos pères?...

Contre des rois comme eux j'aimerois leur soutien; Mais contre des Romains tout leur pouvoir n'est rien.

Rome seule aujourd'hui peut résister à Rome :
Il faut pour la braver qu'elle nous prête un homme,
Et que son propre sang en faveur de ces lieux
Balauce les destins, et partage les dieux.
Depuis qu'elle a daigné protéger nos provinces,
Et de son amitié faire honneur à leurs princes,
Sous un si haut appui nos rois humiliés
N'ont été que sujets sous le nom d'alliés;
Et ce qu'ils ont osé contre leur servitude
N'en a rendu le joug que plus fort et plus rude.

Qu'a fait Mandonius, qu'a fait Indibilis, Qu'y plonger plus avant leurs trônes avilis, Et voir leur fier amas de puissance et de gloire Brisé contre l'écueil d'une seule victoire? Le grand Viriatus, de qui je tiens le jour, D'un sort plus favorable eut un pareil retour. Il défit trois préteurs, il gagna dix batailles, Il repoussa l'assaut de plus de cent murailles; Et de Servilius l'astre prédominant Dissipa tout d'un coup ce bonheur étonnant. Ce grand roi fut défait, il en perdit la vie, Et laissoit sa couronne à jamais asservie, Si pour briser les fers de son peuple captif Rome n'eût envoyé ce noble fugitif.

Depuis que son courage à nos destins préside, Un bonheur si constant de nos armes décide, Que deux lustres de guerre assurent nos climats Contre ces souverains de tant de potentats, Et leur laissent à peine, au bout de dix années, Pour se couvrir de nous, l'ombre des Pyrénées.

Nos rois, sans ce héros, l'un de l'autre jaloux, Du plus heureux sans cesse auroient rompu les coups; Jamais ils n'auroient pu choisir entre eux un maître.

THAMIRE.

Mais consentiront-ils qu'un Romain puisse l'être?

Il n'en prend pas le titre, et les traite d'égal : Mais, Thamire, après tout, il est leur général; Ils combattent sous lui, sous son ordre ils s'unissent; Et tous ces rois de nom <sup>1</sup> en effet obéissent, Tandis que de leur rang l'inutile fierté S'applaudit d'une vaine et sausse égalité.

THAMIRE.

Je n'ose vous rien dire après cet avantage, Et voudrois comme vous faire grâce à son âge; Mais enfin ce héros sujet au cours des ans, A trop long-temps vaincu pour vaincre encor long-temps, Et sa mort...

VIRIATE.

Jouissons, en dépit de l'envie, Des restes glorieux de son illustre vie : Sa mort me laissera pour ma protection

<sup>1</sup> Racine s'est approprié cette belle expression dans *Mithridate* Reine long temps de non, mais en effet captive. La splendeur de son ombre et l'éclat de son nom. Sur ces deux grands appuis ma couronne affermie Ne redoutera point de puissance ennemie; Ils feront plus pour moi que ne feroient cent rois. Mais nous en parlerons encor quelque autre fois. Je l'apercois qui vient.

# SCÈNE II. - SERTORIUS, VIRIATE, THAMIRE.

SERTORIUS.

Que direz-vous, madame, Du dessein téméraire où s'échappe mon âme? N'est-ce point oublier ce qu'on vous doit d'honneur, Que demander à voir le fond de votre cœur?

#### VIRIATE.

Il est si peu fermé, que chacun y peut lire, Seigneur, peut-être plus que je ne puis vous dire; Pour voir ce qui s'y passe, il ne faut que des yeux.

# SERTORIUS.

J'ai besoin toutesois qu'il s'explique un peu mieux.

Tous vos rois à l'envi briguent votre hyménée;
Et comme vos bontés sont notre destinée,
Par ces mêmes bontés j'ose vous conjurer,
En faisant ce grand choix, de nous considérer,
Si vous prenez un prince inconstant, infidèle,
Ou qui pour le parti n'ait pas assez de zèle,
Jugez en quel état nous nous verrons réduits,
Si je pourrai long-temps encor ce que je puis,
Si mon bras...

#### VIRIATE.

Vous formez des craintes que j'admire. J'ai mis tous mes états si bien sous votre empire, Que quand il me plaira faire choix d'un époux, Quelque projet qu'il fasse, il dépendra de vous. Mais, pour vous mieux ôter cette frivole crainte, Choisissez-le vous-même, et parlez-moi sans feinte : Pour qui de tous ces rois êtes-vous sans soupçon? A qui d'eux pouvez-vous confier ce grand nom?

### SERTORIUS.

Je voudrois faire un choix qui pût aussi vous plaire; Mais, à ce froid accueil que je vous vois leur faire, Il semble que pour tous sans aucun intérêt...

C'est peut-ètre, seigneur, qu'aucun d'eux ne me plait, Et que de leur haut rang la pompe la plus vaine S'efface au seul aspect de la grandeur romaine. SERTORIUS.

Si donc je vous offrois pour époux un Romain?

Pourrois-je refuser un don de votre main?

J'ose après cet aveu vous faire offre d'un homme Digne d'être avoué de l'ancienne Rome. Il en a la naissance, il en a le grand cœur, Il est couvert de gloire, il est plein de valeur; De toute votre Espagne il a gagné l'estime, Libéral, intrépide, affable, magnanime; Enfin c'est Perpenna sur qui vous emportez...

VIRIATE.

J'attendois votre nom après ces qualités; Les éloges brillants que vous daignez y joindre Ne me permettoient pas d'espérer rien de moindre : Mais certes le détour est un peu surprenant. Vous donnez une reine à votre lieutenant! Si vos Romains ainsi choisissent des maîtresses, A vos derniers tribuns il faudra des princesses.

Madame...

#### VIRIATE.

Parlons net sur ce choix d un époux.

Étes-vous trop pour moi? suis-je trop peu pour vous?

C'est m'offrir, et ce mot peut blesser les oreilles:

Mais un pareil amour sied bien à mes pareilles:

Et je veux bien, seigneur, qu'on sache désormais

Que j'ai d'assez bons yeux pour voir ce que je fais.

Je le dis donc tout haut, afin que l'on m'entende:

Je veux bien un Romain, mais je veux qu'il commaude;

Et ne trouverois pas vos rois à dédaigner,

N'éloit qu'ils savent mieux obéir que régner.

Mais si de leur puissance ils vous laissent l'arbitre,

Leur foiblesse du moins en conserve le titre:

Ainsi ce noble orgueil qui vous préfère à tous

En préfère le moindre à tout autre qu'à vous; Car enfin, pour remplir l'honneur de ma naissance, il me faudroit un roi de titre et de puissance : Mais comme il n'en est plus, je pense m'en devoir Ou le pouvoir sans nom, ou le nom sans pouvoir.

SERTORIUS.

J'adore ce grand cœur qui rend ce qu'il doit rendre Aux illustres aleux dont on vous voit descendre. A de moindres pensers son orgueil abaissé Ne soutiendroit pas bien ce qu'ils vous ont laissé. Mais puisque, pour remplir la dignité royale. Votre haute naissance en demande une égale. Perpenna parmi pous est le seul dont le sang Ne méleroit point d'embre à la splendeur du rang: Il descend de nos rois et de ceux d'Étrurie. Pour moi, qu'un sang moins noble a transmis à la vie. Je n'ose m'éblouir d'un peu de nom fameux, Jusqu'à déshonorer le trône par mes vœux. Cessez de m'estimer jusqu'à lui faire injure : Je ne veux que le nom de votre créature: Un si glorieux titre a de quoi me ravir: Il m'a fait triompher en voulant vous servir: Et malgré tout le peu que le ciel m'a fait naître...

Si vous prenez ce titre, agissez moins en maître, Ou m'apprenez du moins, seigneur, par quelle loi Vous n'osez m'accepter, et disposez de moi. Accordez le respect que mon trône vous donne Avec cet attentat sur ma propre personne. Voir toute mon estime, et n'en pas mieux user, C'en est un qu'aucun art ne sauroit déguiser. Ne m'honorez donc plus jusqu'à me faire injure; Puisque vous le voulez, soyez ma créature; Et, me laissant en reine ordonner de vos vœux, Portez-les jusqu'à moi, parce que je le veux.

Pour votre Perpenna, que sa haute naissance N'affranchit point encor de votre obéissance, Fût-il du sang des dieux aussi-bien que des rois, Ne lui permettez plus la gloire de mon choix. Rome n'attache point le grade à la noblesse. Votre grand Marius naquit dans la bassesse; Et c'est pourtant le seul que le peuple romain Ait jusques à sept fois choisi pour souverain. Ainsi pour estimer chacun a sa manière:
Au sang d'un Espagnol je ferois grâce entière;
Mais parmi vos Romains je prends peu garde au sang,
Quand j'y vois la vertu prendre le plus haut rang.
Vous, si vous haïssez comme eux le nom de reine,
Regardez-moi, seigneur, comme dame romaine:
Le droit de bourgeoisie à nos peuples donné
Ne perd rien de son prix sur un front couronne.
Sous ce titre adoptif, étant ce que vons êtes,
Je pense bien valoir une de mes sujettes;
Et si quelque Romaine a causé vos refus,
Je suis tout ce qu'elle est, et reine encor de plus.
Peut-être la pitié d'une illustre misère...

#### SERTORIUS.

Je vous entends, madame, et, pour ne vous rien taire, J'avoûrai qu'Aristie...

#### VIRIATE.

Elle nous a tout dit; Je sais ce qu'elle espère et ce qu'on vous écrit. Sans y perdre de temps, ouvrez votre pensée.

#### SERTORIUS.

Au seul bien de la cause elle est intéressée : Mais puisque, pour ôter l'Espagne à nos tyrans, Nous prenons, vous et moi, des chemins différents, De grâce, examinez le commun avantage, Et jugez ce que doit un généreux courage.

Je trahirois, madame, et vous et vos états,
De voir un tel secours, et ne l'accepter pas :
Mais ce même secours deviendroit notre perte,
S'il nous ôtoit la main que vous m'avez offerte,
Et qu'un destin jaloux de nos communs desseins
Jetât ce grand dépôt en de mauvaises mains.
Je tiens Sylla perdu, si vous laissez unie
A ce puissant renfort votre Lusitanic.
Mais vous pouvez ensin dépendre d'un époux,
Et le seul Perpenna peut m'assurer de vous.
Voyez ce qu'il a fait; je lui dois taut, madame,
Qu'une juste prière en faveur de sa slamme...

VIRIATE.

Si vous lui devez tant, ne me devez-vous rien? Et lui faut-il paver vos dettes de mon bien? Après que ma couronne a garanti vos têtes. Ne mérité-je point de part en vos conquêtes? Ne vous ai-je servi que pour servir toujours. Et m'assurer des fers par mon propre secours? Ne vous v trompez pas : si Perpenna m'épouse, Du pouvoir souverain je deviendrai jalouse. Et le rendrai moi-même assez entreprenant Pour ne vous pas laisser un roi pour lieutenant. Je vous avoûrai plus : à qui que je me donne, Je voudrai hautement soutenir ma couronne: Et c'est ce qui me force à vous considérer, De peur de perdre tout, s'il nous faut séparer. Je ne vois que vous seul qui des mers aux montagnes Sous un même étendard puisse unir nos Espagnes : Mais ce que je propose en est le seul moyen; Et, quoi qu'ait fait pour vous ce cher concitoyen, S'il vous a secouru contre la tyrannie, Il en est bien payé d'avoir sauvé sa vie. Les malheurs du parti l'accabloient à tel point. Qu'il se voyoit perdu, s'il ne vous eût pas joint; Et même, si j'en veux croire la renommée, Ses troupes, malgré lui, grossirent votre armée. Rome offre un grand secours, du moins on vous l'écrit: Mais s'armât-elle toute en faveur d'un proscrit. Quand nous sommes aux bords d'une pleine victoire. Quel besoin avons-nous d'en partager la gloire? Encore une campagne, et nos seuls escadrons Aux aigles de Sylla font repasser les monts. Et ces derniers venus auront droit de nous dire Qu'ils auront en ces lieux établi notre empire! Soyons d'un tel honneur l'un et l'autre jaloux ; Et quand nous pouvons tout, ne devons rien qu'à nous. SERTORIUS.

L'espoir le mieux fondé n'a jamais trop de forces. Le plus heureux destin surprend par les divorces; Du trop de conflance il aime à se venger; Et dans un grand dessein rien n'est à négliger. Devons-nous exposer à tant d'incertitude L'esclavage de Rome, et notre servitude,
De peur de partager avec d'autres Romains
Un honneur où le ciel veut peut-être leurs mains?
Notre gloire, il est vrai, deviendra sans seconde,
Si nous faisons sans eux la liberté du monde;
Mais si quelque malheur suit tant d'heureux combats,
Quels reproches cruels ne nous ferons-nous pas!
D'ailleurs, considérez que Perpenna vous aime,
Qu'il est ou qu'il se croit digne du diadème,
Qu'il peut ici beaucoup; qu'il s'est vu de tout temps
Qu'en gouvernant le mieux on fait des mécontents;
Que, piqué du mépris, il osera peut-être...

VIRIATE

Tranchez le mot, seigneur : je vous ai fait mon maître, Et je dois obéir malgré mon sentiment; C'est à quoi se réduit tout ce raisonnement.

Faites, faites entrer ce héros d'importance, Que je fasse un essai de mon obéissance; Et si vous le craignez, craignez autant du moins Un long et vain regret d'avoir prêté vos soins.

SERTORIUS.

Madame, croiriez-vous...

VIRIATE.

Ce mot vous doit suffire;
J'entends ce qu'on me dit, et ce qu'on me veut dire.
Allez, faites-lui place, et ne présumez pas...
SERTORIUS.

Je parle pour un autre, et toutefois, hélas! Si vous saviez...

VIRIATE.

Seigneur, que faut-il que je sache?
Et quel est le secret que ce soupir me cache?

SERTORIUS.

Ce soupir redoublé...

VIRLATE.

N'achevez point; allez : Je vous obéirai plus que vous ne voulez.

SCÈNE III. - VIRIATE, THAMIRE.

THAMIRE.

Sa dureté m'étonne, et je ne puis, madame...

VIRIATE.

L'apparence t'abuse; il m'aime au fond de l'âme.

THAMIRE.

Quoi! quand pour un rival il s'obstine au refus...

Il veut que je l'amuse, et ne veut rien de plus. TRANIBE.

Vous avez des clartés que mon insuffisance...

Parlons à ce rival; le voilà qui s'avance.

SCÈNE IV. - VIRIATE. PERPENNA, AUFIDE, THAMIRE.

#### VIRIATE.

Vous m'aimez, Perpenna; Sertorius le dit:
Je crois sur sa parole, et lui dois tout crédit.
Je sais donc votre amour; mais tirez-moi de peine:
Par où prétendez-vous mériter une reine,
A quel titre lui plaire, et par quel charme un jour
Obliger sa couronne à payer votre amour?
PERPENNA.

Par de sincères vœux, par d'assidus services, Par de profonds respects, par d'humbles sacrifices; Et si quelques effets peuvent justifier...

VIRIATE.

Eh bien! qu'êtes-vous prêt de lui sacrifier?

Tous mes soins, tout mon sang, mon courage, ma vie.

Pourriez-vous la servir dans une jalousie?

Ah! madame...

#### VIRIATE.

A ce mot en vain le cœur vous bát;

Elle n'est pas d'amour, elle n'est que d'état.

J'ai de l'ambition, et mon orgueil de reine

Ne peut voir sans chagrin une autre souveraine,

Qui, sur mon propre trône à mes yeux s'élevant,

Jusque dans mes états prenne le pas devant.

Sertorius y règne, et dans tout notre empire

Il dispense des lois où j'ai voulu souscrire:

Je ne m'en repens point, il en a bien usé; Je renas grâces au ciel qui l'a favorisé. Mais, pour vous dire enfin de quoi je suis jalouse, Quel rang puis-je garder auprès de son épouse? Aristie y prétend, et l'offre qu'elle fait, Ou que l'on fait pour elle, en assure l'effet. Délivrez nos climats de cette vagabonde, Qui vient par son exil troubler un autre monde; Et forcez-la sans bruit d'honorer d'autres lieux De cet illustre objet qui me blesse les yeux. Assez d'autres états lui prêteront asile.

#### PERPENNA.

Quoi que vous m'ordonniez, tout me sera facile : Mais quand Sertorius ne l'épousera pas, Un autre hymen vous met dans le même embarras. Et qu'importe, après tout, d'une autre ou d'Aristie, Si...

### VIRIATE.

Rompons, Perpenna, rompons cette partie;
Donnons ordre au présent; et quant à l'avenir,
Suivant l'occasion nous saurons y fournir.
Le temps est un grand maître, il règle bien des choses.
Enfin je suis jalouse, et vous en dis les causes.
Voulez-vous me servir?

#### PERPENNA.

Si je le veux? j'y cours, Madame, et meurs déjà d'y consacrer mes jours. Mais pourrai-je espérer que ce foible service Attirera sur moi quelque regard propice, Que le cœur attendri fera suivre...

# VIRIATE.

Arrêtez,
Vous porteriez trop loin des vœux précipités.
Sans doute un tel service aura droit de me plaire;
Mais laissez-moi, de grâce, arbitre du salaire:
Je ne suis point ingrate, et sais ce que je dois;
Et c'est vous dire assez pour la première fois.
Adieu.

# SERTORIUS.

# SCÈNE V. — PERPENNA, AUFIDE.

Vous le voyez, seigneur, comme on vous joue. Tout son cœur est ailleurs; Sertorius l'avoue, Et fait auprès de vous l'officieux rival. Tandis que Viriate...

PERPENNA.

Ah! n'en juge point mal. A lui rendre service elle m'ouvre une voie Que tout mon cœur embrasse avec excès de joie.

Vous ne voyez donc pas que son esprit jaloux Ne cherche à se servir de vous que contre vous, Et que, rompant le cours d'une flamme nouvelle, Vous forcez ce rival à retourner vers elle?

N'importe, servons-la, méritons son amour; La force et la vengeance agiront à leur tour. Hasardons quelques jours sur l'espoir qui nous flatte, Dussions-nous pour tout fruit ne faire qu'une ingrate. AUFIDE.

Mais, seigneur...

PERPENNA.

Épargnons les discours superflus; Songeons à la servir, et ne contestons plus; Cet unique souci tient mon âme occupée. Cependant de nos murs on découvre Pompée : Tu sais qu'on me l'a dit : allons le recevoir. Puisque Sertorius m'impose ce devoir.

PIE DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE II, - SERTORIUS, POMPÉE, SUITE.

SERTORIUS.

Seigneur, qui des mortels eût jamais osé croire

1 Cette scene, ou plutôt la seconde, dont celle-ci n'est que le commencement.

Que la trève à tel point dût rehausser ma gloire; Qu'un nom à qui la guerre a fait trop applaudir Dans l'ombre de la paix trouvât à s'agrandir? Certes, je doute encor si ma vue est trompée, Alors que dans ces murs je vois le grand Pompée; Et quand il lui plaira, je saurai quel bonheur Comble Sertorius d'un tel excès d'honneur.

POMPÉE.

Deux raisons. Mais, seigneur, faites qu'on se retire, Afin qu'en liberté je puisse vous les dire.

# SCÈNE II. - SERTORIUS ET POMPÉE, assis

POMPÉE.

L'inimitié qui règne entre nos deux partis
N'y rend pas de l'honneur tous les droits amortis.
Comme le vrai mérite a ses prérogatives,
Qui prennent le dessus des haines les plus vives,
L'estime et le respect sont de justes tributs
Qu'aux plus fiers ennemis arrachent les vertus;
Et c'est ce que vient rendre à la haute vaillance
Dont je ne fais ici que trop d'expérience,
L'ardeur de voir de près un si fameux héros,
Sans lui voir en la main piques ni javelots,
Et le front désarmé de ce regard terrible
Qui dans nos escadrons guide un bras invincible.

Je suis jeune et guerrier, et tant de fois vainqueur, Que mon trop de fortune a pu m'enfler le cœur; Mais, et ce franc aveu sied bien aux grands courages, l'apprends plus contre vous par mes désavantages, Que les plus beaux succès qu'ailleurs j'aie emportés Ne m'ont encore appris par mes prospérités. Je vois ce qu'il faut faire, à voir ce que vous faites: Les siéges, les assauts, les savantes retraites, Bien camper, bien choisir à chacun son emploi, Votre exemple est partout une étude pour moi. Ah! si je vous pouvois rendre à la république,

fit le succès de Sertorius, et elle aura toujours une grande réputation..... Il n'y 2, je crois, que deux autres exemples sur le théâtre de ces conférences entre de grands hommes, qui méritent d'être remarquées. La première, dans Shaluspeare, entre Cassius et Brutus..... La seconde conférence est dans l'Alexandre de Racine, entre Porus, Éphestion et Taxile. (Volkaire.)

Que je croirois lui faire un présent magnifique!

Et que j'irois, seigneur, à Rome avec plaisir,

Puisque la trève enfin m'en donne le loisir,

Si j'y pouvois porter quelque foible espérance

D'y conclure un accord d'une telle importance!

Près de l'heureux Sylla ne puis-je rien pour vous?

Et près de vous, seigneur, ne puis-je rien pour tous?

Vous me pourriez sans doute épargner quelque peine, Si vous vouliez avoir l'âme toute romaine : Mais avant que d'entrer dans ces difficultés, Souffrez que je réponde à vos civilités.

Vous ne me donnez rien par cette haute estime Que vous n'avez déjà dans le degré sublime. La victoire attachée à vos premiers exploits, Un triomphe avant l'âge où le souffrent nos lois, Avant la dignité qui permet d'y prétendre, Font trop voir quels respects l'univers vous doit rendre. Si dans l'occasion je ménage un peu mieux L'assiette du pays et la faveur des lieux, . Si mon expérience en prend quelque avantage, Le grand art de la guerre attend quelquefois l'âge, Le temps y fait beaucoup; et de mes actions S'il vous a plu tirer quelques instructions. Mes exemples un jour ayant fait place aux vôtres, Ce que je vous apprends, vous l'apprendrez à d'autres; Et ceux qu'aura ma mort saisis de mon emploi S'instruiront contre vous, comme vous contre moi.

Quant à l'heureux Sylla, je n'ai rien à vous dire. Je vous ai montré l'art d'affoiblir son empire; Et si je puis jamais y joindre des leçons Dignes de vous apprendre à repasser les monts, Je suivrai d'assez près votre illustre retraite Pour traiter avec lui sans besoin d'interprète, Et sur les bords du Tibre, une pique à la main, Lui demander raison pour le peuple romain.

POMPÉE.

De si hautes leçons, seigneur, sont difficiles, Et pourroient vous donner quelques soins inutiles, Si vous faisiez dessein de me les expliquer Jusqu'à m'avoir appris`à les bien pratiquer. SERTORIUS.

Aussi me pourriez-vous épargner quelque peine, Si vous vouliez avoir l'âme toute romaine; Je vous l'ai déjà dit.

POMPÉE.

Ce discours rebattu

Lasseroit une austère et farouche vertu.

Pour moi, qui vous bonore assez pour me contraindre
A fuir obstinément tout sujet de m'en plaindre,
Je ne veux rien comprendre en ces obscurités.

Je sais qu'on n'aime point de telles vérités : Mais, seigneur, étant seuls, je parle avec franchise; Bannissant les témoins, vous me l'avez permise; Et je garde avec vous la même liberté Que si votre Sylla n'avoit jamais été.

Est-ce être tout Romain, qu'être chef d'une guerre Qui veut tenir aux sers les maîtres de la terre? Ce nom, sans vous et lui, nous seroit encor dû; C'est par lui, c'est par vous, que nous l'avons perdu. C'est vous qui sous le joug trassez des cœurs si braves; lls étoient plus que rois, ils sont moindres qu'esclaves; Et la gloire qui suit vos plus nobles travaux, Ne fait qu'approsondir l'abime de leurs maux : Leur misère est le fruit de votre illustre peine : Et vous pensez avoir l'âme toute romaine! Vous avez hérité ce nom de vos aïeux; Mais s'il vous étoit cher, vous le rempliriez mieux.

Je crois le bien remplir quand tout mon cœur s'applique Aux soins de rétablir un jour la république : Mais vous jugez, seigneur, de l'âme par le bras; Et souvent l'un paroît ce que l'autre n'est pas.

Lorsque deux factions divisent un empire, Chacun suit au hasard la meilleure ou la pire, Suivant l'occasion ou la nécessité Qui l'emporte vers l'un ou vers l'autre côté. Le plus juste parti, difficile à connoître, Nous laisse en liberté de nous choisir un maître; Mais quand ce choix est fait on ne s'en dédit plus. l'ai servi sous Sylla du temps de Marius, Et servirai sous lui tant qu'un destin funeste
De nos divisions soutiendra quelque reste.
Comme je ne vois pas dans le fond de son cœur,
l'ignore quels projets peut former son bonheur:
S'il les pousse trop loin, moi-même je l'en blâme;
Je lui prête mon bras sans engager mon âme;
Je m'abandonne au cours de sa félicité,
Tandis que tous mes vœux sont pour la liberté;
Et c'est ce qui me force à garder une place
Qu'usurperoient sans moi l'injustice et l'audace,
Afin que, Sylla mort, ce dangereux pouvoir
Ne tombe qu'en des mains qui sachent leur devoir.
Enfin je sais mon but, et vous savez le vôtre.

SERTORIUS.

Mais cependant, seigneur, vous servez comme un autre; Et nous, qui jugeons tout sur la foi de nos yeux, Et laissons le dedans à pénétrer aux dieux, Nous craignons votre exemple, et doutons si dans Rome Il n'instruit point le peuple à prendre loi d'un homme; Et si votre valeur, sous le pouvoir d'autrui, Ne sème point pour vous lorsqu'elle agit pour lui.

Comme je vous estime, il m'est aisé de croire Que de la liberté vous feriez votre gloire, Que votre âme en secret lui donne tous ses vœux; Mais si je m'en rapporte aux esprits soupçonneux, Vous aidez aux Romains à faire essai d'un maître, Sous ce flatteur espoir qu'un jour vous pourrez l'être. La main qui les opprime, et que vous soutenez, Les accoutume au joug que vous leur destinez; Et doutant s'ils voudront se faire à l'esclavage, Aux périls de Sylla vous tâtez leur courage 1.

Le temps détrompera ceux qui parlent ainsi; Mais justifira-t-il co que l'on voit ici? Permettez qu'à mon tour je parle avec franchise; Votre exemple à la fois m'instruit et m'autorise: Je juge, comme vous, sur la foi de mes yeux, Et laisse le dedans à pénétrer aux dieux.

<sup>&#</sup>x27;Voltaire dit avec raison que « ce discours de Sertorius est un de plus besux morceaux de Corneille; » et nous ajouterons : un des plus beaux morceaux de théâtre antique et moderne.

Ne vit-on pas ici sous les ordres d'un homme?
N'y commandez-vous pas comme Sylla dans Rome?
Du nom de dictateur, du nom de général,
Qu'importe, si des deux le pouvoir est égal?
Les titres différents ne font rien à la chose;
Vous imposez des lois ainsi qu'il en impose;
Et s'il est périlleux de s'en faire hair,
Il ne seroit pas sûr de vous désobéir.

Pour moi, si quelque jour je suis ce que vous êtes, J'en userai peut-être alors comme vous faites; Jusque-là...

### SERTORIUS.

Vous pourriez en douter jusque-là, Et me faire un peu moins ressembler à Sylla. Si je commande ici, le sénat me l'ordonne. Mes ordres n'ont encore assassiné personne. Je n'ai pour ennemis que ceux du bien commun; Je leur fais bonne guerre, et n'en proscris pas un. C'est un asile ouvert que mon pouvoir suprême; Et si l'on m'obéit, ce n'est qu'autant qu'on m'aime. POMPÉR.

Et votre empire en est d'autant plus dangereux, Qu'il rend de vos vertus les peuples amoureux, Qu'en assujettissant vous avez l'art de plaire, Qu'on croit n'être en vos fers qu'esclave volontaire, Et que la liberté trouvera peu de jour A détruire un pouvoir que fait régner l'amour.

Ainsi parlent, seigneur, les âmes soupconneuses. Mais n'examinons point-ces questions fâcheuses, Ni si c'est un sénat qu'un amas de bannis Que cet asile ouvert sous vous a réunis. Une seconde fois, n'est-il aucune voie Par où je puisse à Rome emporter quelque joie? Elle seroit extrême à trouver les moyens De rendre un si grand homme à ses concitoyens. Il est doux de revoir les murs de la patrie: C'est elle par ma voix, seigneur, qui vous en prie; C'est Rome...

#### SERTORIUS.

Le séjour de votre potentat, Qui n'a que ses fureurs pour maximes d'état? Je n'appelle plus Rome un enclos de murailles; Que ses proscriptions comblent de funérailles; Ces murs dont le destin fut autrefois si beau, N'en sont que la prison, ou plutôt le tombeau; Mais, pour revivre ailleurs dans sa première force, Avec les faux Romains elle a fait plein divorce; Et comme autour de moi j'ai tous ses vrais appuis, Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je sujs!

Parlons pourtant d'accord. Je ne sais qu'une voie Qui puisse avec honneur nous donner cette joic. Unissons-nous ensemble, et le tyran est bas: Rome à ce grand dessein ouvrira tous ses bras. Ainsi pous ferons voir l'amour de la patrie, Pour qui vont les grands cœurs jusqu'à l'idolâtrie; Et nous épargnerons ces flots de sang romain. Oue versent tous les ans votre bras et ma main.

POMPÉE.

Ce projet, qui pour vous est tout brillant de gloire, N'auroit-il rien pour moi d'une action trop noire? Moi qui commande ailleurs, puis-je servir sous vous?

Du droit de commander je ne suis point jaloux; Je ne l'ai qu'en dépôt : et je vous l'abandonne, Non jusqu'à vous servir de ma seule personne; Je prétends un peu plus : mais dans cette union De votre lieutenant m'envîriez-vous le nom?

POMPÉE.

De pareils lieutenants n'ont des chefs qu'en idée; Leur nom retient pour eux l'autorité cédée; Ils n'en quittent que l'ombre; et l'on ne sait que c'est De suivre ou d'obéir que suivant qu'il leur plait. Je sais une autre voie, et plus noble, et plus sûre. Sylla, si vous voulez, quitte sa dictature; Et déjà de lui-même il s'en seroit démis, S'il voyoit qu'en ces lieux il n'eût plus d'ennemis. Mettez les armes bas, je réponds de l'issue,

¹ On peut penser que Corneille, dans ce passage, s'est souvenu du discours que Tacite prête à Othou au liv. I, ch. 84 des Histoires: « Quid? vos pulcher-rimam hanc Urbem domibus et tectis et congestis lapidum stare creditis? etc. » Sertorius, dans Corneille, applique à lui-même ce que, dans Tacite, Othon applique au sénat.

J'en donne ma parole après l'avoir reçue. Si vous êtes Romain, prenez l'occasion.

#### SERTORIUS.

Je ne m'éblouis point de cette illusion. Je connois le tyran, j'en vois le stratagème; Quoi qu'il semble promettre, il est toujours lui-même. Vous qu'à sa désiance il a sacrissé Jusques à vous forcer d'être son allié.....

#### POMPÉE.

Hélas! ce mot me tue, et, je le dis sans seinte, C'est l'unique sujet qu'il m'a donné de plainte.
J'aimois mon Aristie, il m'en vient d'arracher;
Mon cœur frémit encore à me le reprocher:
Vers tant de biens perdus sans cesse il me rappelle;
Et je vous rends, seigneur, mille grâces pour elle,
A vous, à ce grand cœur, dont la compassion
Daigne ici l'honorer de sa protection.

# SERTORIUS.

Protéger hautement les vertus malheureuses C'est le moindre devoir des âmes généreuses : Aussi fais-je encor plus, je lui donne un époux.

Un époux! dieux! qu'entends-je? Et qui, seigneur?

Moi.

# POMPÉE.

Vous >

Seigneur, toute son âme est à moi des l'enfance : N'imitez point Sylla par cette violence ; Mes maux sont assez grands, sans y joindre celui De voir tout ce que j'aime entre les bras d'autrui.

Tout est encore à vous.

SCÈNE III. - ARISTIE, SERTORIUS, POMPÉE.

# SERTORIUS.

Venez, venez, madame, Faire voir quel pouvoir j'usurpe sur votre âme, Et montrer, s'il se peut, à tout le genre humain La force qu'on vous fait pour me donner la main.

, POMPÉE.

C'est elle-même, ô ciel!

SERTORIUS.

Je yous laisse avec elle,

Et sais que tout son cœur vous est encor fidèle. Reprenez votre bien; ou ne vous plaignez plus, Si j'ose m'enrichir, seigneur, de vos refus.

# SCÈNE IV. - POMPÉE, ARISTIE.

POMPÉE.

Me dit-on vrai, madame, et seroit-il possible...

Oui, seigneur, il est vrai que j'ai le cœur sensible; Suivant qu'on m'aime ou hait, j'aime ou hais à mon tour Et ma gloire soutient ma haine et mon amour. Mais si de mon amour elle est la souveraine, Elle n'est pas toujours maîtresse de ma haine; Je ne la suis pas même; et je hais quelquefois Et moins que je ne veux, et moins que je ne dois.

POMPÉE.

Cette haine a pour moi toute son étendue, Madame, et la pitié ne l'a point suspendue; La générosité n'a pu la modérer.

ARISTIE.

Vous ne voyez donc pas qu'elle a peine à durer. Mon feu, qui n'est éteint que parce qu'il doit l'être, Cherche en dépit de moi le vôtre pour renaître; Et je sens qu'à vos yeux mon courroux chancelant Trébuche, perd sa force, et meurt en vous parlant. M'aimeriez-vous encor, seigneur?

POMPÉE.

Si je vous aime?

Demandez si je vis, ou si je suis moi-même. Votre amour est ma vie, et ma vie est à vous.

ABISTIE.

Sortez de mon esprit, ressentiments jaloux:
Noirs enfants du dépit, ennemis de ma gloire,
Tristes ressentiments, je ne veux plus vous croire.
Quoi qu'on m'ait fait d'outrage, il ne m'en souvient plus.
Plus de nouvel hymen, plus de Sertorius;

Je suis au grand Pompée; et puisqu'il m'aime encore, Puisqu'il me rend son cœur, de nouveau je l'adore. Plus de Sertorius. Mais, seigneur, répondez; Faites parler ce cœur qu'enfin vous me rendez. Plus de Sertorius. Héles! quoi que je die, Vous ne me dites point, seigneur, Plus d'Émilie.

Rentrez dans mon esprit, jaloux ressentiments, Fiers enfants de l'honneur, nobles emportements; C'est vous que je veux creire; et Pompée infidèle Ne sauroit plus souffrir que ma haine chancelle; Il l'affermit pour moi. Venez, Sertorius, Il me rend toute à vous par ce muet refus. Donnons ce grand témoin à ce grand hyménée; Son âme toute ailleurs n'en sera point gênée: Il le verra sans peine, et cette dureté Passera chez Sylla pour magnanimité.

POMPÉE.

Ce qu'il vous fait d'injure également m'outrage;
Mais enfin je vous aime, et ne puis davantage.
Vous, si jamais ma flamme eut pour vous quelque appas,
Plaignez-vous, haissez, mais ne vous donnez pas;
Demeurez en état d'être toujours ma femme,
Gardez jusqu'au tombeau l'empire de mon âme.
Sylla n'a que son temps, il est vieit et cassé;
Son règne passera, s'il n'est déjà passé;
Ce grand pouvoir lui pèse, il s'apprête à le rendre;
Comme à Sertorius, je veux bien vous l'apprendre.
Ne vous jetez donc point, madame, en d'autres bras;
Plaignez-vous, haissez, mais ne vous donnez pas:
Si vous voulez ma main, n'engagez point la vôtre.

ARISTIE.

Mais quoi ! n'êles-vous pas entre les bras d'une autre ?

POMPÉE.

Non, puisqu'il vous en faut confier le secret.

Émilie à Sylla n'obéit qu'à regret.

Des bras d'un autre époux ce tyran qui l'arrache

Ne rompt point dans son cœur le saint nœud qui l'attache;

Elle porte en ses flancs un fruit de cet amour,

Que bientôt chez moi-même elle va mettre au jour;

Et, dans ce triste état, sa main qu'il m'a donnée

N'a fait que l'éblouir par un feint hyménée,

Tandis que, tout entière à son cher Glabrion, Elle paroit ma femme, et n'en a que le nom.

ARISTIE.

Et ce nom seul est tout pour celles de ma sorte. Rendez-le-moi, seigneur, ce grand nom qu'elle porte

J'aimai votre tendresse et vos empressements: Mais je suis au-dessus de ces attachements: Et tout me sera doux, si mà trame coupée Me rend à mes aïeux en femme de Pompée. Et que sur mon tombeau ce grand titre gravé Montre à tout l'avenir que je l'ai conservé. J'en fais toute ma gloire et toutes mes délices: Un moment de sa perte a pour moi des supplices. Vengez-moi de Sylla qui me l'ôte aujourd'hui, Ou souffrez qu'on me venge et de vous et de lui; Qu'un autre hymen me rende un titre qui l'égale; Qu'il me relève autant que Sylla me ravale : Non que je puisse aimer aucun autre que vous; Mais pour venger ma gloire il me faut un époux, Il m'en faut un illustre, et dont la renommée...

POMPÉE.

Ah! ne vous lassez point d'aimer et d'être aimée. Peut-être touchons-nous au moment désiré Qui saura réunir ce qu'on a séparé. Ayez plus de courage et moins d'impatience; Souffrez que Sylla meure, ou quitte sa puissance...

ARISTIE.

J'attendrai de sa mort ou de son repentir Ou'à me rendre l'honneur vous daigniez consentir? Et je verrai toujours votre cœur plein de glace. Mon tyran impuni, ma rivale en ma place, Jusqu'à ce qu'il renonce au pouvoir absolu. Après l'avoir gardé tant qu'il l'aura voulu? POMPÉR.

Mais tant qu'il pourra tout, que pourrai-je, madame? ARISTIE. Suivre en tous lieux, seigneur, l'exil de votre semme,

La ramener chez vous avec vos légions, Et rendre un heureux calme à nos divisions 1.

On rend le calme à un peuple agité et divisé, on ne rend point le calme à une division. (Voltaire.)

Que ne pourrez-vous point en tête d'une armée, Partout, hors de l'Espagne, à vaincre accoutumée! Et quand Sertorius sera joint avec nous, Que pourra le tyran? qu'osera son courroux?

# POMPÉE.

Ce n'est pas s'affranchir qu'un moment le parofire, Ni secouer le joug que de changer de maître. Sertorius pour vous est un illustre appui: Mais en faire le mien, c'est me ranger sous lui : Joindre nos étendards, c'est grossir son empire. Perpenna qui l'a joint saura que vous en dire. Je sers : mais jusqu'ici l'ordre vient de si loin, Qu'avant qu'on le recoive il n'en est plus besoin; Et ce peu que j'y rends de vaine déférence, Jaloux du vrai pouvoir, ne sert qu'en apparence. Je crois n'avoir plus même à servir qu'un moment: Et quand Sylla prépare un si doux changement. Pouvez-vous m'ordonner de me bannir de Rome. Pour la remettre au joug sous les lois d'un autre homme; Moi qui ne suis jaloux de mon autorité Que pour lui rendre un jour toute sa liberté? Non, non : si vous m'aimez, comme j'aime à le croire. Vous saurez accorder votre amour et ma gloire. Céder avec prudence au temps prêt à chauger, Et ne me perdre pas au lieu de vous venger.

#### ARISTIE.

Si vous m'avez aimée, et qu'il vous en souvienne, Vous mettrez votre gloire à me rendre la mienne. Mais il est temps qu'un mot termine ces débats. Me voulez-vous, seigneur? ne me voulez-vous pas? Parlez, que votre choix règle ma destinée. Suis-je encore à l'époux à qui l'on m'a donnée? Suis-je à Sertorius? C'est assez consulté; Rendez-moi mes liens, ou pleine liberté...

#### POMPÉE.

Je le vois bien, madame, il faut rompre la trève, Pour briser en vainqueur cet hymen, s'il s'achève; Et vous savez si peu l'art de vous secourir, Que, pour vous en instruire, il faut vous conquérir.

ARISTIE.

Sertorius sait vaincre et garder ses conquêtes.

La vôtre à la garder coûtera bien des têtes; Comme elle fermera la porte à tout accord, Rien ne la peut jamais assurer que ma mort. Oui, j'en jure les dieux, s'il faut qu'il vous obtienne, Rien ne peut empêcher sa perte que la mienne; Et peut-être tous deux, l'un par l'autre percés, Nous vous ferons connoître à quoi vous nous forcez.

ARISTIE.

Je ne suis pas, seigneur, d'une telle importance.
D'autres soins éteindront cette ardeur de vengeance;
Ceux de vous agrandir vous porteront ailleurs,
Où vous pourrez trouver quelques destins meilleurs;
Ceux de servir Sylla, d'aimer son Émilie,
D'imprimer du respect à toute l'Italie,
De rendre à votre Rome un jour sa liberté,
Sauront tourner vos pas de quelque autre côté.
Surtout ce privilége acquis aux grandes âmes,
De changer à leur gré de maris et de femmes,
Mérite qu'on l'étale aux bouts de l'univers,
Pour en donner l'exemple à cent climats divers.

POMPÉR.

Ah! c'en est trop, madame, et de nouveau je jure..

ARISTIE.

Seigneur, les vérités font-elles quelque injure?

Yous oubliez trop tôt que je suis votre époux.

ARISTIR.

Ah! si ce nom vous plaît, je suis encore à vous. Voilà ma main, seigneur.

> POMPÉE. Gardez-la-moi, madame. ARISTIE.

t

Tandis que vous avez à Rome une autre femme? Que par un autre hymen vous me déshonorez? Me punissent les dieux que vous avez jurés, Si, passé ce moment, et hors de votre vue, Je vous garde une foi que vous avez rompue! POMPÉE.

Ou'allez-vous faire? hélas!

ARISTIE.

Ce que vous m'enseignez.

Éteindre un tel amour!

ARISTIE.

Vous-même l'éteignez.

POMPÉE.

La victoire aura droit de le faire renaître.

ARISTIE.

Si ma haine est trop foible, elle la fera croître.

POMPÉE.

Pourrez-vous me bair?

ARISTIE.

J'en fais tous mes souhaits.

POMPÉE.

Adieu donc pour deux jours.

ARISTIE

Adieu pour tout jamais.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. - SERTORIUS, THAMIRE.

SERTORIUS.

Pourrai-je voir la reine?

THAMIRE.

Attendant qu'elle vienne,

Elle m'a commandé que je vous entretienne, Et veut demeurer seule encor quelques moments.

SERTORIUS.

Ne m'apprendrez-vous point où vont ses sentiments, Ce que doit Perpenna concevoir d'espérance?

# SERTORIUS.

#### THAMIRE.

Elle ne m'en fait pas beaucoup de confidence; Mais j'ose présumer qu'offert de votre main Il aura peu de peine à fléchir son dédain. Vous pouvez tout sur elle.

# SERTORIUS.

Ah! j'y puis peu de chose, Si jusqu'à l'accepter mon malheur la dispose; Ou, pour en parler mieux, j'y puis trop, et trop peu.

THAMIRE.

Elle croit fort vous plaire en secondant son feu.

SERTORIUS.

Me plaire?

#### THAMIRE.

Oui : mais, seigneur, d'où vient cette surprise? Et de quoi s'inquiète un cœur qui la méprise?

#### SERTORIUS.

N'appelez point mépris un violent respect Que sur mes plus doux vœux fait réguer son aspect.

#### THAMIRE.

Il est peu de respects qui ressemblent au vôtre, S'il ne sait que trouver des raisons pour un autre; Et je préférerois un peu d'emportement Aux plus humbles devoirs d'un tel accablement.

# SERTORIUS.

Il n'en est rien parti capable de me nuire, Qu'un soupir échappé ne dût soudain détruire : Mais la reine, sensible à de nouveaux désirs, Entendoit mes raisons, et non pas mes soupirs.

#### THAMIRE.

Seigneur, quand un Romain, quand un héros soupire,
Nous n'entendons pas-bien ce qu'un soupir veut dire;
Et je vous servirois de meilleur truchement,
Si vous vous expliquiez un peu plus clairement.
Je sais qu'en ce climat, que vous nommez barbare,
L'amour par un soupir quelquesois se déclare:
Mais la gloire, qui fait toutes vos passions,
Vous met trop au-dessus de ces impressions;
De tels désirs, trop bas pour les grands cœurs de Rome...

#### SERTORIUS.

Ah! pour être Romain, je n'en suis pas moins homme 1:
J'aime, et peut-être plus qu'on n'a jamais aimé;
Malgré mon âge et moi, mon cœur s'est enslammé,
J'ai cru pouvoir me vaincre, et toute mon adresse
Dans mes plus grands efforts m'a fait voir ma foiblesse;
Ceux de la politique, et ceux de l'amitié,
M'ont mis en un état à me faire pitié.
Le souvenir m'en tue, et ma vie incertaine
Dépend d'un peu d'espoir que j'attends de la reine.
Si toutesois...

#### THAMIRE.

Seigneur, elle a de la bonté;
Mais je vois son esprit fortement irrité;
Et si vous m'ordonnez de vous parler sans feindre,
Vous pouvez espérer, mais vous avez a craindre.
N'y perdez point de temps, et ne négligez rien;
C'est peut-être un dessein mal ferme que le sien.
La voici. Profitez des avis qu'on vous donne,
Et gardez bien surtout qu'elle ne m'en soupçonne.

# SCÈNE II. - VIRIATE, SERTORIUS, THAMIRE.

#### VIRIATE.

On m'a dit qu'Aristie a manqué son projet, Et que Pompée échappe à cet illustre objet. Seroit-il vrai, seigneur?

# SERTORIUS.

Il est trop vrai, madame; Mais, bien qu'il l'abandonne, il l'adore dans l'âme, Et rompra, m'a-t-il dit, la trève dès demain, S'il voit qu'elle s'apprête à me donner la main.

# VIRIATE.

Vous vous alarmez peu d'une telle menace?

Ce n'est pas en effet ce qui plus m'embarrasse. Mais vous, pour Perpenna qu'avez-vous résolu?

#### VIRIATE.

D'obéir sans remise au pouvoir absolu;

### ' Mo'ière dit dans Tartuffe :

Ah! pour être dévot, je n'en suis pas moins homme.

Et si d'une offre en l'air votre âme encor frappée Veut bien s'embarrasser du rebut de Pompée, Il ne tiendra qu'à vous que dès demain tous deux De l'un et l'autre hymen nous n'assurions les nœués, Dût se rompre la trève, et dât la jalousie Jusqu'au dernier éclat pousser su rémésie.

SERTORIUS.

Vous pourres dès demain...

VIRIATE.

. Dès ce même moment.

Ce n'est pas obéir qu'obéir lentement; Et quand l'obéissance a de l'exactitude, Elle voit que sa gloire est dans la promptitude. SERTORIUS.

Mes prières pouvoient souffrir quelques refus.

Je les prendrai toujours pour ordres absolus.
Qui peut ce qui lui plaît commande alors qu'il prie.
D'ailleurs, Perpenna m'aime avec idolâtrie.
Tant d'amour, tant de rois d'où son sang est venu,
Le pouvoir souverain dont il est soutenu,
Valent bien tous ensemble un trône imaginaire
Qui ne peut subsister que par l'heur de vous plaire.
SERTORIUS.

Je n'ai donc qu'à mourir en faveur de ce choix :
J'en ai reçu la loi de votre propre voix ;
C'est un ordre absolu qu'il est temps que j'entende.
Pour aimer un Romain, vous voulez qu'il commande;
Et comme Perpenna ne le peut sans ma mort,
Pour remplir votre trône il lui faut tout mon sort.
Lui donner votre main, c'est m'ordonner, madame,
De lui céder ma place au camp et dans votre âme.
Il est, il est trop juste, après un tel bonheur,
Qu'il l'ait dans notre armée, ainsi qu'en votre cœur.
J'obéis sans murmure, et veux bien que ma vie...

VIRIATE.

Avant que par cet ordre elle vous soit ravie, Puis-je me plaindre à vous d'un retour inégal Qui tient moins d'un ami qu'il ne fait d'un rival? Vous trouvez ma faveur et trop prompte et trop pleine! L'hymen où je m'apprête est pour vous une gêne! Vous m'en parlez enfin comme si vous m'aimiez! SERTORIUS.

Souffrez, après ce mot, que je meure à vos pieds. J'y veux bien immoler tout mon bonheur au vôtre; Mais je ne vous puis voir entre les bras d'un autre; Et c'est assez vous dire à quelle extrémité Me réduit mon amour que j'ai mal écouté.

Bien qu'un si digne objet le rendît excusable, J'ai cru honteux d'aimer quand on n'est plus aimable; J'ai voulu m'en défendre à voir mes cheveux gris, Et me suis répendu long-temps de vos mépris. Mais j'ai vu dans votre âme ensuite une autre idée. Sur qui mon espérance aussitôt s'est fondée: Et je me suis promis bien plus qu'à tous vos rois. Quand i'ai vu que l'amour n'en feroit point le choix. J'allois me déclarer sans l'offre d'Aristie : Non que ma passion s'en soit vue alentie: Mais je n'ai point douté qu'il ne sût d'un grand cœur De tout sacrifier pour le commun bonheur. L'amour de Perpenna s'est joint à ces pensées, Vous avez vu le reste, et mes raisons forcées. Je m'élois figuré que de tels déplaisirs Pourroient ne me coûter que deux ou trois soupirs; Et, pour m'en consoler, j'envisageois l'estime Et d'ami généreux et de chef magnanime : Mais, près d'un coup fatal, je sens par mes ennuis Que je me promettois bien plus que je ne puis. Je me rends donc, madame; ordonnez de ma vie; Encor tout de nouveau je vous la sacrifie. Aimez-vous Perpenna?

# VIRIATE.

Je sais vous obéir,
Mais je ne sais que c'est d'aimer ni de hair;
Et la part que tantôt vous aviez dans mon âme
Fut un don de ma gloire, et non pas de ma flamme.
Je n'en ai point pour lui, je n'en eus point pour vous;
Je ne veux point d'amant, mais je veux un époux,
Mais je veux un héros, qui par son hyménée
Sache élever si haut le trône où je suis née,
Qu'il puisse de l'Espagne être l'heureux soutien,
Et laisser de vrais rois de mon sang et du sien.

Je le trouvois en vous, n'eût été la bassesse Qui pour ce cher rival contre moi s'intéresse, Et dont, quand je vous mets au-dessus de cent rois, Une répudiée a mérité le choix.

Je l'oublirai pourtant, et veux vous faire grâce. M'aimez-vous?

SERTORIUS.

Oserois-je en prendre encor l'audace?

Prenez-la, j'y consens, seigneur; et dès demain, Au lieu de Perpenda, donnez-moi votre main.

Que se tiendroit heureux un amour moins sincère Qui n'auroit autre but que de se satisfaire, Et qui se rempliroit de sa félicité Sans prendre aucun souci de votre dignité! Mais quand vous oubliez ce que j'ai pu vous dirc, Puis-je oublier les soins d'agrandir votre empire; Que votre grand projet est celui de régner?

Seigneur, vous faire grâce, est-ce m'en éloigner?

Ah! madame, est-il temps que cette grâce éclate?

C'est cet éclat, seigneur, que cherche Viriate.

Nous perdons tout, madame, à le précipiter.
L'amour de Perpenna le fera révolter;
Souffrez qu'un peu de temps doucement le ménage,
Qu'auprès d'un autre objet un autre amour l'engage :
Des amis d'Aristie assurons le secours
A force de promettre, en différant toujours.
Détruire tout l'espoir qui les tient en haleine,
C'est les perdre, c'est mettre un jaloux hors de peine,
Dont l'esprit ébranle ne se doit pas guérir
De cette impression qui peut nous l'acquérir.
Pourrions-nous venger Rome après de telles pertes?
Pourrions-nous l'affranchir des misères souffertes?
Et de ses intérêts un si haut abandon...

VIRIATE.

Et que m'importe à moi si Rome souffre ou non?

Quand i'aurai de ses maux efface l'infamie. J'en obtiendrai pour fruit le nom de son amie! Je vous verrai consul m'en apporter les lois, Et m abaisser vous-même au rang des autres rois! Si vous m'aimez, seigneur, nos mers et nos montagnes Doivent borner vos vœux, ainsi que nos Espagnes: Nous pouvons nous y faire un assez beau destin, Sans chercher d'autre gloire au pied de l'Aventiu. Affranchissons le Tage, et laissons faire au Tibre. La liberté n'est rien quand tout le monde est libre; Mais il est beau de l'être, et voir tout l'univers Soupirer sous le joug, et gémir dans les fers : Il est beau d'étaler cette prérogative Aux veux du Rhône esclave et de Rome captive: Et de voir envier aux peuples abattus Ce respect que le sort garde pour les vertus.

Quant au grand Perpenna, s'il est si redoutable, Remettez-moi le soin de le rendre traitable : Je sais l'art d'empècher les grands cœurs de faillir.

Mais quel fruit pensez-vous en pouvoir recueillir? Je le sais comme vous, et vois quelles tempétes Cet ordre surprenant formera sur nos têtes. Ne cherchons point, madame, à faire des mutins, Et ne nous brouillons point avec nos bons destins. Rome nous donnera sans eux assez de peinc, Avant que de souscrire à l'hymen d'une reine; Et nous n'en fléchirons jamais la dureté, A nioins qu'elle nous doive et gloire et liberté.

# VIRIATE.

Je vous avoûrai plus, seigneur : loin d'y souscrire, Elle en prendra pour vous une haine où j'aspire, Un courroux implacable, un orgueil endurci; Et c'est par où je veux vous arrêter ici. Qu'ai-je à faire dans Rome? et pourquoi, je vous prie?... SERTORIUS.

Mais nos Romains, madame, aiment tous leur patrie; Et de tous leurs travaux l'unique et doux espoir, C'est de vaincre bientôt assez pour la revoir.

# VIRIATE.

Pour les enchaîner tous sur les rives du Tage,

Nous n'avons qu'à laisser Bome dans l'esclavage: Ils aimeront à vivre et sous vous et sous moi, Tant qu'ils n'auront qu'un choix d'un tyran ou d'un roi-SERTORIUS.

Ils ont pour l'un et l'autre une pareille haine, Et n'obéiront point au mari d'une reine.

# VIRIATE.

Qu'ils aillent donc chercher des climats à leur choix, Où le gouvernement n'ait-ni tyrans ni rois. Nos Espagnols, formés à votre art militaire, Achèveront sans eux ce qui nous reste à faire.

La perte de Sylla n'est pas ce que je veux;
Rome attire encor moins la fierté de mes vœux:
L'hymen où je prétends ne peut trouver d'amorces
Au milieu d'une ville où règnent les divorces;
Et du haut de mon trône on ne voit point d'altraits
Où l'on n'est roi qu'un an, pour n'être rien après.
Enfin, pour achever, j'ai fait pour vous plus qu'elle:
Elle vous a banni, j'ai pris votre querelle;
Je conserve des jours qu'elle veut vous ravir.
Prenez le diadème, et laissez-la servir.
Il est beau de tenter des choses inouies,
Dût-on voir par l'effet ses volontés trahies.
Pour moi, d'un grand Romain je veux faire un grand roi;
Vous, s'il y faut périr, périssez avec moi:
C'est gloire de se perdre en servant ce qu'on aime.

Mais porter dès l'abord les choses à l'extrême, Madame, et sans besoin faire des mécontents! Soyons heureux plus tard pour l'être plus long-temps. Une victoire ou deux jointes à quelque adresse...

#### VIRIATE.

SERTORIUS.

Vous savez que l'amour n'est pas ce qui me presse, Seigneur. Mais, après tout, il faut le confesser, l'ant de précaution commence à me lasser. Je suis reine; et qui sait porter une couronne, Quand il a prononcé, n'aime point qu'on raisonne. Je vais penser à moi, vous penserez à vous.

SERTORIUS.

Ah! si vous écoutez cet injuste courrous....

### VIRTATE.

Je n'en ai point, seigneur; mais mon inquiétude Ne veut plus dans mon sort aucune incertitude : Vous me direz demain où je dois l'arrêter. Cependant je vous laisse avec qui consulter.

# SCÈNE III. - SERTORIUS, PERPENNA, AUFIDE.

PERPENNA, à Auside.

Dieux! qui peut faire ainsi disparoître la reine?

Lui-même a quelque chose en l'âme qui le gêne, Seigneur; et notre abord le rend tout interdit.

De Pompée en ces lieux savez-vous ce qu'on dit? L'avez-vous mis fort loin au-delà de la porte?

Comme assez près des murs il avoit son escorte, Je me suis dispensé de le mettre plus loin. Mais de votre secours, seigneur, j'ai grand besoin. Tout son visage montre une fierté si haute...

SERTORIUS.

Nous n'avons rien conclu, mais ce n'est pas ma faute, Et vous savez...

PERPENNA.

Je sais qu'en de pareils débats... sertorius.

Je n'ai point cru devoir mettre les armes bas; Il n'est pas encor temps.

PERPENNA.

Continuez, de grâce;

ll n'est pas encor temps que l'amitié se lasse.

SERTORIUS.

Votre intérêt m'arrête autant comme le mien : Si je m'en trouvois mal, vous ne seriez pas bien. PERPENNA.

De vrai, sans votre appui je serois fort à plaindre; Mais je ne vois pour vous aucun sujet de craindre

'SERTORIUS.

Je serois le premier dont on seroit jaloux; Mais ensuite le sort pourroit tomber sur vous.

SERTOBIUS.

Le tyran après moi vous craint plus qu'aucun autre, Et ma tête abattue ébranleroit la vôtre. Nous ferons bien tous deux d'attendre plus d'un an. PERPENNA.

Que parlez-vous, seigneur, de tête et de tyran?

Je parle de Syllá, vous le devez connoître.

Et je parlois des feux que la reine a fait naître.

Nos esprits étoient donc également distraits; Tout le mien s'attachoit aux périls de la paix; Et je vous demandois quel bruit fait par la ville De Pompée et de moi l'entretien inutile. Vous le saurez, Aufide?

AUPIDE.

A ne rien déguiser,
Seigneur, ceux de sa suite en ont su mal user;
J'en crains parmi le peuple un insolent murmure :
Ils ont dit que Sylla quitte sa dictature,
Que vous seul refusez les douceurs de la paix,
Et voulez une guerre à ne finir jamais.
Déjà de nos soldats l'âme préoccupée
Montre un peu trop de joie à parler de Pompée;
Et si l'erreur s'épand jusqu'en nos garnisons,
Elle y pourra semer de dangereux poisons.

Nous en romprons le coup avant qu'elle grossisse, Et ferons par nos soins avorter l'artifice. D'autres plus grands périls le ciel m'a garanti. PERPENNA.

Ne ferions-nous pas mieux d'accepter le parti, Seigneur? trouvez-vous l'offre ou honteuse ou mal sûre? SERTORIUS.

Sylla peut en effet quitter sa dictature;
Mais il peut faire aussi des consuls à son choix,
De qui la pourpre esclave agira sous ses lois;
Et quand nous n'en craindrons aucuns ordres sinistres,
Nous périrons par ceux de ses lâches ministres.
Croyez-moi, pour des gens comme vous deux et moi,
Rien n'est si dangereux que trop de bonne foi.

Sylla par politique a pris cette mesure
De montrer aux soldats l'impunité fort sûre;
Mais pour Cinna, Carbon, le jeune Marius,
Il a voulu leur tête, et les a tous perdus.
Pour moi, que tout mon camp sur ce bruit m'abandonne,
Qu'il ne reste pour moi que ma seule personne,
Je me perdrai plutôt dans quelque affreux climat,
Qu'aller tant qu'il vivra briguer le consulat.
Vous...

### PERPENNA.

Ce n'est pas, seigneur, ce qui me tient en peine, Exclus du consulat par l'hymen d'une reine, Du moins si vos bontés m'obtiennent ce bonheur, Je n'attends plus de Rome aucun degré d'honneur; Et banni pour jamais dans la Lusitanie, Py crois en sûreté les restes de ma vie.

# SERTORIUS.

Oui; mais je ne vois pas encor de sûreté A ce que vous et moi nous avions concerté. Vous savez que la reine est d'une humeur si fière... Mais peut-être le temps la rendra moins altière. Adieu : dispensez-moi de parler là-dessus.

### PERPENNA.

Parlez, seigneur : mes vœux sont-ils si mal reçus?

Est-ce en vain que je l'aime, en vain que je soupire?

SERTORIUS.

Sa retraite a plus dit que je ne puis vous dire.

# PERPENNA.

Elle m'a dit beaucoup: mais, seigneur, achevez, Et ne me cachez point ce que vous en savez. Ne m'auriez-vous rempli que d'un espoir frivole?

Non, je vous l'ai cédée, et vous tiendrai parole.
Je l'aime, et vous la donne encor malgré mon feu;
Mais je crains que ce don n'ait jamais son aveu,
Qu'il n'attire sur nous d'impitoyables haines.
Que vous dirai-je enfin? L'Espagne a d'autres reines;
Et vous pourriez vous faire un destin bien plus doux,
Si vous faisiez pour moi ce que je fais pour vous.
Celle des Vacéens, celle des llergètes,
Rendroient vos volontés bien plus tôt satisfaites;

La reme avec chaleur sauroit vous y servir.

Vous me l'avez promise, et me l'allez ravir !

Que sert que je promette et que je vous la donne, Quand son ambition l'attache à ma personne? Vous savez les raisons de cet attachement, Je vous en ai tantôt parlé confidemment; Je vous en fais encor la même confidence. Faites à votre amour un peu de violence; J'ai triomphé du mien; j'y suis encor tout prêt: Mais, s'il faut du parti ménager l'intérêt, Faut-il pousser à bout une reine obstinée, Qui veut faire à son choix toute sa destinée, Et de qui le secours, depuis plus de dix ans, Nous a mieux soutenus que tous nos partisans?

La trouvez-vous, seigneur, en état de vous nuire?

Non, elle ne peut pas tout-à-fait nous détruire;
Mais si vous m'enchaînez à ce que j'ai promis,
Dès demain elle traite avec nos ennemis.
Leur camp n'est que trop proche; ici chacun murmure;
Jugez ce qu'il faut craindre en cette conjoncture.
Voyez quel prompt remède on y peut apporter,
Et quel fruit nous aurons de la violenter.

#### PERPENNA.

C'est à moi de me vaincre, et la raison l'ordonne : Mais d'un si grand dessein tout mon cœur qui frissonne..

### SERTORIUS.

Ne vous contraignez point; dût m'en coûter le jour, Je tiendrai ma promesse en dépit de l'amour.

#### PERPENNA.

Si vos promesses n'ont l'aveu de Viriate...

#### SERTORIUS.

Je ne puis de sa part rien dire qui vous flatte:

PERPENNA.

Je dois donc me contraindre, et j'y suis résolu. Oui, sur tous mes désirs je me rends absolu; J'en veux, à votre exemple, être aujourd'hui le maître; PERPENNA.

Et, malgré cet amour que j'ai laissé trop croître, Vous direz à la reine...

> SERTORIUS. Eh bien! je lui dirai?

Rien, seigneur, rien encor; demain j'y penserai. Toutefois la colère où s'emporte son âme Pourroit dès cette nuit commencer quelque trame. Vous lui direz, seigneur, tout ce que vous voudrez; Et je suivrai l'avis que pour moi vous prendrez.

SERTORIUS.

Je vous admire et plains.

PERPENNA.

Que j'ai l'âme accablée!

SERTORIUS.

Je partage les maux dont je la vois comblée. Adieu : j'entre un moment pour calmer son chagrin, Et me rendrai chez vous à l'heure du festin.

SCÈNE IV. - PERPENNA, AUFIDE.

AUPIDE.

Ce maître si chéri fait pour vous des merveilles: Votre flamme en recoit des faveurs sans pareilles: Son nom seul, malgré lui, vous avoit tout volé, Et la reine se rend sitôt qu'il a parlé. Quels services faut-il que votre espoir hasarde, Afin de mériter l'amour qu'elle vous garde? Et dans quel temps, seigneur, purgerez-vous ces lieux De cet illustre objet qui lui blesse les yeux? Elle n'est point ingrate; et les lois qu'elle impose, Pour se faire obéir promettent peu de chose; Mais on n'a qu'à laisser le salaire à son choix. Et courir sans scrupule exécuter ses lois. Vous ne me dites rien? Apprenez-moi, de grâce. Comment vous résolvez que le festin se passe. Dissimulerez-vous ce manquement de foi? Et voulez-vous...

PERPENNA.

Allons en résoudre chez moi.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I. - ARISTIE, VIRIATE.

### ARISTIE.

Oui, madame, j'en suis comme vous ennemie. Vous aimez les grandeurs, et je hais l'infamie. Je cherche à me venger, vous à vous établir; Mais vous pourrez me perdre, et moi vous affoiblir, Si le cœur mieux ouvert ne met d'intelligence Votre établissement avecque ma vengeance.

On m'a volé Pompée; et moi pour le braver, Cet ingrat que sa foi n'ose me conserver, Je cherche un autre époux qui le passe, ou l'égale: Mais je n'ai pas dessein d'être votre rivale, Et n'ai point dû prévoir, ni que vers un Romain Une reine jamais daignât pencher sa main, Ni qu'un héros dont l'âme a paru si romaine, Démentît ce grand nom par l'hymen d'une reine, J'ai cru dans sa naissance et votre dignité Pareille aversion et contraire fierté. Cependant on me dit qu'il consent l'hyménée, Et qu'en vain il s'oppose au choix de la journée, Puisque, si dès demain il n'a tout son éclat, Vous allez du parti séparer votre état.

Comme je n'ai pour but que d'en grossir les forces, J'aurois grand déplaisir d'y causer des divorces, Et de servir Sylla mieux que tous ses amis, Quand je lui veux partout faire des ennemis. Parlez donc: quelque espoir que vous m'ayez vu prendre, Si vous y prétendez, je cesse d'y prétendre. Un reste d'autre espoir, et plus juste, et plus doux, Saura voir sans chagrin Sertorius à vous. Mon œur veut à toute heure immoler à Pompée Tous les ressentiments de ma place usurpée; Et comme son amour eut peine à me trahir, J'ai voulu me venger, et n'ai pu le hair.

Ne me déguisez rien, non plus que je déguise.

# VIRIATE.

Viriate à son tour vous doit même franchise, Madame; et d'ailleurs même on vous en a trop dit, Pour vous dissimuler ce que j'ai dans l'esprit.

J'ai fait venir exprès Sertorius d'Afrique Pour sauver mes états d'un pouvoir tyrannique; Et mes voisins domtés m'apprenoient que sans lui Nos rois contre Sylla n'étoient qu'un vain appui. Avec un seul vaisseau ce grand héros prit terre; Avec mes sujets seuls il commenca la guerre : Je mis entre ses mains mes places et mes ports, Et je lui confiai mon sceptre et mes trésors. Dès l'abord il sut vaincre, et j'ai vu la victoire Enfler de jour en jour sa puissance et sa gloire. Nos rois lassés du joug, et vos persécutés, Avec tant de chaleur l'ont joint de tous côtés, Ou'enfin il a poussé nos armes fortunées Jusques à vous réduire au pied des Pyrénées. Mais, après l'avoir mis au point où je le voi. Je ne puis voir que lui qui soit digne de moi: Et regardant sa gloire ainsi que mon ouvrage, Je périrai plutôt qu'une autre la partage. Mes sujets valent bien que j'aime à leur donner Des monarques d'un sang qui sache gouverner. Oui sache faire tête à vos tyrans du monde. Et rendre notre Espagne en lauriers si féconde. Qu'on voie un jour le Pô redouter ses efforts. Et le Tibre lui-même en trembler pour ses bords. ARISTIE.

Votre dessein est grand; mais à quoi qu'il aspire...

Il m'a dit les raisons que vous me voulez dire.
Je sais qu'il seroit bon de taire et différer
Ce glorieux hymen qu'il me fait espérer:
Mais la paix qu'aujourd'bui l'on offre à ce grand homme,
Ouvre trop les chemins et les portes de Rome.
Je vois que, s'il y rentre, il est perdu pour moi,
Et je l'en veux bannir par le don de ma foi.
Si je hasarde trop de m'être déclarée,
J'aime mieux ce péril que ma perte assurée;
Et si tous vos proscrits osent s'en désunir,

Nos bons destins sans eux pourront nous soutenir. Mes peuples aguerris sous votre discipline N'auront jamais au cœur de Rome qui domine; Et ce sont des Romains dont l'unique souci Est de combattre, vaincre, et triompher iol. Tant qu'ils verront marcher ce héros à leur tête, Ils iront sans frayeur de conquête en conquête. Un exemple si grand dignement soutenu Saura... Mais que nous veut ce Romain inconnn?

# SCÈNE II. - ARISTIE, VIRIATE, ARCAS.

# ARISTIE.

Madame, c'est Arcas, l'affranchi de mon frère; Sa venue en ces lieux cache quelque mystère. Parle, Arcas, et dis-nous...

#### ARCAS.

Ces lettres mieux que moi Vous diront un succès qu'à peine encor je croi.

# ARISTIE Lit.

- « Chère sœur, pour ta joie il est temps que tu saches
- » Que nos maux et les tiens vont finir en effet.
- » Sylla marche en public sans faisceaux et sans haches,
- » Prêt à rendre raison de tout ce qu'il a fait.
  - » Il s'est en plein sénat démis de sa puissance;
- Et si vers toi Pompée a le moindre penchant,
- Le ciel vient de briser sa nouvelle alliance,
- » Et la triste Émilie est morte en accouchant.
  - » Sylla même consent, pour calmer tant de haines,
- » Qu'un seu qui sut si beau rentre en sa dignité,
- Et que l'hymen te rende à tes premières chaînes,
- » En même temps qu'à Rome il rend sa liberté.

» Quintus Aristius. »

Le ciel s'est donc lassé de m'être impitoyable! Ce bonheur, comme à toi, me paroît incroyable. Cours au camp de Pompée, et dis-lui, cher Arcas...

#### ARCAS.

Il a cette nouvelle, et revient sor ses pas. De le part de Sylla chargé de lui remettre Sur ce grand changement une pareille lettre, A deux milles d'ici j'ai su le rencontrer. ARISTIE.

Quel amour, quelle joie a-t-il daigné montrer? Que dit-il? que fait il?

ARCAS.

Par votre expérience
Vous pouvez bien juger de son impalience;
Mais rappelé vers vous par un transport d'amour
Qui ne lui permet pas d'achever son retour,
L'ordre que pour son camp ce grand effet demande
L'arrête à le donner, attendant qu'il s'y rende.
Il me suivra de près, et m'a fait avancer
Pour vous dire un miracle où vous n'osiez penser.

ARISTIE.

Vous avez lieu d'en prendre une allégresse égale, Madame; vous voilà sans crainte et sans rivale.

VIRIATE.

Je n'en ai plus en vous, et je n'en puis douter; Mais il m'en reste une autre, et plus à redouter, Rome, que ce héros aime plus que lui-même, Et qu'il préféreroit sans doute au diadème, Si contre cet amour...

SCÈNE III. - VIRIATE, ARISTIE, THAMIRE, ARCAS.

THAMIRE.

Ah. madame!

VIRIATE.

Qu'as-tu,

Thamire? et d'où te vient ce visage abattu? Que nous disent tes pleurs?

THAMIRE.

Que vous êtes perdue.

Que cet illustre bras qui vous a défendue...

VIRIATE.

Sertorius?

THAMIRE.

Hélas! ce grand Sertorius...

VIRIATE.

N'achèveras-lu point?

THAMIRE.

Madame, il ne vit plus.

#### VIRIATE.

Il ne vit plus! ò ciel! Qui te l'a dit, Thamire?

### THANIRE.

Ses assassins font gloire eux-mêmes de le dire; Ces tigres, dont la rage, au milieu du festin, Par l'ordre d'un perfide a tranché son destin, Tout couverts de son sang, courent parmi la ville Émouvoir les soldats et le peuple imbécille; Et Perpenna par eux proclamé général Ne vous fait que trop voir d'où part ce coup fatal.

#### VIRIATE.

Il m'en fait voir ensemble et l'auteur et la causc. Par cet assassinat c'est de moi qu'on dispose; C'est mon trône, c'est moi qu'on prétend conquérir; Et c'est mon juste choix qui seul l'a fait périr.

Madame, après sa perte, et parmi ces alarmes, N'attendez point de moi de soupirs ni de larmes, Ce sont amusements que dédaigne aisément Le prompt et noble orgueil d'un vif ressentiment : Qui pleure l'affoiblit; qui soupire l'exhale. Il faut plus de fierté dans une âme royale; Et ma douleur, soumise aux soins de le venger...

#### ARISTIE.

Mais vous vous aveuglez au milieu du danger : Songez à fuir, madame.

# THAMIRE.

ll n'est plus temps; Aufidc, Des portes du palais saisi pour ce perfide, En fait votre prison, et lui répond de vous. Il vient, dissimulez un si juste courroux; Et jusqu'à ce qu'un temps plus favorable arrive, Daignez vous souvenir que vous êtes captive.

# VIRIATE.

Je sais ce que je suis, et le serai toujours, N'eussé-je que le ciel et mon pour mon secours.

# SCÈNE IV. — PERPENNA, ARISTIE, VIRIATE, THAMIRE, ARCAS.

# PERPENNA, à Viriate.

Sertorius est mort; cessez d'être jalouse. Madame, du haut rang qu'auroit pris son épouse. Et n'appréhendez plus, comme de son vivant, Qu'en vos propres états elle ait le pas devant. Si l'espoir d'Aristie a fait ombrage au vôtre, Je puis vous assurer et d'elle et de toute autre. Et que ce coup heureux saura vous maintenir Et contre le présent et contre l'avenir. C'étoit un grand guerrier, mais dont le sang ni l'age Ne pouvoient avec vous faire un digne assemblage: Et, malgré ces défauts, ce qui vous en plaisoit, C'étoit sa dignité qui vous tyrannisoit. Le nom de général vous le rendoit aimable; A vos rois, à moi-même il étoit préférable; Vous vous éblouissiez du titre et de l'emploi: Et ic viens vous offrir et l'un et l'autre en moi. Avec des qualités où votre âme hautaine Trouvera mieux de quoi mériter une reine. Un Romain qui commande et sort du sang des rois (Je laisse l'âge à part) peut espérer son choix, Surtout quand d'un affront son amour l'a vengée. Et que d'un choix abject son bras l'a dégagée.

# ARISTIE.

Après t'ètre immolé chez toi ton général,
Toi, que faisoit trembler l'ombre d'un tel rival,
Lâche, tu viens ici braver encor des femmes,
Vanter insolemment tes détestables flammes,
T'emparer d'une reine en son propre palais,
Et demander sa main pour prix de tes forfaits!
Crains les dieux, scélérat; crains les dieux, ou Pompée;
Crains leur haine, ou son bras, leur foudre, ou son épée,
Et, quelque noir orgueil qui te puisse aveugler,
Apprends qu'il m'aime encore, et commence à trembler
Tu le verras, méchant, plutôt que tu ne penses;
Attends, attends de lui tes dignes récompenses.

PERPENNA.
S'il en croit votre ardeur, je suis sûr du trépas;

Mais peut-être, madame, il ne l'en croira pas;
Et quand il me verra commander une armée
Contre lui tant de fois à vaincre accoutumée,
Il se rendra facile à conclure une paix
Qui faisoit dès tantôt ses plus ardents souhaits.
J'ai même entre mes mains un assez bon otage,
Pour faire mes traités avec quelque avantage.
Cependant vous pourriez, pour votre heur et le mien,
Ne parler pas si haut à qui ne vous dit rien.
Ces menaces en l'air vous dounent trop de peine.
Après ce que j'ai fait, laissez faire la reine;
Et, sans blâmer des vœux qui ne vont point à vous,
Songez à regagner le cœur de votre époux.

VIRIATE.

Oui, madame, en effet c'est à moi de répondre, Et mon silence ingrat a droit de me-confondre. Ce généreux exploit, ces nobles sentiments, Méritent de ma part de hauts remerciments: Les différer encor, c'est lui faire injustice.

Il m'a rendu sans doute un signalé service;
Mais il n'en sait encor la grandeur qu'à demi.
Le grand Sertorius fut son parfait ami.
Apprenez-le, seigneur, (car je me persuade
Que nous devons ce titre à votre nouveau grade;
Et pour le peu de temps qu'il pourra vous durer,
Il me coûtera peu de vous le déférer:)
Sachez donc que pour vous il osa me déplaire,
Ce héros, qu'il osa mériter ma colère;
Que malgré son amour, que malgré son courroux,
Il a fait ses efforts pour me donner à vous;
Et qu'à moins qu'il vous plût lui rendre sa parole,
Tout mon dessein n'étoit qu'une attente frivole;
Qu'il s'obstinoit pour vous au refus de ma main.

ARISTIE.

Et tu peux lui plonger un poignard dans le sein!. Et ton bras...

# VIRIATE.

Permettez, madame, que j'estime La grandeur de l'amour par la grandeur du crime. Chez lui-même, à sa table, au milieu d'un festin, D'un si parfait ami devenir l'assassim.

Et de son général se faire un sacrifice. Lorsque son amilié lui rend un tel service: Renoncer à la gloire, accepter pour jamais L'infamie et l'horreur qui suit les grands forfaits; Jusqu'en mon cabinet porter sa violence. Pour obtenir ma main m'y tenir sans défense; Tout cela d'autant plus sait voir ce que je doi A cet excès d'amour qu'il daigne avoir pour moi: Tout cela montre une âme au dernier point charmée : Il seroit moins coupable à m'avoir moins aimée: Et comme je n'ai point les sentiments ingrats, Je lui veux conseiller de ne m'épouser pas. Ce seroit en son lit mettre son ennemie, Pour être à tous mements maîtresse de sa vie : Et je me résoudrois à cet excès d'honneur. Pour mieux choisir la place à lui percer le cœur 1. Seigneur, voilà l'effet de ma reconnoissance. Du reste, ma personne est en votre puissance: Vous êtes maître ici : commandez : disposez. Et recevez enfin ma main, si vous l'osez.

PERPENNA.

Moi! si je l'oserai? Vos conseils magnanimes
Pouvoient perdre moins d'art à m'étaler mes crimes:
l'en connois mieux que vous toute l'énormité,
Et pour la bien connoître ils m'ont assez coûté.
On ne s'attache point, sans un remords bien rude,
A tant de perfidie et tant d'ingratitude:
Pour vous je l'ai domté, pour vous je l'ai détruit;
l'en ai l'ignominie, et j'en aurai le fruit.
Menacez mes forfaits et proscrivez ma tête,
De ces mêmes forfaits vous serez la conquête;
Et n'eût tout mon bonheur que deux jours à durer,
Vous n'avez dès demain qu'à vous y préparer.
l'accepte votre haine, et l'ài bien méritée,
l'en ai prévu la suite, et j'en sais la portée.
Mon triomphe...

Pour mioux choisir la place à te percer le cœur.

A ces conditions, prends ma main, si tu l'oses.

Rodelinde dit dans Pertharite:

SCÈNE V. — PERPENNA, ARISTIE, VIRIATE, AUFIDE, ARCAS, THAMIRE.

#### AUFIDE.

Seigneur, Pompée est arrivé,
Nos soldats mutinés, le peuple soulevé.
La porte s'est ouverte à son nom, à son ombre.
Nous n'avons point d'amis qui ne cèdent au nombre:
Antoine et Manlius déchirés par morceaux,
Tout morts et tout sanglants, ont encor des bourreaux.
On cherche avec chaleur le reste des complices,
Que lui-même il destine à de pareils supplices.
Je défendois mon poste, il l'a soudain forcé,
Et de sa propre main vous me voyez percé;
Maître absolu de tout, il change ici la garde.
Pensez à vous, je meurs; la suite vous regarde.

#### ARISTIE.

Pour quelle heure, seigneur, faut-il se préparer A ce rare bonheur qu'il vient vous assurer? Avez-vous en vos mains un assez bon otage, Pour faire vos traités avec grand avantage?

PERPENNA.

C'est prendre en ma faveur un peu trop de souci, Madame; et j'ai de quoi le satisfaire ici.

SCÈNE VI. — POMPÉE, PERPENNA, VIRIATE, ARISTIE, CELSUS, ARCAS, THAMIRE.

#### PERPENNA.

Seigneur, vous aurez su ce que je viens de faire. Je vous ai de la paix immolé l'adversaire, L'amant de votre femme, et ce rival fameux Qui s'opposoit partout au succès de vos vœux. Je vous rends Aristie, et finis cette crainte Dont votre âme tantôt se montroit trop atteinte; Et je vous affranchis de ce jaloux ennui Qui ne pouvoit la voir entre les bras d'autrui. Je fais plus; je vous livre une flère ennemie, Avec tout son orgueil et sa Lusitanie; Je vous en ai fait maître, et de tous ces Romains Que déjà leur bonheur a remis en vos mains.

## ACTE V. SCÈNE VI.

Comme en un grand dessein, et qui veut promptitude, On ne s'explique pas avec la multitude, Je n'ai point cru, seigneur, devoir apprendre à tous Celui d'aller demain me rendre auprès de vous; Mais j'en porte sur moi d'assurés témoignages. Ces lettres de ma foi vous seront de bons gages; Et vous reconnoîtrez, par leurs perfides traits, Combien Rome pour vous a d'ennemis secrets, Qui tous, pour Aristie enflammés de vengeance, Avec Sertorius étoient d'intelligence. Lisez.

(Il lui donne les lettres qu'Aristie avoit apportées de Rome à Sertorius.)

ARISTIL.

Quoi, scélérat! quoi, lâche! oses-tu bien...

Madame, il est ici votre maître et le mien; Il faut en sa présence un peu de modestie, Et si je vous oblige à quelque repartie, La faire sans aigreur, sans outrages mêlés, Et ne point oublier devant qui vous parlez.

Vous voyez là, seigneur, deux illustres rivales, Que cette perte anime à des haines égales. Jusques au dernier point elles m'ont outragé; Mais, puisque je vous vois, je suis assez vengé. Je vous regarde aussi comme un dieu tutélaire, Et ne puis... Mais, ô dieux! seigneur, qu'allez-vous faire?

POMPÉE, après avoir brûlé les lettres sans les lire.

Montrer d'un tel secret ce que je veux savoir. Si vous m'aviez connu, vous l'auriez su prévoir.

Rome en deux factions trop long-temps partagée N'y sera point pour moi de nouveau replongée; Et quand Sylla lui rend sa gloire et son bonheur, Je n'y remettrai point le carnage et l'horreur. Oyez, Celsus...

(Il lui parle bas.)

Surtout empêchez qu'il ne nomme Aucun des ennemis qu'elle m'a faits à Rome. (à Perpenna.)

Vous, suivez ce tribun; j'ai quelques intérêts Qui demandent ici des entretiens secrets.

PERPENNA.

Seigneur, se pourroit-il qu'après un tel service...

POMPÉE.

J'en connois l'importance, et lui rendrai justice. Alles.

PERPENNA.

Mais cependant leur haine...

POMPÉE.

C'est assez.

Je suis maître, je parle, allez, obéissez.

SCÈNE VII. — POMPÉE, VIRIATE, ARISTIE, THAMIRE, ARCAS.

POMPÉE.

Ne vous offensez pas d'ouïr parler en maître, Grande reine; ce n'est que pour punir un traître.

Criminel envers vous d'avoir trop écouté
L'insolence où montoit sa noire lâcheté,
J'ai cru devoir sur lui prendre ce haut empire
Pour me justifier avant que vous rien dire :
Mais je n'abuse point d'un si facile accès,
Et je n'ai jamais su dérober mes succès.

Quelque appui que son crime aujourd'hui vous enlève, Je vous offre la paix, et ne romps point la trève; Et ceux de nos Romains qui sont auprès de vous Peuvent y demeurer sans craindre mon courroux.

Si de quelque péril je vous ai garantie, Je ne veux pour tout prix enlever qu'Aristie, A qui devant vos yeux, enfin maître de moi, Je rapporte avec joie et ma main et ma foi. Je ne dis rien du cœur, il tint toujours pour elle.

ARISTIE.

Le mien savoit vous rendre une ardeur mutuelle; Et, pour mieux recevoir ce don renouvelé, Il oublira, seigneur, qu'on me l'avoit volé.

VIRIATE.

Moi, j'accepte la paix que vous m'avez offerte; C'est tout ce que jo puis, seigneur, après ma perte; Elle est irréparable : et comme je ne voi Ni chefs dignes de vous, ni rois dignes de moi, Je renonce à la guerre, ainsi qu'à l'hyménée;
Mais j'aime encor l'honneur du trône où je suis née.
D'une juste amitié je sais garder les lois,
Et ne sais point régner comme règnent nos rois.
S'il faut que sous votre ordre ainsi qu'eux je domine,
Je m'ensevelirai sous ma propre ruine:
Mais si je puis régner sans honte et sans époux,
Je ne veux d'héritiers que votre Rome, ou vous;
Vous choisirez, seigneur; ou, si votre alliance
Ne peut voir mes états sous ma seule puissance,
Vous n'avez qu'à garder cette place en vos mains,
Et je m'y tiens déjà captive des Romains.

POMPÉE.

Madame, vous avez l'âme trop généreuse, Pour n'en pas obtenir une paix glorieuse; Et l'on verra chez eux mon pouvoir abattu, Ou j'y ferai toujours honorer la vertu.

SCÈNE VIII. — POMPÉE, ARISTIE, VIRIATE, CELSUS, ARCAS, THAMIRE.

POMPÉE.

En est-ce fait, Celsus?

CELSUS.

Oui, seigneur; le perfide A vu plus de cent bras punir son parricide; Et livré par votre ordre à ce peuple irrité, Sans rien dire...

POMPÉE.

Il suffit, Rome est en sûrêté; Et ceux qu'à me haîr j'avois trop su contraindre, N'y craignant rien de moi, n'y donnent rien à craindre. (à Viriate.)

Vous, madame, agréez pour notre grand héros Que ses manes vengés goûtent un plein repos. Allons donner notre 1 ordre à des pompes funèbres A l'égal de son nom illustres et célèbres, Et dresser un tombeau témoin de son malheur, Qui le soit de sa gloire et de notre douleur,

<sup>1</sup> Les éditions données par Corneille portent : votre ordre. Le froid qui règne dans ce dénoument vient principalement du rôle has et méprisable que joue Perpenna. Il est asses làche pour venir acceser la femme de Pompée d'avoir voulu faire des ennemis à son mari dans le temps de son divorce, et asses imbécile pour croire que Pompée lui en saura gré dans le temps qu'il reprend sa fomme.

Un défaut non moins grand, c'est que cette accusation contre Aristie est un faible épisode auquel on ne s'attend point.

C'est une belle chose dans l'histoire, que Pompée brûle les lettres sans les lire; mais ce n'est point du tout une chose tragique : ce qui arrive dans un ciquième acte, sans avoir été préparé dans les premiers, ne fait jamais une impression violente.

Ces lettres sont une chose absolument étrangère à la pièce. Ajouter à tous ces défauts contre l'art du théâtre, que le supplice d'un criminel, et surtout d'un criminel méprisable, ne produit jamais aucun mouvement dans l'âme; à espectateur ne craint ni n'espère. Il n'y a point d'exemple d'un dénoûment pareil qui ait remué l'âme; et il n'y en aura point. (Voltaire.)

FIN DE SERTORIUS

# POÉSIES DIVERSES

DE PIERRE CORNEILLE

. • • . • • •

# POÉSIES DIVERSES.

#### STANCES.

Que vous sert-il de me charmer?
Aminte, je ne puis aimer
Où je ne vois rien à prétendre;
Je sens naître et mourir ma flaume à votre aspect,
Et si pour la beauté j'ai toujours l'âme tendre,
Jamais pour la vertu je n'ai que du respect.

Vous me recevez sans mépris,
Je vous parle, je vous écris,
Je vous vois quand j'en ai l'envie;
Ces bonheurs sont pour moi des bonheurs superflus;
Et si quelque autre y trouve une assez douce vie,
Il me faut pour aimer quelque chose de plus.

Le plus grand amour sans faveur,
Pour un homme de mon humeur,
Est un assez triste partage;
Je cède à mes rivaux cet inutile bien,
Et qui me donne un cœur, sans donner davantage,
M'obligeroit bien plus de ne me donner rien.

Je suis de ces amants grossiers
Qui n'aiment pas fort volontiers
Sans aucun prix de leurs services,
Et veux, pour m'en payer, un peu mieux qu'un regard;
Et l'union d'esprit est pour moi sans délices
Si les charmes des sens n'y prennent quelque part.

#### VERS

#### SUR LE CARDINAL DE RICHELIEU.

Qu'on parle mal ou bien du fameux cardinal, Ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien : Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal; Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien.

#### CHANSON.

Vos beaux yeux sur ma franchise N'adressent pas bien leurs coups, Tête chauve et barbe grise Ne sont pas viande pour vous; Quand j'aurais l'heur de vous plaire, Ce seroit perdre du temps; Iris, que pourriez-vous faire D'un galant de cinquante ans?

Ce qui vous rend adorable
N'est propre qu'à m'alarmer,
Je vous trouve trop aimable
Et crains de vous trop aimer:
Mon cœur à prendre est facile,
Mes vœux sont des plus constants;
Mais c'est un meuble inutile
Qu'un galant de cinquante ans.

Si l'armure n'est complète, Si tout ne va comme il faut, Il vaut mieux faire retraite Que d'entreprendre un assaut : L'amour ne rend point la place A de mauvais combattants, Et rit de la vaine audace Des galants de cinquante ans.

1

# ÉPITAPHE

SUR LA MORT DE DAMOISELLE ÉLISABETH RANQUET 1, FEMME DE M. DU CHEVREUL, ÉCUYER, SEIGNEUR D'ESTURNVILLE

#### SONNET.

Ne verse point de pleurs sur cette sépulture. Passant : ce lit funebre est un lit précieux. Où git d'un corps tout pur la cendre toute pure; Mais le zèle du cœur vit encore en ces lieux.

Avant que de payer le droit de la nature Son âme, s'élevant au-delà de ses yeux, Avoit au Créateur uni la créature : Et marchant sur la terre elle étoit dans les cieux.

Les pauvres bien mieux qu'elle ont senti sa richesse : L'humilité, la peine, étoient son allégresse; Et son dernier soupir fut un soupir d'amour.

Passant, qu'à son exemple un beau seu te transporte; Et, loin de la pleurer d'avoir perdu le jour, Crois qu'on ne meurt jamais quand on meurt de la sorte.

# SONNET

SUR LA CONTESTATION ENTRE LE SONNET D'URANIE ET CELCI DE JOB 2.

Demeurez en repos, Frondeurs et Mazarins, Vous ne méritez pas de partager la France;

Cette dame, qui s'était fait à juste titre une grunde réputation de verte, mourat en odeur de sainteté. Le sonnet ci-dessus fut imprime en tête de sa vie, publice pour la première fois en 1655.

Voyez l'histoire de cette contestation dans les Mémoires de Littérature, im-Mincs à La Haye, tome I, p. 120. Le sonnet d'Uranie était de Voiture, et celui de Job, de Benserade, (Palissot.)

Laissez-en tout l'honneur aux partis d'importance Qui mettent sur les rangs de plus nebles mutins.

Nos Uranins ligués contre nos Jebelins Portent bien au combat une autre véhémence; Et s'il doit achever de même qu'il commence, Ce sont Guelfes nouveaux, et nouveaux Gibelins.

Vaine démangeaison de la guerre civile, Qui partagiez naguère et la cour et la ville, Et dont la paix éteint les cuisantes ardeurs,

Que vous avez de peine à demeurer oisive, Puisqu'au même moment qu'on voit bas les Frondeurs, Pour deux méchants sonnets on demande ()ui vive!

# AU ROI.

#### SONNET 1.

La noblesse, grand roi, manquoit à ma naissance. Ton père en a daigné gratifier mes vers; Et mes vers annoblis ont couru l'univers Avecque plus de pompe et de magnificence.

Ce fut là de son temps toute leur récompense, Dont même il honora tant de sujets divers Que sur ce long abus tes yeux enfin ouverts De ce mélange impur ont su purger la France.

Par cet illustre soin mes vers déshonorés Perdront ce noble orgueil dont tu les vois parés Si dans mon premier rang ton ordre me rayale.

Grand roi, ne souffre pas qu'il ait tout son effet, Et qu'aujourd'hui ta main pour moi si libérale Reprenne le seul don que ton père m'a fait.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce sonnet, qui n'a jamais figure jusqu'ici dans aucane édition de Cornelle, 54 qui avait échappé à tous les éditeurs et à tous les biographes, a été retrouvé

## AU ROL

Quelle rapidité de conquête en conquête En dépit des hivers guide tes étendards? Et quel dieu dans tes yeux tient cette foudre prête, Qui fait tomber les murs d'un seul de tes regards?

A peine tu parois qu'une province entière Rend hommage à tes lis et justice à tes droits, Et ta course en neuf jours achève une carrière Que l'on verroit coûter un siècle à d'autres rois,

En vain pour t'applaudir ma muse impatiente, Attendant ton retour, prête l'oreille au bruit; Ta vitesse l'accable, et sa plus haute attente Ne peut imaginer ce que ton bras produit.

Mon génie, étonné de ne pouvoir te suivre, En perd haleine et force; et mon zèle confus, Bien qu'il t'ait consacré ce qui me reste à vivre, S'épouvante, t'admire, et n'ose rien de plus.

Je rougis de me taire et d'avoir tant à dire; Mais c'est le seul parti que je puisse choisir. Grand roi, pour me donner quelque loisir d'écrire, Daigne prendre pour vaincre un peu plus de loisir 1!

récemment par M. Ludov c Lalanne, dans un recueil de pièces manuscrites conservé à la Bibliotheque de l'institut. M. Lalanne pense, et aous partageons pleimement cette opinion, qu'il a d'ét composé à l'occasion de 1 édit du mois de mai 1664, par lequel Louis XIV supprimait toutes les lettres de noblesse accordées par lui ou par son père, depuis le 1<sup>st</sup> janvier 1614 dans la Normandie, et depuis le 1<sup>st</sup> janvier 1611 dans la Normandie, et depuis le 1<sup>st</sup> janvier 1614 dans la Normandie, et depuis le 1<sup>st</sup> janvier 1614 dans la Romandie, et depuis le 1<sup>st</sup> janvier 1615 dans la Romandie, et depuis le 1<sup>st</sup> janvier 1615 dans la Romandie de l'étant de la lance de l

Grand roi, cesse de vaincre, ou je cesse d'écrire! (Boileau.)

# ÉLÉGIE.

lris, se vais parler; c'est trop de violence. Il est temps que mon seu se dérobe au silence. Et qu'il fasse échapper au respect qui me nuit L'aveu du triste état où vous m'avez réduit. Depuis le jour fatal que pour vous je soupire. Mes veux se sont cent fois chargés de vous le dire. Et cent fois, si mon mal vous pouvoit émouvoir, Leur mourante langueur vous l'auroit fait savoir : Mais les vôtres partout, certains de leur victoire, D'une obscure conquête estiment peu la gloire, Et veulent, pour daigner en faire part au cœur. Que l'éclat du triomphe en apporte au vainqueur. C'est par là que, jaloux de l'orgueil qui l'inspire, Ce cœur n'a point sur moi reconnu son empire: Oue mettant ma défaite au-dessous de ses soins Il en a récusé mes soupirs pour témoins, Et craint de s'exposer, s'il avouoit mes peines, A rougir d'un captif indigne de vos chaînes. Je le consesse, Iris, il n'est point parmi nous De mérite assez haut pour aller jusqu'à vous. A voir ce que je suis tout mon espoir chancelle: Mais le peu que je vaux ne vous rend pas moins belle : J'ai des yeux comme un autre à me laisser charmer, J'ai comme un autre un cœur ardent à s'enflammer: Et. dans les doux appas dont vous êtes pourvue. J'ai dû brûler pour vous puisque je vous ai vue. Oui, de votre beauté l'éclat impérieux Touche aussitot le cœur qu'il vient frapper les yeux : Ce n'est point un brillant dont la fausse lumière Ne fasse qu'eblouir au moment qu'elle éclaire: Ce n'est point un effort de charmes impuissants Qui prennent pour appui la surprise des sens : Quoi qu'en vous leur rapport vante d'un prix extrême. La raison convaincue y souscrit elle-même, Et. sans appréhender de le voir dementi. Par son propre suffrage affermit leur parti. Alors que ne peut point sur les plus belles âmes

Ce vit amas d'attraits, cette source de flammes. Ces beaux yeux qui, portant le jour de toutes parts. Font autant de captifs qu'ils lancent de regards! Alors que ne peut point ce pompeux assemblage Des traits les plus percants dont brille un beau visage, Et qui dessus le vôtre étalent hautement Ce qu'ailleurs cent beautés font voir de plus charmant! Aussi, que leur adresse aux dons de la nature Ajoute encor de l'art la plus douce imposture, Que de lis empruntés leur visage soit peint, On les verra pâlir auprès de votre teint. Ce teint dont la blancheur, sans être mendiée. Passe en vivacité la plus étudiée. Et pare avec orgueil le plus brillant séjour Où les grâces jamais aient attiré l'amour. C'est là, c'est en vous seule, lris, que l'on doit croire Qu'aimant à triompher, il triomphe avec gloire, Et qu'it trouve aussitôt de quoi s'assujettir Quiconque de ses traits s'étoit pu garantir. Pour moi, je l'avoûrai, comme aucune surprise N'avoit jusques ici fait trembler ma franchise. Permettant à mes yeux l'heur de vous regarder, Mon cœur trop imprudent ne crut rien hasarder. Ainsi de vos beautés qu'on vantoit sans pareilles Je voulus à loisir contempler les merveilles; Ainsi i'examinai tous ces riches trésors Que prodigua le ciel à former votre corps, Ce port noblement fier, cette taille divine Qui par sa majesté marque son origine, Seule égale à soi-même, et tellement à vous, Que, la formant unique, il s'en montra jaloux, De tant d'appas divers mon aine possédée Se plut d'en conserver la précieuse idée : Je l'admirai sans cesse, et de mon souvenir, Ne croyant qu'admirer, j'eus peur de la bannir : Mais de ce sentiment la flatteuse imposture N'empêcha pas le mal pour cacher la blessure : Et ce soin d'admirer, qui dure plus d'un jour, S'il n'est amour déjà, devient bientôt amour. Un je ne sais quel trouble où je me vis réduire De cette vérité sut assez tôt m'instruire :

Par d'inquiets transports me sentant émouvoir, J'en connus le sujet quand j'osai vous revoir. A prendre ce dessein mon âme tout émue Eut peine à soutenir l'éclat de votre vue: Mon cœur en fut surpris d'un doux saisissement Oui me sit découyrir que j'allois être amant : Un désordre confus m'expliqua son martyre; Je voulus vous parler, et ne sus que vous dire; Je rougis, je pålis; et d'un tacite aveu. Si je n'aime point, dis-je, hélas! qu'il s'en faut pou! Soudain, le pourrez-vous apprendre sans colère? Je jugeai la révolte un parti nécessaire, Et je n'épargnai rien, dans cette extrémité. Pour soulever mon cœur contre votre beauté. L'ardeur de dégager ma franchise asservie Me fit prendre les veux de la plus noire envie: Je ne m'attachai plus qu'à chercher des défauts. Qui, détruisant ma flamme, adoucissent mes maux : Mais, las! cette recherche un peu trop téméraire Produisit à sa cause un effet bien contraire: Et vos attraits, par elle à mes sens mieux offerts, Au lieu de les briser redoublèrent mes fers. Plus je vous contemplai, plus je connus de charmes Contre qui ma raison me refusa des armes: Et sans cesse l'amour, par de vives clartés. Me découvrit en vous de nouvelles beautés. Tout ce que vous faisiez étoit inséparable De ce je ne sais quoi sans qui rien n'est aimable; Tout ce que vous disiez avoit cet air charmant Qui des plus nobles cœurs triomphe en un moment, J'en connus le pouvoir, j'en ressentis l'atteinte : Contraint de vous aimer, j'aimai cette contrainte; Et je n'aspirai plus, par mille vœux offerts, Qu'à vous faire avouer la gloire de mes fers. Y consentirez-vous, belle Iris? et pourrai-je Promettre à mes désirs ce charmant privilége? Je ne demande point que sensible à mon feu L'assurance du vôtre en couronne l'aveu : Je ne demande point qu'à mes vœux favorable Vous vous montriez amante en vous montrant aimable. Et que, par un transport qui n'examine rien.

Le don de votre cœur suive l'offre du mien : Quoi qu'on ait fait pour vous et de grand et d'insigne, C'est un prix glorieux dont on n'est jamais digne, Et que ma passion me faisant désirer. L'excès de mes défauts me défend d'espérer. Permettez seulement, pour flatter mon martyre. Que vous osant aimer j'ose aussi vous le dire: Qu'à vos pieds mon respect apporte chaque jour Les serments redoublés d'un immuable amour: Que là, par son ardeur, je vous fasse connoître Qu'étant pur et sincère il doit toujours s'accroître : Que ce n'est point l'effet d'un aveugle appétit Que le désir sit naître et que l'espoir nourrit, Et qu'aimant par raison d'un amour véritable Ce que jamais le ciel forma de plus aimable, Le temps dessus mon cœur n'aura rien d'assez fort Pour en bannir les traits que par ceux de la mort.

### AU ROI.

#### SUR SON RETOUR DE FLANDRE.

Tu reviens, ô mon roi! tout couvert de lauriers; Les palmes à la main tu nous rends nos guerriers; Et tes peuples, surpris et charmés de leur gloire, Mêlent un peu d'envie à leurs chants de victoire.

Ils voudroient avoir vu comme eux aux champs de Mars Ton auguste sierté guider tes étendards, Avoir domté comme eux l'Espagne en sa milice, Réduit comme eux la Flandre à te faire justice, Et su mieux prendre part à tant de murs forcés, Que par des seux de joie et des vœux exaucés.

Nos muses à leur tour, de même ardeur saisies, Vont redoubler pour toi leurs nobles jalousies, Et ta France en va voir les merveilleux efforts Déployer à l'envi leurs plus rares trésors. Elles diront quels soins, quels rudes exercices, Quels travaux assidus étoient lors tes délices,

Quels secours aux blessés prodiguoit la bonté. Quels exemples donnoit ton intrépidité. Ouels rapides succès ont accru ton empire. Et le diront bien mieux que je ne le puis dire. C'est à moi de m'en taire, et ne pas avilir L'honneur de ces lauriers que tu viens de cueillir. De mon génie usé la chaleur amortie A lour gloire immortelle est trop mal assortie: Et défigureroit les grandes actions Par l'indigne attentat de ses expressions. Oue ne peuvent, grand roi, tes hautes destinées Me rendre la vigueur de mes jeunes années! Qu'ainsi qu'au temps du Cid je serois de jalonx! Mais i'ai beau rappeler un souvenir si doux. Ma veine, qui charmoit alors tant de balustres. N'est plus qu'un vieux torrent qu'ont fari douze lustres: Et ce scroit en vain qu'aux miracles du temps Je voudrois opposer l'acquis de quarante ans. Au bout d'une carrière et si longue et si rude On a trop peu d'haleine et trop de lassitude: A force de vieillir un auteur perd son rang; On croit ses vers glacés par la froideur du sang: Leur dureté rebute, et leur poids incommode: Et la seule tendresse est toujours à la mode.

Ce dégoût toutefois ni ma propre langueur
Ne me font pas encor tout-à-fait perdre cœur;
Et dès que je vois jour sur la scène à te peindre,
Il rallume aussitôt ce feu prêt à s'éteindre.
Mais comme au vif éclat de tes faits inouïs
Soudain mes foibles yeux demeurent éblouis,
J'y porte, au lieu de toi, ces héros dont la gloire
Semble épuiser la fable et confondre l'histoire,
Et m'en faisant un voile entre la tienne et moi,
J'assure mes regards pour aller jusqu'à toi.

Ainsi de ta splendeur mon idée enrichie En applique à leur front la clarté réfléchie, Et forme tous leurs traits sur le moindre des tiens, Quand je veux faire honneur aux siècles anciens. Sur mon théâtre ainsi tes vertus ébauchées Sèment ton grand portrait par pièces détachées; Les plus sages des rois, comme les plus vaillants,

Y recoivent de toi leurs plus dignes brillants. J'emprunte, pour en faire une pompeuse image, Un peu de la conduite, un peu de lon courage; Et j'étudie en toi ce grand art de régner, Qu'à leur postérité je leur fais enseigner. C'est tout ce que des ans me peut souffrir la glace : Mais i'ai d'autres moi-même à servir en ma place. Deux fils dans ton armée, et dont l'unique emploi Est d'y porter du sang à répandre pour toi : Tous deux ils tâcheront, dans l'ardeur de te plaire, D'aller plus loin pour toi que le nom de leur père; Tous deux, impatients de le mieux signaler, Ils brûleront d'agir, quand je tremble à parler; Et ce feu qui sans cesse eux et moi nous consume Suppléra par l'épée au défaut de ma plume. Pardonne, grand vainqueur, à cet emportement : Le sang prend malgré nous quelquesois son moment: D'un père pour ses sils l'amour est légitime: Et i'ai droit pour les miens de garder quelque estime, Après qu'en leur faveur toi-même as bien voulu M'assurer que l'abord ne t'en a point déplu.

Le plus jeune a trop tôt reçu d'heureuses marques D'avoir suivi les pas du plus grand des monarques : Mais s'il a peu servi, si le feu des mousquets Arrêta dès Douay ses plus ardents souhaits, Il fait gloire du lieu que perça la tempète : Ceux qu'elle atteint au pied ne cachent pas leur tête; Sur eux à ta fortune ils laissent tout pouvoir; Ils s'offrent tout entiers aux hasards du devoir.

De nouveau je m'emporte. Encore un coup pardonne Ce doux égarement que le sang me redonne; Sa flatteuse surprise aisément nous séduit; La pente est naturelle, avec joie on la suit; Elle fait une aimable et prompte violence, Dont pour me garantir je n'ai que le silence.

Grand roi, qui vois assez combien j'en suis confus, Souffre que je t'admire, et ne te parle plus!

# POÉSIES SACRÉES.

## PSAUME CXII.

## Laudate, pueri, Dominum.

Enfants, de qui les voix, à peine encor formées, Ne font que bégayer, C'est à louer le nom du Seigneur des armées Qu'il les faut essayer.

Que ce nom soit béni dans toute l'étendue Que les siècles auront! Que la gloire en soit même au-delà répandue De ce qu'ils dureront!

De climat en climat, ainsi que d'âge en âge, Il est à respecter, Et du nord au midi, de l'Inde jusqu'au Tage, Il le faut exalter.

Sa gloire, qui s'élève au-dessus des monarques, Est seule sans défaut : Et bien qu'on voie au ciel en briller mille marques, Elle est encor plus haut.

Quel roi fait sa demeure au-dessus du tonnerre, Comme ce Dieu des dieux, Qui voit du haut en bas, et tout ce qu'a la terre, Et tout ce qu'ant les cieux?

Il dégage le pauvre, et la pauvreté même, Du plus épais bourbier, Et tire le plus vil, par son pouvoir suprême, Du plus sale fumier. Il les place lui-même à côté de leurs princes, Parmi les potentats; Il leur donne lui-même à régir leurs provinces Et régler leurs états.

Il fait plus, il répand sur la femme stérile La joie et le bonheur; Et, faisant de sa couche une terre fertile, Il la met en honneur.

## PSAUME CXIII.

# In exitu Israël de Ægypto.

Du fidèle Abraham race heureuse et chérie, Quand de tes premiers fers ton Dieu te garantit, Que du fond de l'Égypte, et de sa barbarie, La maison de Jacob sortit;

Il voulut en Judée étaler l'abondance De sa miséricorde et de sa sainteté, Et choisit Israël pour siége à sa puissance, Et pour objet à sa bonté.

De ce peuple fuyant, loin d'arrêter sa course, La mer fuit devant lui sitôt qu'elle le vit; Et les eaux du Jourdain, rebroussant vers leur source, Lui cédèrent leur propre lit.

Soudain les plus hauts monts de joie en tressaillirent, Comme un troupeau sur l'herbe, au son des chalumeaux, Soudain tout à l'entour les collines bondirent, Comme bondissent les agneaux.

O mer, qui t'obligeoit de prendre ainsi la fuite? Indomtable élément, quel bras t'a déplacé? Par quel ordre, Jourdain, et sous quelle conduite Tes eaux ont-elles rebroussé? Qui vous fit tressaillir, orgueilleuses montagnes, Comme au son du pipeau tressaillent les troupeaux? Collines, qui servez de ceinture aux campagnes, Qui vous fit bondir comme agneaux?

Qui l'eût pu, que ce Dieu qui fait trembler la terre, Qui n'a qu'à le vouloir, et tout change de lieu, Qui nous gouverne en paix, qui nous couronne en guerre, Qui de Jacob est le seul Dieu?

C'est lui qui convertit les rochers en fontaines, Qui de leurs flancs pierreux tire des torrents d'eaux, Qui dos vastes déserts en arrose les plaines, Qui les y sépare en ruisseaux.

Ce n'est point aux mortels à prendre aucune gloire, Le cœur qu'elle surprend la doit désavouer; C'est ton nom, qui fait seul plus qu'on n'eût osé croire, C'est lui, Seigneur, qu'il faut louer.

Fais de tes vérités briller si bien l'empire, Et rends de ta pitié le pouvoir si connu, Qu'entre les nations on ne puisse nous dire : Votre Dieu, qu'est-il devenu?

Aveugles mal guidés qui courez vers la chute, Sachez que pour séjour c'est le ciel qui lui plaît, Que son moindre vouloir hautement s'exécute, Que tout est par lui ce qu'il est.

Vos dieux n'ont point de bras à lancer le tonnerre, Gentils, ils ne sont tous que simulacres vains; C'est de l'or, de l'argent, du bois et de la pierre, Qui tient sa forme de vos mains.

Vous leur faites des yeux, vous leur faites des bouches, Qui ne savent que c'est de voir et de parler; Et leurs plus vifs regards sont benins ou farouches, Comme il vous platt les ciseler.

Les oreilles chez eux sont de si peu d'usage, Qu'autour d'elles le son frappe inutilement; Et le nez que votre art plante sur leur visage Ne leur y sert que d'ornement.

Enfin ils n'ont des mains que pour faire figure; Leurs pieds, s'il faut marcher, n'y sauroient consentir; Et s'ils ont un gosier, il n'a point d'ouverture Par où leur voix daigne sortir.

Deviennent tous pareils à ces vaines idoles Ceux qui leur donnent l'être et les font adorer! Devienne tout semblable à tous ces dieux frivoles Quiconque en eux veut esperer!

La maison d'Israël a mis son espérance Aux suprêmes bonlés du souverain Auteur; Et son bras tout-puissant l'a mise en assurance, Il s'en est fait le protecteur.

La famille d'Aaron y met son espérance, Elle n'attend secours ni faveur que de lui; Et son bras tout-puissant la met en assurance, Il lui sert d'invincible appui.

Tous ceux qui craignent Dieu mettent leur espérauce Au suprême pouvoir de son bras souverain; Et ce Dieu juste et bon les met en assurance, Et pour appui leur tend la main.

Il nous tient à tel point gravés dans sa mémoirs, Qu'il ne peut oublier nos bonnes actions, Et nous comble ici-bas, en attendant sa gloire, De mille bénédictions.

Aux enfants d'Israél il prodigue ses grâces, il entend leur prière, il bénit leurs ferveurs! Et sur les fils d'Aaron, qui marchent sur ses traces, il verse les mêmes faveurs.

Il en est libéral par toutes nos provinces A ceux dont l'ame sainte exalte et craint son nom; Aux petits comme aux grands, aux bergers comme aux princes Il départ ce précieux don. Puisse de jour en jour sa bonté souveraine, Qui vous attache à lui par des liens si doux, Et redoubler ce don, et l'épandre à main pleine Sur vos fils ainsi que sur vous!

Entre les nations dont il peuple le monde Il lui plut vous bénir comme ses bien-aimés; Et quand il a formé le ciel, la terre, et l'onde, C'est pour vous qu'il les a formés.

Ce Créateur de tout, ce maître du tonnerre, S'est réservé là-haut le ciel pour habiter; Mais se le réservant, il vous donne la terre; C'est de là qu'il y faut monter.

Cependant chez les morts il n'est aucune flamme Qui ranime, Seigneur, ton sacré souvenir, Et sous un froid tombeau qui couvre un corps sans àme On n'apprend point à te bénir:

C'est à nous qui vivons à te rendre un hommage De louange et de gloire aussi-bien que d'encens; C'est à ceux qui vivront à t'offrir d'âge en âge Un tribut de vœux innocents.

# PSAUME CXLVIII.

#### Laudate Dominum de calis.

Louez, pures intelligences, Le Dieu qui vous commet à gouverner les cieux, Et du plus haut séjour de ses magnificences, Donnez l'exemple à ces bas lieux.

Lonez-le tous, esprits célestes, Ministres éternels de ses commandements; Puissances, qui rendez ses vertus manifestes, N'y refusez aucuns moments. Soleil, à toi seul comparable, Lune, à qui chaque nuit fait changer de splendeur, Astres étincelants, lumière inépuisable, Louez à l'envi sa grandeur.

Vastes cieux, prisons éclatantes, Qui renfermez les airs, et la terre, et les eaux; Réservoirs suspendus, mers sur le ciel flottantes, Imitez ces brillants flambeaux.

Quand it lui plut vous donner l'être, Le rien fut sa matière, et l'ouvrier sa voix; Il ne fit que parler, et ce grand tout, pour naître, N'en attendit point d'autres lois.

Il égala votre durée À celle que dès lors il choisit pour le temps; Il prescrivit à tous une borne assurée, Il vous fit des ordres constants.

Louez-le du fond de la terre, Abîmes dans son centre à jamais enfoncés; Exaltez ainsi qu'eux ce Maître du tonnerre, Fiers dragons, et le bénissez.

Bénissez-le, foudres, orages, Frimas, neiges, glaçons, grêles, vents indomtés, Qui ne mutinez l'air et n'ouvrez les nuages Que pour faire ses volontés.

Vous, montagnes inaccessibles,
Vous, gracieux coteaux qui parez les vallons;
Arbres qui portez fruit, cèdres incorruptibles,
Qui hravez tous les aquilons;

Vous, monstres, vous, bêtes sauvages, Serpents qui vous cachez aux lieux les plus couverts; Animaux qui peuplez nos champs et nos bocages, Volages habitants des airs;

Peuples et rois, soldals et princes, Citadins, gouverneurs, souverains, et sujets, Juges qui maintenez les lois dans vos provinces, Louez Dieu dans tous ses projets.

Louez, tous sexes et tous âges, Louez ce Dieu vivant, réclamez son appui; Et sachez qu'aucun Dieu ne mérite d'hommages, Ni de vœux, ni d'encens que lui.

Suppléez aux bouches muettes; L'air, la terre, les eaux, les cieux même en sont pleins : Soyez, fils de Jacob, soyez les interprètes De tant d'ouvrages de ses mains

Il vous a donné la victoire, Vos tyrans sont défaits et vos malheurs finis; Il a pris soin de vous, prenez soin de sa gloire, Vous qu'à sa gloire il tient unis.

# POÉSIES LATINES.

#### PETRI CORNELII

Ad illustrissimi Francisci Harkei, Archiepiscopi Normaniæ Primatis Invitationem, qua gloriosissimum Regem, Eminentissimumque Cardinalem Ducem versibus celebrare jussus est.

#### EXCUSATIO.

Neustriacæ lux alma plagæ, quo nostra superbit Infula, et Aonii laurus opaca jugi;
Heroum ad laudes, dignosque Marone triumphos Parce, precor, tenuem sollicitare chelyn.
Non ingrata canit, sed et impar fortibus ausis, Quæ canat, exiguis viribus apta legit.
Ad scenam teneros deducere gaudet amores, Et vetus insuetis drama novare jocis.
Regnat in undanti non tristis Musa theatro, Atque hilarem populum tædia nosse vetat;

#### EXCUSE

A l'illustrissime François de Harlay, Archevêque de Roucon, qui avait voulu que l'auteur célébrât, par une pièce de vers, le roi de France et le cardinal-duc de Richelieu.

O toi, l'honneur et la lumière de notre Normandie, toi, dont s'enorqueillit notre Église et notre l'arnasse!

Cesse, je l'en conjure, d'engager ma lyre impuissante chanter les héros et à célébrer des triomphes qui exigeroient un Virgile.

Elle chante tout ce qu'elle aime; mais, peu propre à des entreprises d'un genre si sublime, elle se borne à des sujets convenables à sa foiblesse.

Elle se plaît à introduire les tendres amours sur la scène, et à renouveler parmi nous les merveilles des drames des anciens.

Cette muse, qui n'est point grave, s'expose au tumulte orageux du parterre assemblé, et cherche à égayer le peuple qui l'écoute. Hanc doctique, rudesque, hanc mollis et aulicus, et jam Exeso mitis Zoilus unque stupet.

Nil tamen hic fortes opus alle intendere nervos, Nostrague nil duri scena laboris eget:

Vulgare eloquium; sed quo improvisus amator Occurrens dominæ fundere vota velit.

Obvius hoc blandum compellet amicus amicum;

Hoc subitum excipiat læta puella procum. Ars artem fugisse mihi est, et sponte fluentes

Ad numeros facilis pleraque rhythmus obit.

Nec solis addicta jocis, risuque movendo,

Semper in exiguo carmine vena jacet: Seepius et grandes soccis miscere cothurnos,

Et simul oppositis docta placere modis.

In lacrymas natum pater, aut levis egit amator Sæpius, aut lusu sæviit ira proci.

Elle étonne et ravit les savants et les ignorants, les courtisans polis, et Zoïle lui-même, qui ronge en vain ses ongles du dépit qu'il a d'applaudir.

Toutesois ce travail n'exige d'elle aucun effort; les amusements qu'elle donne ne lui ont point coûté de peine.

Son style est commun, si l'on veut; mais c'est celui dont un amant se sert tout-à-coup sans apprêt, quand il a le bonheur de rencontrer celle qu'il aime.

C'est le discours de deux amis qui causent familièrement; c'est celui d'une jeune fille qui répond aux galanteries de seux qui la cajolent.

Mon art est de n'avoir point d'art; et mon rhythme facile se joint de lui-même à des nombres qui paroissent couler de source.

Je ne me borne pas cependant à des jeux et à faire rire, objets sans doute trop petits pour occuper toujours ma veine.

Souvent au léger brodequin elle unit le cothurne altier, et cherche à plaire en même temps de deux manières différentes.

Un père fait pleurer sa fille; un amant infidèle coûte des pleurs à sa maîtresse, ou s'emporte contre elle s'il croit avoir été trahi.

Atque ubi penè latus venalis pergula rumpit, Hic aliquid dignum laude, Lysandre, furis: Nec minus Angelicæ dolor et suspiria spretæ, Quam placuere tui. Phylli jocosa, sales; Et quorum in patulos solvis lata ora cachinnos. Multa his Angelică lacryma slente cadit : Sed tamen hic scena est, et gestu et voce juvanur, Forsitan et nostrum Roscius implet opus. Tollit si qua jacent, et toto corpore prodest, Forsan et inde ignis versibus, inde lepos. Vix sonat a magno divulsa Camœna theatro, Blæsaque nil proprio sustinet ore loqui. Hi mihi sunt fines, nec me quæsiveris extrà, Carminibus ponent clausa theatra modum: Nec. Lodoice, tuos ausim temerare triumphos, RICHELIUMVE humili dedecorare lyrå.

C'est ainsi, à Lysandre, que tu as éclaté dans un moment de désespoir, et que tes fureurs mêmes ont pu mériter des louanges.

Ainsi les soupirs et les plaintes de la malheureuse Angélique n'ont pas eu moins de vogue que les plaisanteries de l'enjouée Philis.

Et ceux que j'ai fait rire à gorge déployée ont été étonnés d'avoir bientôt après leur visage baigné de larmes, par l'effet du même art qui les avoit tant divertis.

Cependant je l'avoue, c'est le prestige de la scène; le geste et la voix sont mes aides; l'art du comédien réclame plus de part au succès que l'auteur lui-même.

Où je foiblis, il me rehausse; il me soutient de sa personne; et peut-être mes vers doivent à son débit leur grace et leur chaleur.

Séparée du théâtre, ma muse ne sait plus presque se faire entendre; sa bouche qui bégaie ne peut plus être son organe.

Voilà quelles sont mes limites : ne m'en demande pas davantage; hors de la salle de spectacle je n'ai plus de vers ni de voix.

O Louis! non, je n'oserois profaner tes triomphes; et ma lyre trop humble craindroit de rabaisser le nom de Richelieu. llegis ad adventum fusos Rhea protinus Anglos
Tundere spumantes libera vidit aquas:
Victa sibi nullo Rupella cruore madendum
Mirata est, iram vicerat ille priùs:
Victores dominum, victi sensere parentem,
Mœnibus admisit cùm benesuada fames:
Quem sprevit socium, dominum tulit inde Sabandus,
Quique fide potuit cedere, cessit agris:
Cessit et obsesso pugnax a Cazale lberus,
Jamque suo servit Mantua læta Duci.
Arx quoque totius non impar viribus orbis
Nanceium viso vix bene Rece patet.
RICHELIUS tanto ingentes sub Principe curas
Explicat, et tantis pars bona rebus adest,
Nec pretiosam animam Lodolet impendere palmis

Aut patriæ dubitet postposuisse bonis.

L'île de Rhé a vu, à la seule arrivée du roi, les Anglois fugitifs fendre les ondes écumantes.

Les Rochelois l'ont vu avec étonnement pénétrer dans leurs murs sans verser le sang de personne; avant de soumettre la ville il avoit vaineu sa colère.

Mieux conseillés par la famine, ils lui ont ouvert leurs remparts. Les vainqueurs admiroient leur maître; les vaincus y trouvoient un père.

L'Allobroge a reçu la loi de celui dont il auroit pu conserver l'allianco; et par l'abandon de ses terres il a expie justement l'abandon de sa foi.

Le belliqueux Ibère a été lui-même forcé d'abandonner Casal; et Mantoue est fière à la fin d'avoir retrouvé son vrai duc.

Enfin, ce fort inexpugnable, la citadelle de Nancy, qui auroit pu braver toutes les armées de l'Europe, se rend au seul aspect du roi.

Sous un si grand monarque Richelieu seul prend soin de tant d'exploits, et en prépare le succès;

Et, pour les faire réussir au plus grand bien de la pairie. Il n'a garde de hasarder les jours précieux de Louis.

Tempora rimatur, pavidum ruiturus in hostem, Et ruit, et solo nomine sæpe domat.

Nestora Richelius, Rex vincere possit Achillem.

Hæc levibus metris credere, quale nefas!

Tanta canant quorum præcordia Cynthius urget Plenior, et mentem grandior æstus agit:

Sit satis ad nostros plausisse utrumque lepores,

Forsitan et nomen novit uterque meum. Laudibus apta minus, curis fuit apta levandis

Melpomene, et longos sit, precor, apta dies. Nos gestit versare modos, hic nescia vinci

Nostra coronato vertice laurus ovat : Me pauci hie fecere parem, nullusque secundum,

Nec spernenda fuit gloria pone sequi. Desipiat nota forsan qui primus in arte, Ultimus ignotis artibus esse velit.

Il prend son temps avant de fondre sur l'ennemi qu'il épouvante; il l'attaque au moment propice, et souvent il le dompte par le seul effroi de son nom.

Richelieu surpasse Nestor; le roi l'emporte sur Achille; mais consier de si grands noms à une lyre si petite, quel crime ne seroit-ce pas!

Ces sublimes sujets n'appartiennent qu'à ceux qui portent Apollon même dans leur sein, et dont l'ame respire l'enthousiasme du génie.

C'est bien assez pour moi d'aspirer à des jeux qui puissent quelquesois dérider des fronts si augustes; et peut-être mon nom ne leur est-il pas inconnu.

Moins propre à chanter leurs louanges, peut-être que ma Melpomène tut plus apte à les divertir, et je souhaite qu'elle puisse y réussir long-temps.

C'est là qu'elle a plus d'assurance de n'être pas vaincue; c'est là qu'elle peut me promettre les lauriers que j'ambitionne.

Je crois y avoir peu d'égaux, et n'y avoir point de rival; el l'on a pu être flatté de venir de loin sur mes traces.

Celui qui passe avec raison pour primer dans un art seroit un insensé s'il vouloit être le dernier dans un art qu'il ne connoît point. Suspicio vates, et carmina pronus adoro,
Materiam queis Rex Richeliusve dedit:
Sed neque Godæis accedat Musa tropæis,
Nec Capellanum fas mihi velle sequi;
Ut taceam reliquos, quorum sonat undique fama
Non minor, et grandi pectore vena salit.
Hos ego sperarim nequicquam æquare canendo,
Hos sua perpetuum, me mea palma juvet.
Tu modò, quem meritis dudum minor infula cingit,
Neustriacæ, præsul, gloria luxque plagæ,
Heroum ad laudes, dignosque Marone triumphos,
Parce, precor, tenuem sollicitare chelyn.

Je respecte donc les poêtes, je me prosterne même devant les vers où ils ont pu cétébrer dignement Louis ou Richelieu.

Mais ce ne peut être à ma muse d'aspirer aux trophées de celle de Godeau, et je n'ai pas l'orgueil de croire qu'on puisse suivre Chapelain.

Je ne dis rien de beaucoup d'autres dont la renommée n'est pas moindre, et dont l'éloquence répond aux grands sentiments de leurs cœurs.

Je n'aurois jamais l'espérance de les égaler dans leurs chants: ils ont leur genre, j'ai le mien; gardons chacun nos palmes.

Toi cependant que couvre un pallium illustre, quoique au-dessous de tes mérites; toi, le primat, la gloire, la lumière de la Neustrie!

Cesse, je t'en conjure, d'engager ma lyre impuissante à chanter les héros et à célébrer des triomphes qui exigeroient un Virgile.

François de Neufchateau.

# TROIS DISCOURS

DE P. CORNEILLE

1. SUR LE POÈME DRAMATIQUE. — 11. SUR LA TRAGÉDIE. III. SUR LES TROIS UNITÉS.

|   |   |   |  |  |   |   | 1 |  |
|---|---|---|--|--|---|---|---|--|
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |
|   | • |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   | i |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   | - |  |  |   |   | • |  |
|   |   |   |  |  |   | • |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |
| , | · |   |  |  | • |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |  |

# PREMIER DISCOURS.

#### DE L'UTILITÉ ET DES PARTIES

DU

### POÈME DRAMATIQUE.

Bien que, selon Aristote, le seul but de la poésie dramatique soit de plaire aux spectateurs, et que la plupart de ces poëmes leur aient plu, je veux bien avouer toutefois que beaucoup d'entre eux n'ont pas atteint le but de l'art. « Il » ne faut pas prétendre, dit ce philosophe, que ce genre de » poésie nous donne toute sorte de plaisir, mais seulement » celui qui lui est propre; » et pour trouver ce plaisir qui lui est propre, et le donner aux spectateurs, il faut suivre les préceptes de l'art, et leur plaire selon ses règles. Il est constant qu'il y a des préceptes, puisqu'il y a un art; mais il n'est pas constant quels ils sont. On convient du nom sans convenir de la chose, et on s'accorde sur les paroles pour contester sur leur signification. Il faut observer l'unité d'action, de lieu et de jour, personne n'en doute¹; mais ce-

<sup>&#</sup>x27; On en doutait tellement du temps de Corneille, que ni les Espagnols ni les Anglais ne connurent cette règle. Les Italiens seuls l'observèrent La Sonho. nishe de Mairet fut la premiere pièce en France où ces trois unités parurent La Motte, homme de beaucoup d'esprit et de talent, mais homme à paradoxes, a écrit de nos jours contre ces trois unités; mais cette hérésie en littérature n'a pas fait fortune. (Voltaire.) - « A l'autorité des exemples, Corneille joignit l'autorité des préceptes. Ses discours sur le poême dramatique, les jugements qu'il fit de ses pieces, sont remplis d'observations délicates et profondes sur toutes les parties de ce grand art. Tantôt Corneille commente en homme de génie les règles de la critique ancienne; tantôt il en établit lui-même de nouvelles qu'il tire d'une connaissance plus profonde de l'homme. Ainsi, au prologue de la tragédie antique, lequel y formait une partie distincte, il substitue le premier acte, et il pose cette regle : « Que le premier acte doit contenir les semences de tout ce qui doit arriver, tant pour l'action principale que pour les épisodiques; en sorte qu'il n'entre aucun acteur dans les actes suivants qui ne soit connu par ce premier, ou du moins appelé par quelqu'un qui y aura été introduit. > (Nisard.)

n'est pas une petite difficulté de savoir ce que c'est que cette unité d'action, et jusqu'où peut s'étendre cette unité de jour et de lieu. Il faut que le poète traite son sujet selon le vraisemblable et le nécessaire: Aristote le dit, et tous ses interprètes répètent les mêmes mots, qui leur semblent si clairs et si intelligibles, qu'aucun d'eux n'a daigné nous dire, non plus que lui, ce que c'est que ce vraisemblable et ce nécessaire. Beaucoup même ont si peu considéré ce dernier, qui accompagne toujours l'autre chez ce philosophe, hormis une seule fois, où il parle de la comédie, qu'on en est venu jusqu'à établir une maxime très fausse 1, qu'il faut que le sujet d'une tragédic soit vraisemblable; appliquant ainsi aux conditions du sujet la moitié de ce qu'il a dit de la manière de le traiter. Ce n'est pas qu'on ne puisse faire une tragédie d'un sujet purement vraisemblable; il en donne pour exemple la Fleur d'Agathon, où les noms et les choses étoient de pure invention, aussi-bien qu'en la comédie : mais les grands suiets qui remuent fortement les passions, et en opposent l'impétuosité aux lois du devoir ou aux tendresses du sang. doivent toujours aller au-delà du vraisemblable, et ne trouveroient aucune croyance parmi les auditeurs, s'ils n'étoient soutenus, ou par l'autorité de l'histoire qui persuade avec empire, ou par la préoccupation de l'opinion commune qui nous donne ces mêmes auditeurs déjà tout persuadés. Il n'est pas vraisemblable que Médée tue ses enfants, que Clytemnestre assassine son mari, qu'Oreste poignarde sa mère<sup>2</sup>; mais l'histoire le dit, et la représentation de ces grands crimes ne trouve point d'incrédules. Il n'est ni vrai ni vraisemblable qu'Andromède, exposée à un monstre marin, ait été garantie de ce péril par un cavalier volant qui avoit des ailes aux pieds : mais c'est une fiction que l'antiquité a reçue; et, comme elle l'a transmise jusqu'à nous.

Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable; Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Une merveille absurde est pour moi sans appas : L'espris n'est point ému de ce qu'il ne croit pas.

(Voltaire.)

<sup>&#</sup>x27; Cette maxime au contraire est très-vrais, en quelque sens qu'on l'entende. Boilean dit, avec raison, dans son Art poétique :

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cela n'est pas commun; mais cela n'est pas saus vraisemblance dans l'excès d'une fureur dont on n'est pas le maltre. Ces crimes révoltent la nature, et cependant ils sont dans la nature; c'est ce qui les rend si convenables à la tragédie, qui ne veut que du vrai, mais un vrai rare et terrible.

personne ne s'en offense i quand on la voit sur le théâtre. Il ne seroit pas permis toutefois d'inventer sur ces exemples. Ce que la vérité ou l'opinion fait accepter seroit reicté, s'il n'avoit point d'autre fondement qu'une ressemblance à cette vérilé ou à cette opinion. C'est pourquoi notre docteur dit que les sujets viennent de la fortune, qui fait arriver les choses, et non de l'art, qui les imagine. Elle est maîtresse des événements, et le choix qu'elle nous donne de ceux qu'elle nous présente enveloppe une secrète défense d'entreprendre sur elle, et d'en produire sur la scène qui ne soient pas de sa facon. Aussi « les anciennes tragédies se sont ar-» rêtées autour de peu de familles, parce qu'il étoit arrivé » à peu de familles des choses dignes de la tragédie. » Les siècles suivants nous en ont assez fourni pour franchir ces bornes, et ne marcher plus sur les pas des Grecs : mais je ne pense pas qu'ils nous aient donné la liberté de nous écarter de leurs règles. Il faut, s'il se peut, nous accommoder avec elles, et les amener jusqu'à nous, Le refranchement que nous avons fait des chœurs nous oblige à remplir nos poèmes de plus d'épisodes qu'ils ne faisoient: c'est quelque chose de plus, mais qui ne doit pas aller au-delà de leurs maximes, bien qu'il aille au-delà de leur pratique.

Il faut donc savoir quelles sont ces règles; mais notre malheur est, qu'Aristote, et Horace après lui, en ont écrit assez obscurément pour avoir besoin d'interprètes, et que ceux qui leur en ont voulu servir jusqu'ici, ne les ont souvent expliqués qu'en grammairiens ou en philosophes. Comme ils avoient plus d'étude et de spéculation que d'expérience du théâtre, leur lecture nous peut rendre plus docles, mais non pas nous donner beaucoup de lumières fort sûres pour y réussir.

Je hasarderai quelque chose sur cinquante ans de travail pour la scène, et en dirai mes pensées tout simplement, sans esprit de contestation qui m'engage à les soutenir, et sans prétendre que personne renonce en ma faveur à celles qu'il en aura conçues.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il semble que les sujets d'Andromède, de Phaëton, soient plus thits pour l'opéra que pour la tragédie régulière. L'opéra aime le merveilleux. On est là dans le pays des métamorphoses d'Ovide. La tragédie est le pays de l'histoire, eu du moins de tout ce qui ressemble à l'histoire par la vraisemblance des faits et par la vérité des mœurs (Voltaire.)

1

Ainsi ce que j'ai avancé dès l'entrée de ce discours, que la poésie dramatique a pour but le seul plaisir des spectateurs, n'est pas pour l'emporter opiniatrément sur ceux qui pensent ennoblir l'art, en lui donnant pour objet de profiter aussi-bien que de plaire. Cette dispute même seroit très inutile, puisqu'il est impossible de plaire selon les règles, qu'il ne s'y rencontre beaucoup d'utilité. Il est vrai qu'Aristote, dans tout son Traite de la Poétique, n'a jamais employé ce mot une seule fois; qu'il attribue l'origine de la poésie au plaisir que nous prenons à voir imiter les actions des hommes; qu'il préfère la partie du poëme qui regarde le sujet, à celle qui regarde les mœurs, parce que cette première contient ce qui agrée le plus, comme les agnitions et les péripéties; qu'il fait entrer, dans la définition de la tragédie, l'agrément du discours dont elle est composée, et qu'il l'estime ensin plus que le poême epique, en ce qu'elle a de plus la décoration extérieure et la musique, qui délectent puissamment, et qu'élant plus courte et moins dissuse, le plaisir qu'on y prend est plus parsait : mais il n'est pas moins vrai qu'Horare nous apprend que nous ne saurions plaire à tout le monde, si nous n'y melons l'utile, et que les gens graves et sérieux, les vieillards et les amateurs de la vertu s'y ennuieront, s'ils n'y trouvent rien à profiter.

Gentarize seniorum agitant expertia frugis.

Ainsi, quoique l'utile n'y entre que sous la forme du délectable, il ne laisse pas d'y être nécessaire; et il vaut mieux examiner de quelle façon il y peut trouver sa place, que d'agiter, comine je l'ai déjà dit, une question inutile touchant l'utilité de cette sorte de poēmes. J'estime donc qu'il s'y en peut rencontrer de quatre sortes.

La première consiste aux sentences et instructions morales qu'on y peut semer présque partout : mais il en faut user sobrement, les mettre rarement en discours généraux, ou ne les pousser guère loin; surtout quand on fait parler un homme passionné; ou qu'on lui fait répondre par un autre; car il ne doit avoir non plus de patience pour les entendre, que de quictude d'esprit pour les concevoir et les dire. Dans les délibérations d'état, où un homme d'importance consulté par un roi s'explique de sens rassis, ces sortes de discours trouvent lieu de plus d'étendue; mais enfin il

est toujours bon de les réduire souvent de la thèse à l'hypothèse, et j'aime mieux faire dire à un acteur, l'amour vous donne beaucoup d'inquiétude, que, l'amour donne beaucoup d'inquiétude, que, l'amour donne beaucoup d'inquiétude aux esprits qu'il possède. Ce n'est pas que je voulusse entièrement bannir cette dernière façon de s'énoncer sur les maximes de la morale, et de la politique. Tous mes poèmes demeureroient bien estropiés, si on en retranchoit ce que j'y en ai mêlé; mais encore un coup il ne les faut pas pousser loin sans les appliquer au particulier; autrement c'est un lieu commun, qui ne manque jamais d'ennuyer l'auditeur, parce qu'il fait languir l'action; et, quelque heureusement que réussisse cet étalage de moralité, il faut toujours craindre que ce ne soit un de ces ornement ambitieux qu'Horace nous ordonne de retrancher.

J'avouerai toutesois que les discours généraux ont souvent grâce, quand celui qui les prononce, et celui qui les écoute, ont tous deux l'esprit assez tranquille pour se donner raisonnablement cette patience. Dans le quatrième acte de Mélite, la joie qu'elle a d'être aimée de Tircis lui sait sous-frir sans chagrin la remontrance de sa nourrice, qui de son côté satissait à cette démangeaison qu'Horace attribue aux vieilles gens, de saire des leçons aux jeunes; mais si elle savoit que Tircis la crût instidèle, et qu'il en sût au désespoir, comme elle l'apprend ensuite, elle n'en soussirioit pas quatre vers. Quelquesois même ces discours sont nécessaires pour appuyer des sentiments, dont le raisonnement ne se

¹ Il nous semble qu'on ne peut donner de meillenres leçons de goût, et raisonner avec un jugement plus solide. Il est beau de voir l'auteur de Cisna et de Polyeucts creuser ainst les principes de l'art dont il fut le pere en France. Il est vrai qu'il est tombé souvent dans le défaut qu'il condamne : on pensait que c'était fante de connaître son art, qu'il connaissait pourtant si bien ; il déclare ici qu'il vaut beaucoup mieux mettre les maxines en sentiments que les étaler en préceptes ; et il distingue très-finement les situations dans lesquelles un personnage peut débiter un peu de morale, de celles qui exigent un abandonnement entier à la passion... Ce sont les passions qui font l'âme de la tragédie. Par conséquent, un héros ne doit point prêcher, et doit peu raisonner. Il faut qu'il sente beaucoup, et qu'il agisse.

Pourquoi donc Corneille, dans plus de la moitié de ses pièces, donne-t-il tant anx lieux communs de politique, et presque rien aux grands mouvements des passions? La raison en est, à notre avis, que c'était là le caractère dominant de son esprit. Dans son Othon, par exemple, tous les personnages raisonnent, et pas un n'est animé.

Pent-être aurait-il dû apporter ici un autre exemple que celui de Mélite. Cette comédia n'est aujourd'hui connue que par son titre, et parce qu'elle fut le premier ouvrage dramatique de Corneille. (Voltaire.)

peut fonder sur aucune des actions particulières de œux dont on parle. Rodogune, au premier acte, ne sauroit justifier la défiance qu'elle a de Cléopâtre, que par le peu de sincérité qu'il y a d'ordinaire dans la réconciliation des grands après une offense signalée, parce que, depuis le traité de paix, cette reine n'a rien fait qui la doive rendre suspecte de cette haine qu'elle lui conserve dans le cœur. L'assurance que prend Mélisse au quatrième acte de la Suite du Menteur, sur les premières protestations d'amour que lui fait Dorante qu'elle n'a vu qu'une seule fois, ne se peut autoriser que sur la facilité et la promptitude que deux amants nés l'un pour l'autre ont à donner croyance à ce qu'ils s'entre-disent; et les douze vers qui expriment cette moralité en termes généraux ont tellement plu, que beaucoup de gens d'esprit n'ont pas dédaigné d'en charger leur mémoire. Vous en trouverez ici quelque autre de cette nature. La seule règle qu'on y peut établir, c'est qu'il les faut placer judicieusement, et surtout les mettre en la bouche de gens qui aient l'esprit sans embarras, et qui ne soient point emportés par la chaleur de l'action.

La seconde utilité du poème dramatique 1 se rencontre en la naïve peinture des vices et des vertus, qui ne manque jamais à faire son effet, quand elle est bien achevée, et que les traits en sont si reconnoissables, qu'on ne les peut confondre l'un dans l'autre, ni prendre le vice pour la vertu. Celle-ci se fait alors toujours aimer, quoique malheureuse; et celui-là se fait toujours hair, bien que triomphant. Les anciens se sont fort souvent contentés de cette peinture, sans se mettre en peine de faire récompenser les bonnes actions, et punir les mauvaises. Clytemnestre et son adutère tuent Agamemnon impunément; Médée en fait autant de ses enfants, et Atrée de ceux de son frère Thyeste, qu'il lui fait manger. Il est vrai qu'à bien considérer ces actions

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ni dans la tragédie, ni dans l'histoire, ni dans un discours public, ni dans aucun genre d'éloquence et de poésie, il ne faut peindre la vertu odicuse et le vice aimable. C'est un devoir assez connu. Ce précepte n'appartient pas plas à la tragédie qu'à tout autre genre; mais de savoir s'il faut que le crime soit toijours récompensé et la vertu toujours punie sur le théâtre, c'est une autre question. La tragédie est un tableau des grands événements de ce monde; et malheureusement, p'us la vertu est infortunée, plus le tableau est vrai. Intéresser; c'est le devoir du poëte. Rendez la vertu respectable; c'est le devoir de tost homme.

(Yoltaire)

qu'ils choisissoient pour la catastrophe de leurs tragédies, c'étoient des criminels qu'ils faisoient punir, mais par des crimes plus grands que les leurs. Thyeste avoit abusé de la femme de son frère: mais la veneeance qu'il en prend, a quelque chose de plus affreux que ce premier crime. Jason étoit un perside d'abandonner Médée, à qui il devoit tout; mais massacrer ses enfants à ses yeux, est quelque chose de plus. Clytemnestre se plaignoit des concubines qu'Agamemnon ramenoit de Troie; mais il n'avoit point attenté sur sa vie, comme elle fait sur la sienne : et ces maîtres de l'art ont trouvé le crime de son sils Oreste, qui la tue pour venger son père, encore plus grand que le sien : puisqu'ils lui ont donné des Furies vengeresses pour le tourmenter, et n'en ont point donné à sa mère, qu'ils font jouir paisiblement avec son Egysthe du royaume d'un mari qu'elle avoit assassiné.

Notre théâtre souffre difficilement de pareils sujets. Le Thyeste de Sénèque n'y a pas été fort heureux : Médée y a trouvé plus de faveur; mais aussi, à le bien prendre, la perfidie de Jason et la violence du roi de Corinthe la font paroître si injustement opprimée, que l'auditeur entre aisément dans ses intérêts, et regarde sa vengeance comme une justice qu'elle se fait elle-même de ceux qui l'oppriment.

C'est cet intérêt qu'on aime à prendre pour les vertueux, qui a obligé d'en venir à cette autre manière de finir le poëme dramatique par la punition des mauvaises actions et par la récompense des bonnes, qui n'est pas un précepte de l'art, mais un usage que nous avons embrassé, dont chacun peut se départir à ses périls. Il étoit dès le temps d'Aristote, et peut-être qu'il ne plaisoit pas trop à ce philosophe, puisqu'il dit, « qu'il n'a eu vogue que par l'imbécillité du juge- » ment des spectaleurs, et que ceux qui le pratiquent s'ac- » commodent au goût du peuple, et écrivent selon les sou- » haits de leur auditoire. » En effet, il est certain que nous ne saurions voir un honnête homme sur notre théâtre, sans lui souhaiter de la prospérité, et nous fâcher de ses infortunes 1. Cela fait que quand il en demeure accablé, nous

<sup>&#</sup>x27;On ne sort point indigne contre Racine et contre les comédiens, de la mort de Britannicus et de celle d'Hippolyte. On sort enchanté du rôle de Phèdre et

sortons avec chagrin, et remportons une espèce d'indignation contre. l'auteur et les acteurs : mais quand l'événement remplit nos souhaits, et que la vertu y est couronnée, nous sortons avec pleine joie, et remportons une entière satisfaction de l'ouvrage, et de ceux qui l'ont représenté. Le succès heureux de la vertu, en dépit des traverses et des périls, nous excite à l'embrasser, et le succès funeste du crime ou de l'injustice est capable de nous en augmenter l'horreur naturelle, par l'appréhension d'un pareil malheur.

C'est en cela que consiste la troisième utilité du théâtre, comme la quatrième en la purgation des passions par le moyen de la pitié et de la crainte<sup>1</sup>. Mais comme cette utilité est particulière à la tragédie, je m'expliquerai sur cet article au second discours, où je traiterai de la tragédie en particulier, et passe à l'examen des parties qu'Aristote attribue au poëme dramatique. Je dis au poëme dramatique en général, bien qu'en traitant cette matière il ne parle que de la tragédie; parce que tout ce qu'il en dit convient aussi à la comédie, et que la différence de ces deux espèces de poèmes ne consiste qu'en la dignité des personnages, et des actions qu'ils imitent, et non pas en la façon de les imiter, ni aux choses qui servent à cette imitation.

Le poème est composé de deux sortes de parties. Les unes sont appelées parties de quantité, ou d'extension<sup>2</sup>; et Aristote en nomme quatre: le prologue, l'épisode, l'exode et le chœur. Les autres se peuvent nommer des parties intégrantes, qui se rencontrent dans chacune de ces premières pour former tout le corps avec elles. Ce philosophe y en

de celui de Burrhus. On sort la tête remplie des vers admirables qu'on a entendus :

Rt que tout ce qu'il dit, facile à retenir, De son ouvrage en vous laisse un long souvenir.

C'est là le grand point. C'est le senl moyen de s'assurer un succès éternel; c'est le mérite d'Auguste et de Cinna; de Sévère, dans Polyeucte. (Voltaire.)

Pour la purgation des passions, je ne sois pas ce que c'est que cette médecine. Je n'entents pas comment la crainte et la pitié purgent, selon Aristote; mais j'entends fort bien comment la crainte et la pitié agitent notre ame pendant deux heures, selon la nature, et comment il en résulte un plainir trènoble et très-delicat, qui n'est bien senti que par les esprits cultivés. [ld.]

Sans cette crainte et cette pitié, tout languit au théatre. Si on ne remue pas l'ame, on l'affadit. Point de milieu entre s'attendrir et s'ennuyer. (ld.)

Il est à croire que ni Moliere, ni Racine, ni Corneille lui-même ne pensérent aux parties de quantité et aux parties intégrantes quand ils firent leurs chefs-d'œuvre. [Id.] trouve six: le sujet, les mœurs, les sentiments, la diction, la musique et la décoration du théâtre. De ces six, il n'y a que le sujet dont la bonne constitution dépende proprement de l'art poétique; les autres ont besoin d'autres arts subsidiaires: les mœurs, de la morale; les sentiments, de la rhétorique; la diction, de la grammaire; et les deux autres parties ont chacune leur art, dont il n'est pas besoin que le poète soit instruit, parce qu'il y peut faire suppléer par d'autres que lui, ce qui fait qu'Aristote ne les traite pas. Mais, comme il faut qu'il exécute lui-même ce qui concerne les quatre premières, la connoissance des arts dont elles dépendent lui est absolument nécessaire, à moins qu'il n'ait reçu de la nature un sens commun assez fort et assez profond, pour suppléer à ce défaut.

Les conditions du sujet sont diverses pour la tragédie et pour la comédie. Je ne toucherai à présent qu'à ce qui regarde cette dernière, qu'Aristote définit simplement, une imitation de personnes basses et fourbes. Je ne puis m'empêcher de dire que cette définition ne me satisfait point; et, puisque beaucoup de savants tiennent que son Traité de la Poétique n'est pas venu tout entier jusqu'à nous, je veux croire que dans ce que le temps nous en a dérobé, il s'en rencontroit une plus achevée.

La poésie dramatique, selon lui, est une imitation des actions, et il s'arrête ici à la condition des personnes, sans dire quelles doivent être ces actions. Quoi qu'il en soit, cette définition avoit du rapport à l'usage de son temps, où l'on ne faisoit parler dans la comédie que des personnes d'une condition très médiocre; mais elle n'a pas une entière justesse pour le nôtre, où les rois mêmes y peuvent entrer, quand leurs actions ne sont point au-dessus d'elle. Lorsqu'on met sur la scène une simple intrigue d'amour entre des rois, et qu'ils ne courent aucun péril, ni de leur vie, ni de leur état, je ne crois pas que bien que les personnes soient illus-

¹ Corneille a bien raison de ne pas approuver la définition d'Aristote, et probablement l'auteur du Misanthrope ne l'approuva pas davantage. Apparemment Aristote riait seduit par la reputation qu'avait usurpée ce bouffon d'Aristophane, bas et fourbe lui-même, et qui avait toujours peint ses semblables. Aristote prend ici la partie pour le tout, et l'accessoire pour le principal. Les principaus: personnages de Menandre, et de Térence, son imitateur, sont honnètes. Il est permis de mettre des coquins sur la scène; mais il est beau d'y mettre des gens de bien. (Voltaire.)

tres 1, l'action le soit assez pour s'élever jusqu'à la tragédie. Sa dignité demande quelque grand intérêt d'état, ou quelque passion plus noble et plus mâle que l'amour, telles que sont l'ambition ou la vengeance, et veut donner à craindre des malheurs plus grands que la perte d'une maîtresse. Il est à propos d'y mêler l'amour, parce qu'il a toujours beaucoup d'agrément, et peut servir de fondement à ces intérêts, et à ces autres passions dont je parle; mais il faut qu'il se contente du second rang dans le poème, et leur laisse le premier.

Cette maxime semblera nouvelle d'abord; elle est toutefois de la pratique des anciens, chez qui nous ne voyons aucune tragédie, où il n'y ait qu'un intérêt d'amour à démèler. Au contraire, ils l'en bannissoient souvent; et ceux qui
voudront considérer les miennes, reconnoîtront qu'à leur
exemple, je ne lui ai jamais laissé y prendre le pas devant,
et que dans le Cid mème, qui est sans contredit la pièce la
plus remplie d'amour que j'aie faite, le devoir de la naissance
et le soin de l'honneur l'emportent sur toutes les tendresses
qu'il inspire aux amants que j'y fais parler.

Je dirai plus. Bien qu'il y ait de grands intérêts d'état dans un poëme, et que le soin qu'une personne royale doit avoir de sa gloire fasse taire sa passion, comme en Don Sanche, s'il ne s'y rencontre point de péril de vie, de perte d'états, ou de bannissement, je ne pense pas qu'il ait droit de prendre un nom plus relevé que celui de comédie; mais pour répondre aucunement à la dignité des personnes dont celui-là représente les actions, je me suis hasardé d'y ajouter l'épithète d'héroïque, pour la distinguer d'avec les comédies ordinaires. Cela est sans exemple parmi els anciens; mais aussi il est sans exemple parmi eux de mettre des rois sur le théâtre, sans quelqu'un de ces grands périls. Nous ne devons pas nous attacher si servilement à leur imitation, que nous n'osions essayer quelque chose de nous-mêmes, quand cela ne renverse point les règles de l'art, ne fût-ce

Nous sommes entièrement de l'avis de Corneille. Bérénics ne nous paraît pas une tragédie; l'élégant et habile Racine trouva, à la verité, le secret de faire de ce sujet une pièce trè-indressante; mais ce n'est pas une tragédie: c'est, si l'on veut, une comédie héroïque, une idylle, une égloque entre des princes, un dialogue admirable d'amour, une très-belle paraphrase de Sapho, et non pas de Sophocle, une élégie charmante; ce sera tout ce qu'on vondra, mais ce a'est point, encore une fois, une tragédie. (Voltaire.)

i

que pour mériter cette louange que donnoit Horace aux poètes de son temps :

Nec non minimum meruere decus, vestigia græca Ausi deserere.

et n'avoir point de part en ce honteux éloge,

## O imitatores, servum pecns!

« Ce qui nous sert maintenant d'exemple, dit Tacite, a été » autrefois sans exemple, et ce que nous faisons sans exemple » en pourra servir un jour. »

La comédie diffère donc en cela de la tragédie, que celleci veut pour son sujet une action illustre, extraordinaire. sérieuse; celle-là s'arrête à une action commune et enjouée; celle-ci demande de grands périls pour ses héros; celle-là se contente de l'inquiétude et des déplaisirs de ceux à qui elle donne le premier rang parmi ses acteurs. Toutes les deux ont cela de commun, que cette action doit être complète et achevée: c'est-à-dire, que dans l'événement qui la termine. le spectateur doit être si bien instruit des sentiments de tous ceux qui y ont eu quelque part, qu'il sorte l'esprit en repos. et ne soit plus en doute de rien. Cinna conspire contre Auguste, sa conspiration est découverte. Auguste le fait arrêter. Si le poëme en demeuroit là, l'action ne seroit pas complète, parce que l'auditeur sortiroit dans l'incertitude de ce que cet empereur auroit ordonné de cet ingrat favori. Plolémée craint que César, qui vient en Égypte, ne favorise sa sœur dont il est amoureux, et ne le force à lui rendre sa part du royaume, que son père lui a laissée par testament. Pour attirer la faveur de son côté par un grand service, il lui immole Pompée; ce n'est pas assez, il faut voir comment César recevra ce grand sacrifice; il arrive, il s'en fâche, il menace Ptolémée, il le veut obliger d'immoler les conseillers de cet attentat à cet illustre mort; ce roi, surpris de celle réception si peu attendue, se résout à prévenir César. et conspire contre lui, pour éviter par sa perte le malheur dont il se voit menacé. Ce n'est pas encore assez, il faut savoir ce qui réussira de cette conspiration. César en a l'avis, et Ptolémée, périssant dans un combat avec ses ministres, laisse Cléopatre en paisible possession du royaume dont elle demandoit la moitié; et, César hors de péril, l'auditeur n'a plus rien a demander, et sort satisfait, parce que l'action est complète.

Je connois des gens d'esprit1, et des plus savants en l'art poétique, qui m'imputent d'avoir négligé d'achever le Cid, et quelques autres de mes poëmes, parce que je n'y conclus pas précisément le mariage des premiers acteurs, et que je ne les envoie point marier au sortir du théâtre. A quoi il est aisé de répondre que le mariage n'est point un achèvement nécessaire pour la tragédie heureuse, ni même pour la comédie. Quant à la première, 'c'est le péril d'un héros qui la constitue, et lorsqu'il en est sorti, l'action est terminée. Bien qu'il ait de l'amour, il n'est point besoin qu'il parle d'épouser sa maîtresse quand la bienséance ne le permet pas, et il suffit d'en donner l'idée après en avoir levé tous les empêchements, sans lui en faire déterminer le jour. Ce seroit une chose insupportable que Chimène en convînt avec Rodrigue des le lendemain qu'il a tué son père : et Rodrigue seroit ridicule, s'il faisoit la moindre démonstration de le désirer. Je dis la même chose d'Antiochus, Il ne pourroit dire de douceurs à Rodogune qui ne sussent de mauvaise grâce, dans l'instant que sa mère se vient d'empoisonner à leurs yeux, et meurt dans la rage de n'avoir pu les faire périr avec elle. Pour la comédie, Aristote ne lui impose point d'autre devoir pour conclusion, que de rendre amis ceux qui étoient ennemis. Ce qu'il faut entendre un peu plus généralement que les termes ne semblent porter, et l'étendre à la réconciliation de toute sorte de mauvaise mtelligence; comme quand un fils rentre aux bonnes grâces d'un père, qu'on a vu en colère contre lui pour ses debauches, ce qui est une fin assez ordinaire aux anciennes comédies; ou que deux amants séparés par quelque fourbe qu'on leur a faite, ou par quelque pouvoir dominant, se reunissent par l'éclaircissement de cette fourbe, ou par le consentement de ceux qui y mettoient obstacle; ce qui arrive presque

¹ Ces savants en l'art poétique ne paraissent pas savants dans la connaissance du cœur humain. Corneille en savait beaucoup plus qu'eux. Ce qui nous paraît ici de plus extraordinaire, c'est que, dans les premiers temps si unmultaœur de la grande réputat on du Céd, les ennemis de Corneille lui reprochaient d'avoir marié Chimene avec le meurtrier de son père le propre jour de sa mort, ce qui n'était pas vrui : au contraire, la pièce finit par ce beau vers :

toujours dans les nôtres, qui n'ont que très rarement une autre sin que des mariages. Nous devons toutesois prendre garde que ce consentement ne vienne pas par un simple changement de volonté, mais par un événement qui en fournisse l'occasion. Autrement il n'y auroit pas grand artifice au dénoûment d'une pièce, si après l'avoir soutenue durant quatre actes sur l'autorité d'un père qui n'approuve point les inclinations amoureuses de son fils ou de sa fille. il y consentoit tout d'un coup au cinquième, par cette seule raison que c'est le cinquième, et que l'auteur n'oseroit en faire six. Il faut un effet considérable qui l'y oblige, comme si l'amant de la fille lui sauvoit la vie en quelque rencontre, où il fût prêt d'être assassiné par ses ennemis, ou que par quelque incident inespéré, il fût reconnu pour être de plus grande condition, et mieux dans la fortune qu'il ne paroissoit.

Comme il est nécessaire que l'action soit complète, il faut aussi n'ajouter rien au-delà; parce que quand l'effet est arrivé, l'auditeur ne souhaite plus rien, et s'ennuie de tout le reste. Ainsi les sentiments de joie qu'ont deux amants qui se voient réunis après de longues traverses, doivent être bien courts : et je ne sais pas quelle grâce a eu chez les Athéniens la contestation de Ménélas et de Teucer, pour la sépulture d'Ajax que Sophocle fait mourir au quatrième acte; mais je sais que de notre temps la dispute du même Ajax et d'Ulysse pour les armes d'Achille après sa mort. lassa fort les oreilles, bien qu'elle partit d'une bonne main. Je ne puis déguiser même que j'ai peine encore à comprendre comment on a pu souffrir le cinquième acte de Mélite et de la Veuve. On n'y voit les premiers acteurs que reunis ensemble, et ils n'y ont plus d'intérêt qu'à savoir les auteurs de la fausseté ou de la violence qui les a séparés. Cependant ils en pouvoient être déià instruits, si je l'eusse voulu, et semblent n'être plus sur le théâtre que pour servir de témoins au mariage de ceux du second ordre; ce qui fait languir toute cette fin, où ils n'ont point de parl. Je n'osc attribuer le bonheur qu'eurent ces deux comédies à l'ignorance des préceptes, qui étoit assez générale en ce tempslà, d'autant que ces mêmes préceptes, bien ou mal observés, doivent faire leur effet, bon ou mauvais, sur ceux même qui, faute de les savoir, s'abandonnent au courant des sentiments naturels: mais je ne puis que je n'avoue du moins, que la vieille habitude qu'on avoit alors à ne voir rien de mieux ordonné, a été cause qu'on ne s'est pas indigné contre ces défauts, et que la nouveauté d'un genre de comédie très agréable, et qui jusques-là n'avoit point paru sur la scène, a fait qu'on a voulu trouver belles toutes les parties d'un corps qui plaisoit à la vue, bien qu'il n'eût pas toutes ses proportions dans leur justesse.

La comédie et la tragédie se ressemblent encore en ce que l'action qu'elles choisissent pour imiter « doit avoir une » juste grandeur, c'est-à-dire 1, qu'elle πe doit être, ni si » petite qu'elle échappe à la vue comme un atôme, ni si » vaste qu'elle confonde la mémoire de l'auditeur, et égare » son imagination. » C'est ainsi qu'Aristote explique cette condition du poëme, et il ajoute que « pour être d'une juste p grandeur, elle doit avoir un commencement, un milieu » et une fin. » Ces termes sont si généraux, qu'ils semblent ne signifier rien; mais à les bien entendre, ils excluent les actions momentanées qui n'ont point ces trois parties. Telle est peut-être la mort de la sœur d'Horace, qui se fait tout d'un coup sans aucune préparation dans les trois actes qui la précèdent; et je m'assure que si Cinna attendoit au cinquième à conspirer contre Auguste, et qu'il consumât les quatre autres en protestations d'amour à Émilie, ou en jalousies contre Maxime, cette conspiration surprenante feroit bien des révoltes dans les esprits, à qui ces quatre premiers auroient fait attendre toute autre chose.

Il faut donc qu'une action, pour être d'une juste grandeur, ait un commencement, un milieu et une fin. Cinna conspire contre Auguste, et rend compte de sa conspiration à Émilie, voilà le commencement; Maxime en fait avertir Auguste, voilà le milieu; Auguste lui pardonne, voilà la fin. Ainsi dans les comédies, j'ai presque toujours établi deux amants en bonne intelligence, je les ai brouillés ensemble par quelque fourbe, et les ai réunis par l'éclaircissement de cette même fourbe qui les séparoit.

I Tout ce qu'ont dit Aristote et Corneille sur ce commencement, ce milieu et cette fin, est incontestable. Et la remarque de Corneille sur le meurtre de Camille par Horace est très-fine; on ne peut trop estimer la candeur et le géme d'un homme qui recherche un défaut dans un de ses ouvrages etineclant des plus grandes beautés, qui trouve la cause de ce défaut, et qui l'explique.

(Voltaire,)

A cc que je viens de dire de la juste grandeur de l'action, j'ajoute un mot touchant celle de sa représentation, que nous bornons d'ordinaire à un peu moins de deux heures. Quelques-uns réduisent le nombre des vers qu'on y récite à quinze cents 1, et veulent que les pièces de théâtre ne puissent aller jusqu'à dix-huit, sans laisser un chagrin capable de faire oublier les plus belles choses. J'ai été plus heureux que leur règle ne le permet, en ayant donné pour l'ordinaire deux mille aux comédies, et un peu plus de dix-huit cents aux tragédies, sans avoir sujet de me plaindre que mon auditoire ait montré trop de chagrin pour cette longueur.

C'est assez parler du sujet de la comédie, et des conditions qui lui sont nécessaires. La vraisemblance en est une, dont je parlerai en un autre lieu; il y a de plus que les événements en doivent toujours être heureux, ce qui n'est pas une obligation de la tragédie, où nous avons le choix de faire un changement de bonheur en malheur, ou de malheur en bonheur. Cela n'a pas besoin de commentaire. Je viens à la seconde partie du poeme, qui sont les mœurs.

Aristote leur prescrit qualre conditions, qu'elles soient bonnes, convenables, semblables et égales. Ce sont des termes qu'il a si peu expliqués, qu'il nous laisse grand lieu de douter de ce qu'il veut dire.

Je ne puis comprendre comment on a voulu a entendre

¹ Deux mille vers, dix-huit cents, quinze cents, douze cents, il n'importe. Ce ne sera pas trop de deux mille vers, s'ils sont bien faits, s'ils sont intéressants; ce sera trop de douze cents, s'ils ennuient. Il est vrai que, depuis l'excellent Racine, nous avons eu des tragédies très-longues, et généralement très-mal écrites, qui ont eu de grands succès, soit par la force du sujet, soit par des vers heureux qui brillaient à travers la barbarie du style, soit encore par des cabales qui ont tant d'influence au théâtre; mais il demeure toujours très-vrai que douze cents bons vers valent mieux que dix-huit cents vers obscurs, enflés, pleins de solécismes ou de lieux communs pires que des solécismes. Ils peuvent passer sur le théâtre à la faveur d'une déclamation imposante; mais ils sout à immais réprouvés par tous les lecteurs judicieux.

Quand on dispute sur un mot, c'est une preuve que l'auteur ne s'est pas servi du mot propre. La plupart des disputes en tout genre ont roule sur des équivoques. Si Aristote avait dit, il faut que les mours soient vraiss, au lieu de dire, il faut que les mours soient vraiss, au lieu de dire, il faut que les mours soient bonnes, on l'aurait très-bien entendu. On ne niera jamais que Louis XI doive être peint violent, fourbe et superstitieux, soutenant ses impudences par des cruautés; Louis XII, juste envers ses sujets, faible avec les étrangers; François Is', brave, ami des arts et des plaisirs; Caberine de Médicis, intrigante, perfide, cruelle. L'histoire, la tragédie, les discours publics doivent représenter les mœurs des hommes telles qu'elles ont éte.

ou de probité, qui répondroit mieux au mansueti de l'italien, qu'à leurs segnes, desides, inertes, pourvu qu'on n'entendît par là qu'une bonté naturelle, qui ne se fâche que malaisément; mais j'aimerois mieux encore celui de piacevolezza, dont l'auteur se sert pour l'exprimer en sa langue; et je crois que pour lui laisser sa force en la nôtre, on le pourroit tourner par celui de condescendance, ou facilité équitable d'approuver, excuser, et supporter tout ce qui arrive. Ce n'est pas que je me veuille faire juge entre de si grands hommes; mais je ne puis dissimuler que la version italienne de ce passage me semble avoir quelque chose de plus juste que ces trois latines. Dans cette diversité d'interprétations chacun est en liberté de choisir, puisque même on a droit de les rejeter toutes, quand il s'en présente une nouvelle qui plaît dayantage, et que les opinions des plus savants ne sont pas des lois pour nous.

Il me vient encore une autre conjecture, touchant ce qu'entend Aristote par cette bonté de mœurs qu'il leur impose pour première condition. C'est qu'elles doivent être vertueuses, tant qu'il se peut, en sorte que nous n'exposions point de vicieux ou de criminels sur le théâtre, si le sujet que nous traitons n'en a besoin. Il donne lieu lui-même à cette pensée, lorsque, voulant marquer un exemple d'une faute contre cette règle, il se sert de celui de Ménélas dans l'Oreste d'Euripide, dont le défaut ne consiste pas en ce qu'il est injuste, mais en ce qu'il l'est sans nécessité.

Je trouve dans Castelvetro une troisième explication qui pourroit ne déplaire pas, qui est, que cette bonté de mœurs ne regarde que le premier personnage, qui doit toujours se faire aimer, et par conséquent être vertueux, et non pas ceux qui le persécutent, ou le font périr; mais comme c'es restreindre à un seul ce qu'Aristote dit en général, j'aimerois mieux m'arrêter, pour l'intelligence de cette première condition, à cette élévation ou perfection de caractère dont j'ai parlé, qui peut convenir à tous ceux qui paroissent sur la scène; et je ne pourrois suivre cette dernière interprétation, sans condamner le Menteur, dont l'habitude est vicieuse, bien qu'il tienne le premier rang dans la comédie qui porte ce titre.

En second lieu, les mœurs doivent être convenables. Cette condition est plus aisée à entendre que la première. Le poète doit considérer l'age, la dignité, la naissance, l'emploi, et le pays de ceux qu'il introduit : il faut qu'il sache ce qu'on doit à sa patrie, à ses parents, à ses amis, à son roi; quel est l'office d'un magistrat, ou d'un général d'armée, afin qu'il puisse y conformer ceux qu'il veut faire aimer aux spectateurs, et en éloigner ceux qu'il leur veut faire hair; car c'est une maxime infaillible, que pour bien réussir, il faut intéresser l'auditoire pour les premiers acteurs. Il est bon de remarquer encore que ce qu'Horace dit des mœurs de chaque âge n'est pas une règle dont on ne puisse se dispenser sans scrupule. Il fait les jeunes gens prodigues et les vieillards avares; le contraire arrive tous les jours sans merveille, mais il ne faut pas que l'un agisse à la manière de l'autre, bien qu'il ait quelquefois des habitudes et des passions qui conviendroient mieux à l'autre. C'est le propre d'un jeune homme d'être amoureux, et non pas d'un vieillard; cela n'empêche pas qu'un vieillard ne le devienne; les exemples en sont assez souvent devant nos yeux; mais il passeroit pour fou, s'il vouloit faire l'amour en jeune homme, et s'il prétendoit se faire aimer par les bonnes qualités de sa personne. Il peut espérer qu'on l'écoutera : mais cette espérance doit être fondée sur son bien, ou sur sa qualité, et non pas sur ses mérites; et ses prétentions ne peuvent être raisonnables, s'il ne croit avoir affaire à une âme assez intéressée pour déférer tout à l'éclat des richesses. ou à l'ambition du rang.

La qualité de semblables, qu'Aristote demande aux mœurs, regarde particulièrement les personnes que l'histoire ou la fable nous fait connoître, et qu'il faut toujours peindre telles nous que les y trouvons. C'est ce que veut dire Horace par ce vers :

## Sit Medea ferox invictaque.

Qui peindroit Ulysse en grand guerrier, ou Achille en grand discoureur, ou Médée en femme fort soumise, s'exposeroit à la risée publique. Ainsi ces deux qualités, dont quelques interprètes ont beaucoup de peine à trouver la différence qu'Aristote veut qui soit entre elles sans la désigner, s'accorderont aisément, pourvu qu'on les sépare, et qu'on donne celles de convenables aux personnes imaginées, qui n'ont

jamais eu d'être que dans l'esprit du poète, en réservant l'autre pour celles qui sont connues par l'histoire ou par la fable, comme je viens de le dire.

Il reste à parler de l'égalité, qui nous oblige à conserver jusqu'à la fin à nos personnages les mœurs que nous leur avons données au commencement.

> Servetur ad ımum Qualis ab incepto processerit, et sibi constet.

L'inégalité y peut toutesois entrer sans désaut, non-seulement quand nous introduisons des personnes d'un esprit léger et inégal; mais encore lorsqu'en conservant l'égalité au-dedans, nous donnons l'inégalité au-dehors, selon l'occasion. Telle est celle de Chimène, du côté de l'amour; elle aime toujours sortement Rodrigue dans son cœur; mais cet amour agit autrement en la présence du roi, autrement en celle de l'insante, et autrement en celle de Rodrigue; et c'est ce qu'Aristote appelle des mœurs inégalement égales.

Il se présente une difficulté à éclaireir sur cette matière, touchant ce qu'entend Aristote, lorsqu'il dit, « que la tragé» die se peut faire saus mœurs¹, et que la plupart de celles • des modernes de son temps n'en ont point. • Le sens de ce passage est assez malaisé à concevoir, vu que, selon luimème, c'est par les mœurs qu'un homme est méchant ou homme de bien, spirituel ou stupide, timide ou hardi, constant ou irrésolu, bon ou mauvais politique, et qu'il est impossible qu'on en mette aucun sur le théâtre qui ne soit bon ou méchant, et qu'il n'ait quelqu'une de ces autres qualités. Pour accorder ces deux sentiments qui semblent opposés l'un à l'autre, j'ai remarqué que ce philosophe dit ensuite, que « si un poète a fait de belles narrations mo-

Qu'une princesse, ayant appris la mort de son mari, tué sur le rivage de la mer, aille lui dresser un tombeau, et qu'elle vole le corps de son fils étecdu mort sur le même rivage, cela est déplorable et tragique, mais n'a ancun repport à la conduite et aux mœurs de cette princesse.

Au contraire, les destinces d'Émilie, de Roxane, de Phèdre, d'Hermione, dépendent de leurs mœurs. Aussi les pièces de caractère sont bien supérieures à celles qui ne représentent que des aventures fatales. (Voltaire.)

¹ Peut-ètre qu'Aristote entendait par des tragédies sans mœurs, des pièces fondées uniquement sur des aventures funestes qui peuvent arriver à tous les personnages, soient qu'ils alent des passions ou qu'ils n'en aient pas, soit qu'ils aient un caractère frappant ou non. Le malheur d'OEdipe, par exemple, pent arriver à tout homme, indépendamment de son caractère et de ses mœurs.

• rales et des discours bien sentencieux, il n'a fait encore rien par là qui concerne la tragédie. » Cela m'a fait con sidérer que les mœurs ne sont pas seulement le principe des actions, mais aussi du raisonnement. Un homme de bien agit et raisonne en homme de bien, un méchant agit et raisonne en méchant, et l'un et l'autre étale diverses maximes de morale suivant cette diverse habitude. C'est donc de ces maximes que cette habitude produit, que la tragédie peut se passer, et non pas de l'habitude même, puisqu'elle est le principe des actions, et que les actions sont l'âme de la tragédie, où l'on ne doit parler qu'en agissant, et pour agir. Ainsi, peur expliquer ce passage d'Aristote par l'autre, nous pouvons dire que, quand il parle d'une tragédie sans mœurs, il entend une tragédie où les acteurs énoncent simplement leurs sentiments, ou ne les appuient que sur des raisonnements tirés du fait, comme Cléopâtre, dans le second acte de Rodogune, et non pas sur des maximes de morale ou de politique, comme Rodogune, dans son premier acte. Car, je le répète encore, faire un poeme de théâtre, où aucun des acteurs ne soit ni bon ni méchant, ni prudent ni imprudent, cela est absolument impossible.

Après les mœurs viennent les sentiments, par où l'acteur fait connoître ce qu'il veut ou ne veut pas, en quoi il peut se contenter d'un simple témoignage de ce qu'il se propose de faire, sans le fortisser de raisonnements moraux, comme je viens de le dire. Cette partie a besoin de la rhétorique pour peindre les passions et les troubles de l'esprit, pour consulter, délibérer, exagérer ou exténuer; mais il y a cette différence pour ce regard 1 entre le poète dramatique et l'orateur, que celui-ci peut étaler son art, et le rendre remarquable avec pleine liberté, et que l'autre doit le cacher avec soin, parce que ce n'est jamais lui qui parle, et que ceux gu'il fait parler ne sont pas des orateurs.

La diction dépend de la Grammaire. Aristote lui attribue les figures, que nous ne laissons pas d'appeler communé-

<sup>&#</sup>x27;Grande règle, toujours observée par Racine et par Molière, rarement par d'antres. Il faut au théâtre, comme dans la société, savoir s'oublier soi-même. Corneille, qui aimait à disserter, rend quelquefois ses personnages trop dissertateurs; et, surtout dans ses dernières pièces, il met le raisonnement à la place du sentiment.

(Voltaire.)

Oui; et encore plus du génie, témoin les beaux vers de Corneille, dans ses premières tragédies. (Id.)

ment figures de rhétorique. Je n'ai rien à dire là-dessus. sinon que le langage doit être net, les figures placées à propos et diversifiées, et la versification aisée et élevée audessus de la prose, mais non pas jusqu'à l'enflure du poeme épique, puisque ceux que le poète fait parler ne sont pas des poètes.

Le retranchement que nous avons fait des chœurs, a retranché la musique de nos poemes. Une chanson y a quelquesois bonne grâce<sup>1</sup>, et dans les pièces de machines cet ornement est redevenu nécessaire pour remplir les oreilles

de l'auditeur, pendant que les machines descendent.

La décoration du théâtre a besoin de trois arts pour la rendre belle, de la peinture, de l'architecture et de la perspective. Aristote prétend que cette partie, non plus que la précédente, ne regarde pas le poète; et comme il ne la traite point, je me dispenseraj d'en dire plus qu'il ne in'en a appris.

Pour achever ce discours, je n'ai plus qu'à parler des parties de quantité, qui sont le prologue, l'épisode, l'exode, et le chœur. Le prologue est ce qui se récite avant le premier chant du chœur 1: l'épisode, ce qui se récite entre les chants du chœur : et l'exode, ce qui se récite après le dernier chant du chœur. Voilà tout ce que nous en dit Aristote, qui nous marque plutôt la situation de ces parties, et l'ordre qu'elles ont entre elles dans la représentation, que la part de l'action qu'elles doivent contenir. Ainsi pour les appliquer à notre usage, le prologue est notre premier acte, l'épisode fait les trois suivants, et l'exode le dernier.

Je dis que le prologue est ce qui se récite devant le premier chant du chœur, bien que la version ordinaire porte.

Cela fut écrit avant que l'opéra fût à la mode en France. Depuis ce temps, il s'est fait de grands changements. La musique s'est introduite avec beaucoup de succès dans de petites comédies ; et ce nouveau genre de spectacle a pris le nom d'opéra-comique.

Il est difficile d'appliquer à notre usage le prologue, l'épisode, l'exode et le chœur des Grecs. Les Anglais ont un prologue et un épilogue, qui sont deux petites pièces de vers détachées; dans la première, on demande l'indulgence des spectateurs pour la tragédie ou la comédie qu'on va jouer; dans la seconde, on fait des plaisanteries, et surtout des allusions à tout ce qui a pu, dans la piece, avoir quelque rapport aux mœurs de la nation et aux aventures de Londres. C'est une espèce de farce récitée par un seul acteur. Cette facétie n'est pas admise en France , et pourra l'être, tant on aime depuis quelque temps à prendre les modes anglaises.

devant la première entrée du chœur, ce qui nous embarrasseroit fort, vu que dans beaucoup de tragédies grecques le chœur parle le premier, et ainsi elles manqueroient de cette partie, ce qu'Aristote n'eût pas manqué de remarquer. Pour m'enhardir à changer ce terme, afin de lever la difficulté, j'ai considéré qu'encore que le mot grec πάροδος dont se sert ici ce philosophe, signifie communément l'entrée en un chemin ou place publique, qui étoit le lieu ordinaire où nos anciens faisoient parler leurs acteurs; en cet endroit toutefois il ne peut signifier que le premier chant du chœur. C'est ce qu'il m'apprend lui-même un peu après, en disant que le πάροδος du chœur est la première chose que dit tout le chœur ensemble. Or, quand le chœur entier disoit quelque chose, il chantoit; et quand il parloit sans chanter, il n'y avoit qu'un de ceux dont il étoit composé qui parlât au nom de tous. La raison en est que le chœur tenoit alors lieu d'acteur, et ce qu'il disoit servoit à l'action, et devoit par conséquent être entendu; ce qui n'eût pas été possible, si tous ceux qui le composoient, et qui étoient quelquefois jusqu'au nombre de cinquante, eussent parlé ou chanté tous à la fois. Il faut donc rejeter ce premier πάροδος du chœur, qui est la borne du prologue, à la première fois qu'il demeuroit seul sur le théâtre, et chantoit : jusque-là il n'y étoit introduit que parlant avec un acteur par une seule bouche: ou s'il v demeuroit seul sans chanter, il se séparoit en deux demi-chœurs, qui ne parloient non plus chacun de leur côté que par un seul organe, afin que l'auditeur pût entendre ce qu'ils disoient, et s'instruire de ce qu'il falloit qu'il apprît pour l'intelligence de l'action.

Je réduis ce prologue à notre premier acte, suivant l'intention d'Aristote; et pour suppléer en quelque façon à ce qu'il ne nous a pas dit, ou que les années nous ont dérobé de son livre, je dirai qu'il doit contenir les semences de tout ce qui doit arriver, tant pour l'action principale que pour les épisodiques; de sorte qu'il n'entre aucun acteur dans les actes suivants, qu'il ne soit connu par ce premier, ou du moins appelé par quelqu'un qui y aura été introduit 1. Cette

<sup>&#</sup>x27;Cette maxime nouvelle, établie par Corneille, était très-judicieuse. Nonseulement il est utile pour l'intelligence parfaite d'une pièce de théâtre que tou les personnages essentiels soient annoncés dès le premier acte, mais cette sage précaution contribue à augmenter l'intérêt. Le spectateur en attend avec plus

maxime est nouvelle et assez sévère, et je ne l'ai pas toujours gardée; mais j'estime qu'elle sert beaucoup à fonder une véritable unité d'action, par la liaison de toutes celles qui concourent dans le poeme. Les anciens s'en sont fort écartés, particulièrement dans les agnitions, pour lesquelles ils se sont presque toujours servis de gens qui survenoient par hasard au cinquième acte, et ne seroient arrivés qu'au dixième, si la pièce en eût eu dix. Tel est ce vicillard de Corinthe dans l'OEdipe de Sophocle et de Sénèque, où il semble tomber des nues par miracle, en un temps où les acteurs ne sauroient plus par où en prendre, ni quelle posture tenir, s'il arrivoit une heure plus tard. Je ne l'ai introduit qu'au cinquième acte non plus qu'eux; mais j'ai préparé sa venue dès le premier, en faisant dire à Œdipe qu'il attend dans le jour la nouvelle de la mort de son père. Ainsi dans la Veuve, bien que Célidan ne paroisse qu'au troisième, il y est amené par Alcidon qui est du premier. Il n'en est pas de même des Maures dans le Cid. pour lesquels il n'y a aucune préparation au premier acte. Le plaideur de Poitiers dans le Menteur avoit le même défaut: mais j'ai trouvé le moyen d'y remédier en cette édition, où le dénoûment se trouve préparé par Philiste, et non plus par lui.

Je voudrois donc que le premier acte contint le fondement de toutes les actions, et fermât la porte à tout ce qu'on voudroit introduire d'ailleurs dans le reste du poème. Encore que souvent il ne donne pas toutes les lumières nécessaires pour l'entière intelligence du sujet, et que tous les acteurs n'y paroissent pas, il suffit qu'on y parle d'eux, ou que ceux qu'on y fait paroître aient besoin de les aller chercher pour venir à bout de leurs intentions. Ce que je dis ne se doit entendre que des personnages qui agissent dans la pièce par quelque propre intérêt considérable, ou qui apportent une nouvelle importante qui produit un notable effet. Un domestique qui n'agit que par l'ordre de son maître, un con-

d'émotion l'acteur qui doit servir au nœud, ou à le redoubler, ou à le dénouer, ne fût-il qu'un subalterne. Rien ne fait mieux voir combien Corneille avait approfondi tous les secrets de son art.

Molière, si admirable par la peinture des mœurs, par les tableaux de la vie humaine, par la bonne plaisanterie, a manqué à cette règle de Corneille dans la plupart de ses dénouments; les personnages ne sont pas assex annoncés, assex préparés.

(Voltaire.)

fident qui recoit le secret de son ami, et le plaint dans son malheur, un père qui ne se montre que pour consentir ou contredire le mariage de ses enfants, une femme qui console et conseille son mari, en un mot, tous ces gens sans action n'ont point besoin d'être insinués au premier acte: et, quand je n'y aurois point parlé de Livie, dans Cinna 1. j'aurois pu la faire entrer au guatrième, sans pécher contre cette règle. Mais je souhaiterois qu'on l'observât inviolablement, quand on fait concourir deux actions différentes, bien qu'ensuite elles se mêlent ensemble. La conspiration de Cinna, et la consultation d'Auguste avec lui et Maxime. n'ont aucune liaison entre elles, et ne font que concourir d'abord, bien que le résultat de l'une produise de beaux effets pour l'autre, et soit cause que Maxime en fait découvrir le secret à cet empereur 2. Il a été besoin d'en donner l'idée dès le premier acte, où Auguste mande Cinna et Maxime. On n'en sait pas la cause; mais enfin il les mande. ct cela suffit pour faire une surprise très agréable, de le voir délibérer s'il quittera l'empire, ou non, avec deux hommes qui ont conspiré contre lui. Cette surprise auroit perdu la moitié de ses grâces, s'il ne les eût point mandés dès le premier acte, ou si on n'y eût point connu Maxime pour un des chefs de ce grand dessein. Dans Don Sanche, le choix que la reine de Castille doit faire d'un mari, et le rappel de celle d'Aragon dans ses états, sont deux choses tout-à-fait différentes, aussi sont-elles proposées toutes deux au premier acte; et quand on introduit deux sortes d'amour, il ne faut jamais y manquer.

Ce premier acte s'appeloit prologue du temps d'Aristote,

Il est été mieux de ne point du tout faire paraître Livie. Elle ne sert qu'à dérober à Auguste le mérite et la gloire d'une belle action. Corneille n'introduisit Livie que pour se conformer à l'histoire, ou plutôt à co qui passait pour l'histoire; car cette aventure ne fut d'abord écrite que dans une déclamation de Sénèque, sur la clémence. Il n'était pas dans la vraisemblance qu'Auguste est donné le consulat à un homme très-peu considérable dans la république, pour avoir voulu l'assassiner.

(Voltaire.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est un grand coup de l'art, en effet, c'est une des beautés les plus théatrales, qu'au moment où Cinna vient de rendre compte à Émilie de la conspiration, lorsqu'il a inspiré tant d'horreur contre les cruautés d'Auguste, lorsqu'on ne désire que la mort de ce triumvir, lorsque chaque spectateur semble devenir lui-même un des conjurés, tout à coup Auguste mande Cinna et Maxime, les chefs de la conspiration. On craint que tout ne soit découvert, on tremble pour eux. Et c'est là cette terreur qui produit dans la tragédie un effet si admirable et si nécessaire. [Id.]

ct communément on y faisoit l'ouverture du sujet, pour instruire le spectateur de tout ce qui s'étoit passé avant le commencement de l'action qu'on alloit représenter, et de lout ce qu'il falloit qu'il sût pour comprendre ce qu'il alloit voir. La manière de donner cette intelligence a changé suivant les temps 1. Euripide en a usé assez grossièrement, en introduisant tantôt un dieu dans une machine, par qui les spectateurs recevoient cet éclaircissement, et tantôt un de ses principaux personnages qui les en instruisoit lui-même; comme dans son *Iphigénie*, et dans son *Hélène*, où ces deux héroïnes racontent d'abord toute leur histoire, et l'apprennent à l'auditeur, sans avoir aucun acteur avec elles à qui adresser leur discours.

Ce n'est pas que je veuille dire que quand un acteur parle seul, il ne puisse instruire l'auditeur de beaucoup de choses : mais il faut que ce soit par les sentiments d'une passion qui l'agite, et non pas par une simple narration. Le monologue d'Émilie, qui ouvre le théâtre dans Cinna, fait assez connoître qu'Auguste a fait mourir son père, et que pour venger sa mort elle engage son amant à conspirer contre lui : mais c'est par le trouble et la crainte que le péril où elle expose Cinna jette dans son âme, que nous en avons la connoissance. Surtout le poète se doit souvenir que, quand un acteur est seul sur le théâtre, il est présumé ne faire que s'entretenir en lui-même, et ne parle qu'asin que le spectateur sache de quoi il s'entretient, et à quoi il pense. Ainsi ce seroit une faute insupportable, si un autre acteur apprenoit par là ses secrets. On excuse cela dans une passion si violente, qu'elle le force d'éclater, bien qu'on n'ait personne à qui la faire entendre; et je ne le voudrois pas

¹ Toutes les tragédies d'Euripide commencent ou par un acteur principal qui dit son nom au public, et qui lui apprend le sujet de la pièce, ou par une divinité qui descend du ciel pour jouer ce rôle, comme Vénus dans Phèdre et Hippolyte.

Iphigénie elle-mème, dans la pièce d'Iphigénie en Tauride, explique d'abord le sujet du drame, et remoute jusqu'à Tantale, dont elle fait l'histoire. Corneille a bien raison de dire que cet artifice est grossier. Ce qui est surprenant, c'est que ce défaut, qui semblerait venir de l'enfance de l'art, ne se trouve point dans Sophocle, un peu antérieur à Euripide. Ce sont toujours, dans les tragédies de Sophocle, les principaux acteurs qui expliquent le sujet de la pièce sans paraître vouloir l'expliquer; leurs desseins, leurs intérêts, leurs passions s'annoncent de la manière la plus naturelle. Le dialogue porte l'émotion dans l'âme dès la première scène.

(Voltaire.)

condamner en un autre, mais j'aurois de la peine à me le souffrir.

Plaute a cru remédier à ce désordre d'Euripide, en introduisant un prologue détaché, qui se récitoit par un personnage, qui n'avoit quelquefois autre nom que celui de prologue, et n'étoit point du tout du corps de la pièce. Aussi ne parloit-il qu'aux spectateurs pour les instruire de ce qui avoit précédé, et amener le sujet jusqu'au premier acte, où commencoit l'action.

Térence<sup>2</sup>, qui est venu depuis lui, a gardé ces prologues, et en a changé la matière. Il les a employés à faire son apologie contre ses envieux; et, pour ouvrir son sujet, il a introduit une nouvelle sorte de personnages, qu'on a appelés protatiques, parce qu'ils ne paroissent que dans la protase, où se doit faire la proposition et l'ouverture du sujet. Ils en écoutoient l'histoire, qui leur étoit racontée par un autre acteur; et par ce récit qu'on leur en faisoit, l'auditeur demeuroit instruit de ce qu'il devoit savoir, touchant les intérêts des premiers acteurs, avant qu'ils parussent sur le théâtre. Tels sont Sosie, dans son Andrienne, et Dayus, dans son Phormion, qu'on ne revoit plus après la narration, et qui ne servent qu'à l'écouter. Cette méthode est fort artificieuse; mais je voudrois, pour sa perfection, que ces mêmes personnages servissent encore à quelque autre chose dans la pièce, et qu'ils y fussent introduits par quelque autre occasion que celle d'écouter ce récit. Pollux, dans Médée, est de cette nature. Il passe par Corinthe, en allant au mariage de sa sœur, et s'étonne d'y rencontrer Jason qu'il croyoit

Les prologues de Térence sont dans un goût qui est encore imité par les Anglais. C'est un discours en vers adressé aux spectiteurs, pour se les rendre favorables. Ce discours était prononcé d'ordinaire par l'entrepreneur de la troupe. Aujourd'hui, en Angleterre, ces prologues sont toujours composés par un ami de l'auteur. Térence employa presque toujours ces prologues à se plaindre de ses envieux, qui se servaient contre lui des mêmes armes. Une telle guerre est honteuse pour les beaux-arts. [1d.]

¹ Plaute fait encore pire : non-seulement il fait paraltre d'abord Mercure dans l'Amphisryon, pour annoncer le sujet de sa tragi-comédie, pour prévenir les spectateurs sur tout ce qu'il fera dans la pièce, mais, au troisième acte, il dépouille Jupiter de son rôle d'acteur. Ce Jupiter adresse la parole au public, l'instruit de tout, et lui annonce le dénoûment. C'est prendre assurément bien de la peune pour ôter aux spectateurs tout leur plaisir. Cependant la pièce plut beaucoup aux Romains, malgré ce défaut énorme, et malgré les basses plaisanteries qu'Horace condamne dans Plaute, ant le sujet d'Amphitryon est piquant, interessant et comique par lui-même. (Voltaire.)

cu Thessalie; il apprend de lui sa fortune et son divorce avec Médée, pour épouser Créuse, qu'il aide ensuite à sauver des mains d'Égée, qui l'avoit fait enlever, et raisonne avec le roi sur la défiance qu'il doit avoir des présents de Médée. Toutes les pièces n'ont pas besoin de ces éclaircissements, et par conséquent on se peut passer souvent de ces personnages, dont Térence ne s'est servi que ces deux fois dans les six comédies que nous avons de lui.

Notre siècle a inventé une autre espèce de prologue pour les pièces de machine, qui ne touche point au sujet, et n'est qu'une louange adroite du prince, devant qui ces poëmes doivent être représentés. Dans l'Andromède, Melpomène emprunte au soleil ses rayons, pour éclairer son théâtre en favour du roi, pour qui elle a préparé un spectacle magnifique. Le prologue de la Toison d'or sur le mariage de Sa Majesté, et la paix avec l'Espagne, a quelque chose encore de plus éclatant. Ces prologues doivent avoir beaucoup d'invention, et je ne pense pas qu'on y puisse raisonnablement introduire que des dieux imaginaires de l'antiquité, qui ne laissent pas toutefois de parler des choses de notre temps, par une fiction poétique 1, qui fait un grand accommodement de théâtre.

L'épisode, selon Aristote, en cet endroit, sont nos trois actes du milieu; mais, comme il applique ce nom ailleurs aux actions qui sont hors de la principale, et qui lui servent d'un ornement dont elle se pourroit passer, je dirai que, bien que trois actes s'appellent épisode, ce n'est pas à dire qu'ils ne soient composés que d'épisodes. La consultation d'Auguste, au second acte de Cinna, les remords de cet ingrat, ce qu'il en découvre à Émilie, et l'effort que fait Maxime pour persuader à cet objet de son amour caché de s'enfuir avec lui, ne sont que des épisodes; mais l'avis que fait donner Maxime par Euphorbe à l'empereur, les irrésolutions de ce prince, et les conseils de Livie, sont de l'action principale; et dans

Il reste à savoir si ces fictions poetiques font au théâtre un accommodement si heureux. Le prologue de la Nuit et de Mercure dans l'Amphisryon de Molière réussit autant que la pièce même; mais c'est qu'il est plein d'esprit, de grâce et de bonnes plaisanteries. Le prologue d'Amadis fut regardé comme un chef-d'œuvre. On admira l'art avec lequel Quinault sut joindre l'éloge de Louis XIV avec le sujet de la pièce, la beauté des vers et celle de la musique. Le siècle de grandeur et de prospérité qui produisait ces brillants spectac a augmentait encore leur prix. (Yoltaire.)

Héraclius, ces trois actes ont plus d'action principale que d'épisodes. Ces épisodes sont de deux sortes, et peuvent être composés des actions particulières des principaux acteurs. dont toutefois l'action principale pourroit se passer, ou des intérêts des seconds amants qu'on introduit, et qu'on appelle communément des personnages épisodiques. Les uns et les autres doivent avoir leur fondement dans le premier acte, et être attachés à l'action principale, c'est-à-dire, v servir de quelque chose; et particulièrement ces personnages épisodiques doivent s'embarrasser si bien avec les premiers. qu'une seule intrigue brouille les uns et les autres. Aristote blâme fort les épisodes détachés 1, et dit « que les mauvais » poètes en font par ignorance, et les bons en faveur des » comédiens, pour leur donner de l'emploi. » L'Infante du Cid est de ce nombre, et on la pourra condamner, ou lui faire grâce par ce texte d'Aristote, suivant le rang qu'on voudra me donner parmi nos modernes.

Je ne dirai rien de l'exode, qui n'est autre chose que notre cinquième acte. Je pense en avoir expliqué le principal emploi, quand j'ai dit que l'action du poeme dramatique doit être complète. Je n'y ajouterai que ce mot; qu'il faut, s'il se peut, lui réserver toute la catastrophe, et même la reculer vers la fin autant qu'il est possible. Plas on la diffère, plus les esprits demeurent suspendus, et l'impatience qu'ils ont de savoir de quel côté elle tournera, est cause qu'ils la recoivent avec plus de plaisir : ce qui n'arrive pas quand elle commence avec cet acte. L'auditeur qui la sait trop tôt n'a plus de curiosité; et son attention languit durant tout le reste, qui ne lui apprend rien de nouveau. Le contraire s'est vu dans la Marianne, dont la mort, bien qu'arrivée dans l'intervalle qui sépare le quatrième acte du cinquième, n'a pas empêché que les déplaisirs d'Hérode, qui occupent tout ce dernier, n'aient plu extraordinairement; mais je ne conseillerois à personne de s'assurer sur cet exemple. Il ne se fait pas des miracles tous les jours; et, quoique son auteur eût bien mérité ce beau succès par le grand effort d'esprit qu'il avoit fait à peindre les désespoirs de ce monarque, peut-

<sup>&#</sup>x27;Un épisode inutile à la pièce est toujours mauvais; et en aucun genre, ce qui est hors d'œuvre ne peut plaire ni aux yeux, nı aux orcilles, ni à l'esprit. Nous avons dit ailleurs que *le Cid* réussit malgré l'Infante, et non pas à cause de l'Infante. Corneille parle ici en homme modeste et supérieur. (Voltaire.)

être que l'excellence de l'acteur, qui en soutenoit le person-

nage 1, y contribuoit beaucoup.

Voilà ce qui m'est venu en pensée touchant le but, les utilités, et les parties du poême dramatique. Quelques personnes de condition, qui peuvent tout sur moi, ont voulu que je donnasse mes sentiments au public, sur les règles d'un art qu'il y a si long-temps que je pratique assez heureusement. Pour observer quelque ordre, j'ai séparé les principales matières en trois discours. Dans le premier, j'ai traité de l'utilité et des parties du poême dramatique; je parle au second des conditions particulières de la tragédie, des qualités des personnes et des événements qui lui peuvent fournir de sujet, et de la manière de le traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire. Je m'explique dans le troisième sur les trois unités, d'action, de jour et de lieu.

Cette entreprise méritoit une longue et très exacte étude de tous les poemes qui nous restent de l'antiquité, et de tous ceux qui ont commenté les traités qu'Aristote et Horace ont faits de l'art poétique, ou qui en ont écrit en particulier. mais je n'ai pu me résoudre à en prendre le loisir : et je m'assure que beaucoup de mes lecteurs me pardonneront aisément cette paresse, et ne seront pas fâchés que je donne à des productions nouvelles le temps qu'il m'eût fallu consumer à des remarques sur celles des autres siècles. J'y fais quelques courses et y prends des exemples quand ma mémoire m'en peut fournir. Je n'en cherche de modernes que chez moi, tant parce que je connois mieux mes ouvrages que ceux des autres, et en suis plus le maître, que parce que je ne veux pas m'exposer au péril de déplaire à ceux que je reprendrois en quelque chose, ou que je ne louerois pas assez en ce qu'ils ont fait d'excellent. J'écris sans ambition et sans esprit de contestation, je l'ai déjà dit. Je tâche de suivre teujours le sentiment d'Aristote dans les matières qu'il a traitées: et. comme peut-être je l'entends à ma mode, je ne suis point jaloux qu'un autre l'entende à la sienne. Le commentaire dont je m'y sers le plus, est l'expérience du théâtre. et les réflexions sur ce que j'ai vu y plaire ou déplaire. J'ai

La Mariamne de Triffan eut en effet longtemps une très-grande réputalion. Nous avons entendu dire au comédien Baron que, lorsqu'il voulut débuter, Louis XIV lui faisait quelquefois réciter des vers de Mariamne; les belles pièces de Corneille la firent enfin oublier. (Voltaire.)

pris pour m'expliquer un style simple, et me contente d'une expression nue de mes opinions, bonnes ou mauvaises, sans y chercher aucun enrichissement d'éloquence. Il me suffit de me faire entendre. Je ne prétends pas qu'on admire ici ma facon d'écrire, et ne fais point de scrupule de m'y servir souvent des mêmes termes, ne sût-ce que pour épargner le temps d'en chercher d'autres, dont peut-être la variété ne diroit pas si justement ce que je veux dire. J'ajoute à ces trois discours généraux l'examen de chacun de mes poëmes en particulier, afin de voir en quoi ils s'écartent, ou se conforment aux règles que j'établis. Je n'en dissimulerai point les défauts, et en revanche, je me donnerai la liberté de remarquer ce que j'y trouverai de moins imparfait. Balzac accorde ce privilége à une certaine espèce de gens, et soutient qu'ils peuvent dire d'eux-mêmes par franchise, ce que d'autres diroient par vanité. Je ne sais si j'en suis, mais je veux avoir assez bonne opinion de moi pour n'en désespérer pas.

## SECOND DISCOURS.

## DE LA TRAGÉDIE,

ET DES MOYENS DE LA TRAITER SELON LE VRAISEMBLABLE
OU LE NÉCESSAIRE.

4

3

Outre les trois utilités du poeme dramatique dont j'ai parlé dans le discours précédent, la tragédie a celle-ci de particulière, que par la pitié et la 1 crainte elle purge de semblables passions. Ce sont les termes dont Aristote se sert dans sa définition, et qui nous apprennent deux choses: l'une, qu'elle excite la pitié et la crainte; l'autre, que par leur moven elle purge de semblables passions. Il explique la première assez au long, mais il ne dit pas un mot de la dernière; et de toutes les conditions qu'il emploie en cette définition, c'est la seule qu'il n'éclaircit point. Il térnoigne toutefois dans le dernier chapitre de ses Politiques un dessein d'en parler fort au long dans ce traité, et c'est ce qui fait que la plupart de ses interprètes veulent que nous ne l'ayons pas entier, parce que nous n'y voyons rien du tout sur cette matière. Quoi qu'il en puisse être, je crois qu'il est à propos de parler de ce qu'il a dit, avant que de faire effort pour deviner ce qu'il a voulu dire. Les maximes qu'il établit pour l'un pourront nous conduire à quelques conjectures pour l'autre, et sur la certitude de ce qui nous demeure, nons pourrons fonder une opinion probable de ce qui n'est point venu jusqu'à nous.

« Nous avons pitié, dit-il, de ceux que nous voyons souf-» frir un malheur qu'ils ne méritent pas, et nous craignons

<sup>&#</sup>x27;Nous avons dit un mot de cette pretendue medecine des passions dans le commentaire sur le premier Discours. Nous pensons avec Racine, qui a pris le phobos et l'eleos pour sa devise, que, pour qu'un acteur intéresse, il faut qu'on craigne pour lui, et qu'on soit touche de pitié pour lui : voilà tout. Que le spectateur fasse ensuite quelque retour sur lui-même; qu'il examine ou nou quels seraient ses sentiments, s'il se trouvait dans la situation du personnage qui l'intéresse; qu'il soit purgé ou qu'il ne soit pas purgé; c'est, selon nous, une question fort oiseuse. (Voltaire.)

• qu'il ne nous en arrive un pareil, quand nous le voyons • souffrir à nos semblables. » Ainsi la pitié embrasse l'intérêt de la personne que nous voyons souffrir, la crainte qui la suit regarde le nôtre, et ce passage seul nous donne assez d'ouverture pour trouver la manière dont se fait la purgation des passions dans la tragédie. La pitié d'un malheur où nous voyons tomber nos semblables, nous porte à la crainte d'un pareil pour nous; cette crainte au désir de l'éviter; et ce désir à purger, modérer, rectifier, et même déraciner en nous la passion qui plonge à nos yeux dans ce malheur les personnes que nous plaignons, par cette raison commune, mais naturelle et indubitable, que pour éviter l'effet il faut retrancher la cause. Cette explication ne plaira pas à ceux qui s'attachent aux commentateurs de ce i philosophe. Ils se genent sur ce passage, et s'accordent si peu l'un avec l'autre, que Paul Beny marque jusqu'à douze ou quinze opinions diverses, qu'il réfute avant que de nous donner la sienne. Elle est conforme à celle-ci pour le raisonnement, mais elle differe en ce point, qu'elle n'en applique l'effet qu'aux rois et aux princes, peut-être par cette raison, que la tragédie ne peut nous faire craindre que les maux que nous voyons arriver à nos semblables, et que n'en faisant arriver qu'à des rois et à des princes, cette crainte ne peut faire d'effet que sur des gens de leur condition. Mais sans doute il a entendu trop littéralement ce mot de nos semblables, et n'a pas assez considéré qu'il n'y avoit point de rois à Athènes, où se représentoient les poemes dont Aristote tire ses exemples, et sur lesquels il forme ses règles. Ce philosophe n'avoit garde d'avoir cette pensée qu'il lui attribue, et n'eût pas employé dans la définition de la tragédie une chose dont l'effet pût arriver si rarement, et dont l'utilité se fût restreinte à si peu de personnes. Il est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul Beny peut rapporter quinze opinions sur un sujet aussi frivole, et en ajouter encore une seizième. Cela n'empèchera pas que tout le secret ne consiste à faire de ces vers charmants tels qu'on en trouve dans le Cid

Va, je ne te hais point. — Tu le dois. — Je ne puis... Tu vas mourir! Don Sauche est-il si redoutable! Sois vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix...

si n'y a point là de purgation. Le spectateur ne résléchit point s'il aura besoin d'être purgé. S'il résléchissait, le poete aurait manqué son coup.

vrai qu'on n'introduit d'ordinaire que des rois pour premiers acteurs dans la tragédie, et que les auditeurs n'ont point de sceptre par où leur ressembler, afin d'avoir lieu de craindre les malheurs qui leur arrivent : mais ces rois sont hommes comme les auditeurs, et tombent dans ces malheurs par l'emportement des passions dont les auditeurs sont capables. Ils prêtent même un raisonnement aisé à faire du plus grand au moindre: et le speciateur peut concevoir avec facilité, que si un roi pour trop s'abandonner à l'ambition, à l'amour, à la haine, à la vengeance, tombe dans un malheur si grand qu'il lui fait pitié, à plus forte raison, lui qui n'est qu'un homme du commun, doit tenir la bride à de telles passions, de peur qu'elles ne l'abîment dans un pareil malheur. Outre que ce n'est pas une nécessité de ne mettre que les infortunes des rois sur le théâtre, celles des autres hommes y trouveroient place, s'il leur en arrivoit d'assez illustres, et d'assez extraordinaires pour la mériter, et que l'histoire prit assez 1 de soin d'eux pour nous les apprendre. Scédase n'étoit qu'un simple paysan de Leuctres, et je ne tiendrois pas la sienne indigne d'y paroître, si la pureté de notre scène pouvoit souffrir qu'on y parlât du violement effectif de ses deux filles, après que l'idée de la prostitution n'y a pu être soufferte dans la personne d'une sainte qui en fut garantie.

Pour nous faciliter les moyens de faire naître cette pitié et cette crainte, où Aristote semble nous obliger, il nous aide à choisir les personnes et les événements, qui peuvent exciter l'un et l'autre. Sur quoi je suppose, ce qui est très véritable, que notre auditoire n'est composé ni de méchants, ni de saints, mais de gens d'une probité commune, et qui ne sont pas si sévèrement retranchés dans l'exacte vertu, qu'ils

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rois, empereurs, princes, généraux d'armées, principaux chefs de républiques, il n'importe; mais il faut toujours dans la tragédie des hommes élevés' au-dessus du commun, non-seulement parce que le destin des états dépend du sort de ces personages importants, mais parce que les malheurs des hommes illustres exposés aux regards des nations, font sur nous une impression plus profonde que les infortunes du vulgaire.

Je doute beaucoup qu'un paysan de Leuctres, nommé Scédase, dont on a violé deux files, fût un aussi beau sujet de tragédie que Cisma et Iphigénie. Le viol d'ailleurs a toujours quelque chose de ridjeule, et n'est guére fait pour être joué que dans le beau lieu où l'on prétend que sainte Théodore fut envoyée, supposé que cette Théodore ait jamais existé, et que jamais les Romains aient condamné les dames à cette espèce de supplice; ce qui n'était assurément ni dans leurs lois ni dans leurs mœurs. (Voltaire.)

ne soient susceptibles des passions, et capables des périls où elles engagent ceux qui leur défèrent trop. Cela supposé, examinons ceux que ce philosophe exclut de la tragédie, pour en venir avec lui à ceux dans lesquels il fait consister sa perfection.

En premier lieu, il ne veut point a « qu'un homme fort » vertueux y tombe de la félicité dans le malheur, » et soutient « que cela ne produit ni pitié, ni crainte, parce que » c'est un événement tout-à-fait injuste. » Quelques interprètes poussent la force de ce mot grec μιαρόν, qu'il fait servir d'épithète à cet événement, jusqu'à le rendre par celui d'abominable. A quoi j'ajoute, qu'un tel succès excite plus d'indignation et de haine contre celui qui fait souffrir, que de pitié pour celui qui souffre, et qu'ainsi ce sentiment, qui n'est pas le propre de la tragédie, à moins que d'être bien ménagé, peut étouffer celui qu'elle doit produire, et laisser l'auditeur mécontent par la colère qu'il remporte, et qui se mèle à la compassion qui lui plairoit, s'il la remportoit seule.

Il ne veut pas non plus , « qu'un méchant homme passe » du malheur à la félicité, parce que non-seulement il ne

- » peut naître d'un tel succès aucune pitié, ni crainte, mais
- » îl ne peut pas même nous toucher par ce sentiment na-
- » turel de joie, dont nous remplit la prospérité d'un pre-

'S'il était permis de chercher un exemple dans nos livres saints, nous dirions que l'histoire de Job est une espèce de drame, et qu'un homme très-vertueux y tombe dans les plus grands malheurs; mais c'est pour l'éprouver; et le drame finit par rendre Job plus heureux qu'il n'a jamais été.

Dans la tragédie de Britannieus, si ce jeune prince n'est pas un modèlo de vertu, il est du moins entièrement innocent : cependant il périt d'une mort cruelle. Son empoisonneur triomphe. Cet événement est tout à fait injuste. Pourquoi donc Britannicus a-t-il eu enfiu un si grand succès, surtout auprès des connaisseurs et des hommes d'état? c'est par la beauté des détails, c'est par la peinture la plus vraie d'une cour corrompue. Cette tragédie, à la vérité, ne fait point verser de larnes, mais elle attache l'esprit, elle intéresse; et le charme du style entraîne tous les suffrages, quoique le nœud de la pièce soit très-petit, et que la fin, un peu froide, n'excite que l'indignation. Ce sujet était le plus difficile de tous à traiter, et ne pouvait réussir que par l'éloquence de Racine. (Voltaire.)

<sup>2</sup> Il y a de grands exemples de tragédies qui ont eu des succes permanents, et dans lesquelles cependant le vertueux périt indignement, et le criminel est au comble de la gloire; mais au moins il est puni par ses remords. La tragédie est le tableau de la vie des grands. Ce tableau n'est que trop ressemblant quand le crime est heureux. Il faut autant d'art, autant de ressources, autant d'éloquence dans ce genre de tragédie, et peut-être plus que dans tout autre. [Id.]

» mier acteur, à qui notre faveur s'attache. » La chute d'un mechant dans le malheur a de quoi nous plaire par l'aversion que nous prenons pour lui; mais comme ce n'est qu'une juste punition, elle ne nous fait point de pitié, et ne nous imprime aucune crainte, d'autant que nous ne sommes pas si méchants que lui, pour être capables de ses crimes, et en appréhender une aussi funeste issue.

Il reste donc à trouver un milieu entre ces deux extrémités, par le choix d'un homme qui ne soit ni tout-à-fait bon, ni tout-à-fait méchant, et qui, par une faute, ou foiblesse humaine, tombe dans un malheur qu'il ne mérite pas. Aristote en donne pour exemple Œdipe et Thyeste, en quoi véritablement je ne comprends point sa pensée. Le premier me semble ne faire aucunc faute, bien qu'il tue son père, parce qu'il ne le connoît pas, et qu'il ne fait que disputer le chemin en homme de cœur contre un inconnu qui l'attaque avec avantage. Néanmoins, comme la signification du mot grec ἀμάρτημα peut s'étendre à une simple erreur de méconnoissance, telle qu'étoit la sienne, admettons-le avec ce philosophe, bien que je ne puisse voir quelle passion il nous donne à purger, ni de quoi nous pouvons nous corriger sur son exemple. Mais pour Thyeste, je n'v puis découvrir cette probité commune, ni cette faute sans crime, qui le plonge dans son malheur. Si nous le regardons avant la tragédie qui porte son nom, c'est un incestueux qui abuse de la femme de son frère : si nous le considérons dans la tragédie, c'est un homme de bonne foi qui s'assure sur la parole de son frère, avec qui il s'est réconcilié. En ce premier état il est très criminel, en ce dernier, très homme de bien. Si nous attribuons son malheur à son inceste, c'est un crime dont l'auditoire n'est point capable, et la pitié qu'il prendra de lui n'ira point jusqu'à cette crainte qui purge, parce qu'il ne lui ressemble point. Si nous imputons son désastre à sa bonne foi, quelque crainte pourra suivre la pitié que nous en aurons; mais elle ne purgera qu'une facilité de confiance sur la parole d'un ennemi réconcilié, qui est plutôt une qualité d'honnête homme qu'une vicieuse habitude; et cette purgation ne fera que bannir la sincérité des réconciliations. J'avoue donc avec franchise que je n'entends point l'application de cet exemple.

1

J'avoûrai plus. Si la purgation des passions se fait dans

la tragédie, je tiens qu'elle se doit faire de la manière que ie l'explique; mais je doute si elle s'v fait jamais, et dans celles-là même qui ont les conditions que demande Aristote. Elles se rencontrent dans le Cid. et en ont causé le grand succès : Rodrigue et Chimène v ont cette probité sujette aux passions, et ces passions font leur malheur, puisqu'ils ne sont malheureux qu'autant qu'ils sont passionnés l'un pour l'autre. Ils tombent dans l'infélicité par cette foiblesse humaine dont nous sommes capables comme eux; leur malheur fait pitié, cela est constant, et il en a coûté assez de larmes aux spectateurs pour ne le point contester. Cette pitié nous doit donner une crainte de tomber dans un pareil malheur, et purger en nous ce trop d'amour qui cause leur infortune, et nous les fait plaindre; mais ie ne sais si elle nous la donne, ni si elle le purge; et j'ai bien peur que le raisonnement d'Aristote sur ce point ne soit qu'une belle idée, qui n'ait jamais son effet dans la vérité. Je m'en rapporte à ceux qui en ont vu les représentations; ils peuvent en demander compte au secret de leur cœur, et repasser sur ce qui les a touchés au théâtre, pour reconnoître s'ils en sont venus par là jusqu'à cette crainte réfléchie, et si elle a rectifié en eux la passion qui a causé la disgràce qu'ils ont plainte. Un des interprètes d'Aristote veut qu'il n'ait parlé de cette purgation des passions dans la tragédie, que parce qu'il écrivoit après Platon, qui bannit les poètes tragiques de sa république, parce qu'ils les remuent trop fortement 1. Comme il écrivoit pour le contredire, et montrer qu'il n'est pas a propos de les bannir des états bien policés, il a voulu trouver cette utilité dans ces agitations de l'âme, pour les rendre recommandables par la raison même, sur qui l'autre se fonde pour les bannir. Le fruit qui peut naître des impressions que fait la force de l'exemple, lui manquoit; la

<sup>&#</sup>x27;Après tout ce qu'a dit judiciensement Corneille, sur les caractères vertueux ou méchants, ou mélés de bien et de mal, nous penchons vers l'opinnou de cet interprête d'Aristote, qui pense que ce philosophe n'imagina son galimatias de la pargation des passions, que pour ruiner le galimatias de Platon, qui veut chasser la tragédie et la comédie, et le poëme épique, de sa république imaginaire. Platon, eu rendant les femmes communes dans son Utopie, et en les envoyant à la guerre, croyait empécher qu'on ne fit des poèmes pour une Hélène; et Aristote, attribuant aux poèmes une utilité qu'ils n'ont pent-être pas, imaginait sa purgation des passions. Que résulte-t-il de cette vaine dispute? qu'on court à Cinna et à Andromaque sans se soucier d'être purgé.

punition des méchantes actions, et la récompense des bonnes, n'étoient pas de l'usage de son siècle, comme nous les avons rendues de celui du nôtre; et n'y pouvant trouver une utilité solide, hors celle des sentences et des discours didactiques, dont la tragédie se peut passer selon son avis, il en a substitué une, qui peut-être n'est qu'imaginaire. Du moins si pour la produire il faut les conditions qu'il demande, elles se rencontrent si rarement, que Robortel ne les trouve que dans le seul OEdipe, et soutient que ce philosophe ne nous les prescrit pas comme si nécessaires, que leur manquement rende un ouvrage défectueux, mais seulement comme des idées de la perfection des tragédies. Notre siècle les a vues dans le Cid 1, mais je ne sais s'il les a vues en beaucoup d'autres; et si nous voulons rejeter un coup d'œil sur cette règle, nous avouerons que le succès a justifié beaucoup de pièces où elle n'est pas observée.

L'exclusion des personnes tout-à-fait vertueuses, qui tombent dans le malheur, bannit les martyrs de notre théâtre 2. Polyeucle y a réussi contre cette maxime, et Héraclius et Nicomède y ont plu, bien qu'ils n'impriment que de la pitié, et ne nous donnent rien à craindre, ni aucune passion à purger, puisque nous les y voyons opprimés, et près de périr, sans aucune faute de leur part, dont nous puissions nous

corriger sur leur exemple.

Le malheur d'un homme fort méchant n'excite ni pitié, ni crainte, parce qu'il n'est pas digne de la première, et que les spectateurs ne sont pas méchants comme lui, pour coucevoir l'autre à la vue de sa punition: mais il seroit à propos de mettre quelque distinction entre les crimes. Il en est dont les honnêtes gens sont capables par une violence de passion, dont le mauvais succès peut faire effet dans l'âme de l'auditcur. Un honnête homme ne va pas voler au coin d'un bois, ni faire un assassinat de sang froid; mais s'il est bien amoureux, il peut faire une supercherie à son rival, il peut s'emporter de colère, et tuer dans un premier mouvement, et l'ambition le peut engager daus un crime, ou dans une

Le Cid, comme nous l'avons dit, n'est beau que parce qu'il est tres-touchant. (Voltaire.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un martyr qui ne serait que martyr, serait très-vénérable, et figurerait trèsbieu dans la Vie des Saints, mais assez mal au théâtre. Sans Sévère et Pauline, Polyeucte n'aurait point eu de succès. [Id.]

scion blamable 1. Il est peu de mères qui voulussent assas siner ou empoisonner leurs enfants, de peur de leur rendre leur bien, comme Cléopâtre dans Rodogune: mais il en est assez qui prennent goût à en jouir, et ne s'en dessaisissent qu'à regret, et le plus tard qu'il leur est possible. Bien qu'elles ne soient pas capables d'une action si noire et si dénaturée que celle de cette reine de Syrie, elles ont en elles quelque teinture du principe qui l'y porta; et la vue de la juste punition qu'elle en reçoit, leur peut faire craindre, non pas un pareil malheur, mais une infortune proportionnée à ce qu'elles sont capables de commettre. Il en est ainsi de quelques autres crimes, qui ne sont pas de la portée de nos auditeurs. Le lecteur en pourra faire l'examen et l'application sur cet exemple.

Cependant quelque difficulté qu'il y ait à trouver cette purgation effective et sensible des passions, par le moven de la pitié et de la crainte, il est aisé de nous accommoder avec Aristote. Nous n'avons qu'à dire que par cette facon de s'énoncer, il n'a pas entendu que ces deux moyens y servissent toujours ensemble, et qu'il suffit, selon lui, de l'un des deux pour faire cette purgation, avec cette différence toutesois, que la pitié n'y peut arriver sans la crainte, et que la crainte peut y parvenir sans la pitié. La mort du Comte n'en fait aucune dans le Cid, et peut toutesois mieux purger en nous cette sorte d'orgueil envieux de la gloire d'autrui. que toute la compassion que nous avons de Rodrigue et de Chimène, ne purge les attachements de ce violent amour qui les rend à plaindre l'un et l'autre. L'auditeur peut avoir de la commisération pour Antiochus, pour Nicomède, pour Héraclius; mais s'il en demeure là, et qu'il ne puisse craindre de tomber dans un pareil malheur, il ne guérira d'aucune passion. Au contraire, il n'en a point pour Cléopâtre, ni pour Prusias, ni pour Phocas; mais la crainte d'une infortune semblable, ou approchante, peut purger en une mère l'opiniâtreté à ne se point dessaisir du bien de ses enfants, en un mari le trop de déférence à une seconde femme au préjudice de ceux de son premier lit, en tout le monde l'avidité d'usurper le bien ou la dignité d'autrui par violence; et tout

On s'intéresse pour un jeune criminel que la passion emporte, et qui avoue ses fautes ; témoin Venceslas et Rhadamiste. (Voltaire.)

cela, proportionnément à la condition d'un chacun, et à ce qu'il est capable d'entreprendre. Les déplaisirs et les irrésolutions d'Auguste dans Cinna peuvent faire ce dernier effet, par la pitié et la crainte jointes ensemble; mais, comme je l'ai déjà dit, il n'arrive pas toujours que ceux que nous plaignons soient malheureux par leur faute. Quand ils sont innocents, la pitié que nous en prenons ne produit aucune crainte; et si nous en concevons quelqu'une qui purge nos passions, c'est par le moyen d'une autre personne que de celle qui nous fait pitié, et nous la devons toute à la force de l'exemple.

Cette explication se trouvera autorisée par Aristote même. si nous voulons bien peser la raison qu'il rend de l'exclusion de ces événements qu'il désapprouve dans la tragédie. Il ne dit jamais, « celui-là n'y est pas propre, parce qu'il n'excite • que la pitié, et ne fait point naître de crainte; et cet autre » n'y est pas supportable, parce qu'il n'excite que de la • crainte, et ne fait point naître de pitié; mais il les rebute, » parce, dit-il, qu'ils n'excitent ni pitié ni crainte: » et nous donne à connoître par là, que c'est par le manque de l'une et de l'autre qu'ils ne lui plaisent pas, et que s'ils produisoient l'une des deux, il ne leur refuseroit point son suffrage. L'exemple d'Œdipe qu'il allègue, me confirme dans cette pensée. Si nous l'en croyons, il a toutes les conditions requises en la tragédie; néanmoins son malheur n'excite que de la pitié, et je ne pense pas qu'à le voir représenter, aucun de ceux qui le plaignent s'avise de craindre de tuer son père ou d'épouser sa mère. Si sa représentation nous peut imprimer quelque crainte, et que cette crainte soit capable de purger en nous quelque inclination blâmable ou vicieuse, elle y purgera la curiosité de savoir l'avenir, et nous empêchera d'avoir recours à des prédictions, qui ne servent d'ordinaire qu'à nous faire choir dans le malheur qu'on nous prédit, par les soins même que nous prenons de l'éviter; puisqu'il est certain qu'il n'eût jamais tué son père, ni épousé sa mère, si son père et sa mère, à qui l'oracle avoit prédit que cela arriveroit, ne l'eussent fait exposer de peur que cela n'arrivât. Ainsi, non-seulement ce seront Laïus et Jocaste qui feront naître cette crainte, mais elle ne naîtra que de l'image d'une faute qu'ils ont faite guarante ans avant l'action qu'on représente, et ne s'imprimera en nous que par

un autre acteur que le premier, et par une action hors de la tragédie.

Pour recueillir ce discours, avant que de passer à une autre matière, établissons pour maxime, que la perfection de la tragédie consiste bien à exciter de la pitié et de la crainte, par le moven d'un premier acteur, comme peut faire Rodrigue dans le Cid. et Placide 1 dans Théodore, mais que cela n'est pas d'une nécessité si absolue, qu'on ne se puisse servir de divers personnages, pour faire naître ces deux sentiments, comme dans Rodogune: et même pe porter l'auditeur qu'à l'un des deux, comme dans Polyeucte, dont la représentation n'imprime que de la pitié sans aucune crainte. Je ne dis pas la même chose de la crainte sans la pitié. parce que je n'en sais point davantage, et n'en concois point d'idée que je puisse croire agréable. Cela posé, trouvons quelque modération à la rigueur de ces règles du philosophe. ou du moins quelque favorable interprétation, pour n'être pas obligés de condamner beaucoup de poëmes que nous avons vu réussir sur nos théâtres.

Il ne veut point qu'un homme tout-à-fait innocent tombe dans l'infortune, parce que cela étant abominable, il excite plus d'indignation contre celui qui le persécule, que de pitié pour son malheur; il ne veut pas non plus qu'un très méchant y tombe, parce qu'il ne peut donner de pitié par un malheur qu'il mérite, ni en faire craindre un pareil à des spectateurs qui ne lui ressemblent pas; mais quand ces deux raisons cessent, en sorte qu'un homme de bien qui souffre, excite plus de pitié pour lui que d'indignation confre celui qui le fait souffrir, ou que la punition d'un grand crime peut corriger en nous quelque imperfection qui a du rapport avec lui, j'estime qu'il ne faut point faire de difficulté d'exposer sur la scène des hommes très vertueux ou très méchants dans le malheur. En voici deux ou trois manières, que peut-être Aristote n'a su prévoir, parce qu'on n'en voyoit pas d'exemples sur les théâtres de son temps.

La première est, quand un homme très vertueux est persécuté par un très méchant, et qu'il échappe du péril, où le méchant demeure enveloppé, comme dans *Rodogune*, et dans *Héraclius*, qu'on n'auroit pu souffrir, si Antiochus et Rodogune eussent péri dans la première, et Héraclius, Pulchérie et Martian dans l'autre, et que Cléopâtre et Phocas y eussent triomphé. Leur malheur v donne une pitié, qui n'est point étouffée par l'aversion qu'on a pour ceux qui les tyrannisent, parce qu'on espère toujours que quelque heureuse révolution les empêchera de succomber; et bien que les crimes de Phocas et de Cléopâtre soient trop grands pour faire craindre à l'auditeur d'en commettre de pareils, leur funeste issue peut faire sur lui les effets dont j'ai déjà parlé. Il peut arriver d'ailleurs qu'un homme très vertueux soit persécuté, et périsse même par les ordres d'un autre, qui ne soit pas assez méchant pour attirer trop d'indignation sur lui, et qui montre plus de foiblesse que de crime dans la persécution qu'il lui fait. Si Félix fait périr son gendre Polyeucte, ce n'est pas par cette haine enragée contre les chrétiens, qui nous le rendroit exécrable, mais seulement par une lache timidité qui n'ose le sauver en présence de Sévère, dont il craint la haine et la vengeance, après les mépris qu'il en a fais durant son peu de fortune. On prend bien quelque aversion pour lui, on désapprouve sa manière d'agir: mais cette aversion ne l'emporte pas sur la pitié qu'on a de Polyeucle, et n'empêche pas que sa conversion miraculeuse, à la fin de la pièce, ne le réconcilie pleinement avec l'auditoire 1. On peut dire la même chose de Prusias dans Nicomède, et de Valens dans Théodore. L'un maltraite son fils, bien que très vertueux; et l'autre est cause de la perte du sien, qui ne l'est pas moins; mais tous les deux n'ont que des foiblesses qui ne vont point jusques au crime; et loin d'exciter une indignation qui étouffe la pitié qu'on a pour ces fils généreux, la lâcheté de leur abaissement sous des puissances qu'ils redoutent, et qu'ils devroient braver pour bien agir, fait qu'on a quelque compassion d'euxmêmes, et de leur honteuse politique.

Pour nous faciliter les moyens d'exciter cette pitié, qui fait de si beaux effets sur nos théâtres, Aristote nous donne une lumière. « Toute action, dit-il, se passe, ou entre des » amis, ou entre des ennemis, ou entre des gens indiffé- » rents l'un pour l'autre. Qu'un ennemi tue ou veuille tuer

La conversion miraculeuse de Félis le réconcilie sans doute avec le cielmais point du tout avec le parterre. (Voltaire.)

» son ennemi, cela ne produit aucune commisération, sinon » en tant qu'on s'ément d'apprendre ou de voir la mort d'un » homme, quel qu'il soit. Qu'un indissérent tue un indissé-» rent, cela ne touche guère davantage, d'autant qu'il • n'excite aucun combat dans l'âme de celui qui fait l'ac-» tion 1; mais quand les choses arrivent entre des gens que • la naissance ou l'affection attache aux intérêts l'un de » l'autre, comme alors qu'un mari tue ou est prêt de tuer • sa femme, une mère ses enfants, un frère sa sœur: c'est » ce qui convient merveilleusement à la tragédie. » La raison en est claire. Les oppositions des sentiments de la nature aux emportements de la passion, ou à la sévérité du devoir, forment de puissantes agitations, qui sont reçues de l'auditeur avec plaisir; et il se porte aisément à plaindre un malheureux opprimé ou poursuivi par une personne qui devroit s'intéresser à sa conservation, et qui quelquesois ne poursuit sa perte qu'avec déplaisir, ou du moins avec répugnance. Horace et Curiace ne seroient point à plaindre, s'ils n'étoient point amis et beaux-frères; ni Rodrigue, s'il étoit poursuivi par un autre que par sa maîtresse; et le malheur d'Antiochus toucheroit beaucoup moins, si un autre que sa mère lui demandoit le sang de sa maîtresse, ou qu'un autre que sa maîtresse lui demandât celui de sa mère; ou si, après la mort de son frère, qui lui donne sujet de craindre un pareil attentat sur sa personne, il avoit à se désier d'autres que de sa mère et de sa maîtresse.

C'est donc un grand avantage pour exciter la commisération, que la proximité du sang, et les liaisons d'amour ou d'amitié entre le persécutant et le persécuté, le poursuivant et le poursuivi, celui qui fait souffrir et celui qui souffre; mais il y a quelque apparence que cette condition n'est pas d'une nécessité plus absolue que celles dont je viens de parler, et qu'elle ne regarde que les tragédies parfaites, non plus que celle-là. Du moins les anciens ne l'ont pas toujours observée; je ne la vois point dans l'Ajax de Sophocle, ni dans son Philoctète; et qui voudra parcourir ce qui nous reste d'Eschyle et d'Euripide, y pourra rencontrer quelques exemples à joindre à ceux-ci. Quand je dis que ces deux con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aristote montre ici un jugement bien sain, et une grande connaissance du cœur de l'homme. Presque toute tragédie est froide sans les combats des passtons. (Voltaire.)

ditions ne sont que pour les tragédies parfaites, je n'entends pas dire que celles où elles ne se rencontrent point soient imparfaites: ce seroit les rendre d'une nécessité absolue, et me contredire moi-mème. Mais par ce mot de tragédies parfaites, j'entends celles du genre le plus sublime et le plus touchant; en sorte que celles qui manquent de l'une de ces deux conditions, ou de toutes les deux, pourvu qu'elles soient régulières, à cela près, ne laissent pas d'être parfaites en leur genre, bien qu'elles demeurent dans un rang moins élevé, et n'approchent pas de la beauté et de l'éclat des antres, si elles n'en empruntent de la pompe des vers, ou de la magnificence du spectacle, ou de quelque autre agrément qui vienne d'ailleurs que du suiet.

Dans ces actions tragiques, qui se passent entre proches, il faut considérer si celui qui veut faire périr l'autre, le connoit, ou ne le connoît pas, et s'il achève, ou n'achève pas. La diverse combinaison de ces deux manières d'agir forme quatre sortes de tragédies, à qui notre philosophe attribue divers degrés de persection. « On connoît celui qu'on veut » perdre, et on le fait périr en effet, comme Médée tue ses » enfants, Clytemnestre son mari. Oreste sa mère: » et la moindre espèce est celle-là. « On le fait périr sans le con-• noître, et on le reconnoît avec déplaisir après l'avoir perdu; • et cela, dit-il, ou avant la tragédie, comme OEdipe, ou • dans la tragédie, comme l'Alcmoon d'Astydamas, et Té-• légonus dans Ulysse blessé, » qui sont deux pièces que le temps n'a pas laissé venir jusqu'à nous; et cette seconde espèce a quelque chose de plus élevé selon lui que la première. La troisième est dans le haut degré d'excellence, « quand on est prêt de faire périr un de ses proches sans le » connoître, et qu'on le reconnoît assez tôt pour le sauver, » comme Iphigénie reconnoît Oreste pour son frère, lors-» qu'elle devoit le sacrifier à Diane, et s'enfuit avec lui. Il en cite encore deux autres exemples, de Mérope dans Cresphonte, et de Hellé, dont nous ne connoissons ni l'un ni l'autre. Il condamne entièrement la quatrième espèce de seux qui connoissent, entreprennent et n'achèvent pas, qu'il dit avoir quelque chose de méchant, et rien de tragique, et en donne pour exemple Æinon qui tire l'épée contre son père dans l'Antigone, et ne s'en sert que pour se tuer lui-même. Mais si cette condamnation n'étoit modifiée, elle s'étendroit

un peu loin, et envelopperoit non-seulement le Cid, mais Cinna, Rodogune, Héraclius, et Nicomède.

Disons donc qu'elle ne doit s'entendre que de ceux qui connoissent la personne qu'ils veulent perdre, et s'en dédisent par un simple changement de volonté, sans aucun événement notable qui les y oblige, et sans aucun manque de pouvoir de leur part 1. J'ai déjà marqué cette sorte de dénoument pour vicieux : mais quand ils v font de leur côté tout ce qu'ils peuvent, et qu'ils sont empêchés d'en venir à l'effet par quelque puissance supérieure, ou par quelque changement de fortune qui les fait périr eux-mêmes, ou les réduit sous le pouvoir de ceux qu'ils vouloient perdre, il est hors de doute que cela fait une tragédie d'un genre peut-être plus sublime que les trois qu'Aristote avoue; et que, s'il n'en a point parlé, c'est qu'il n'en voyoit point d'exemple sur les théâtres de son temps, où ce n'étoit pas la mode de sauver les bons par la perte des méchants, à moins que de les souiller eux-mêmes de quelque crime, comme Électre, qui se délivre d'oppression par la mort de sa mère, où elle encourage son frère et lui en facilite les moyens.

L'action de Chimène n'est donc pas défectueuse pour ne perdre pas Rodrigue après l'avoir entrepris, puisqu'elle y fait son possible, et que tout ce qu'elle peut obtenir de la justice de son roi, c'est un combat où la victoire de ce déplorable amant lui impose silence. Cinna et son Émilie ne pèchent point contre la règle en ne perdant point Auguste, puisque la conspiration découverte les en met dans l'impuissance, et qu'il faudroit qu'ils n'eussent aucune teinture d'humanité, si une clémence si peu attendue ne dissipoit toute leur haine. Qu'épargne Cléopâtre pour perdre Rodogune? Qu'oublie Phocas pour se défaire d'Héraclius? Et si Prusias demeuroit le maître, Nicomède n'iroit-il pas servir d'otage à Rome, ce qui lui seroit un plus rude supplice que la mort? Les deux premiers reçoivent la peine de leurs crimes, et succombent dans leurs entreprises sans s'en dédire; et ce der-

Il nous semble qu'on ne peut mieux expliquer ce qu'Aristote a dà eutendre. Si un homme commence une action funeste, et ne l'achève pas sans avoir un motif supérieur et tragique qui le force, il n'est alors qu'inconstant et pusilianime; il n'inspire que le mépris. Il faut, ou que la nature ou la gloire l'arrête, et un tel dénodment peut faire un très-bel effet; ou bien le crime commencé par lui est puni avant d'être achevé; et le spectateur est encore plus conteat.

nier est forcé de reconnoître son injustice après que le soulèvement de son peuple et la générosité de ce fils, qu'il vouloit agrandir aux dépens de son aîné, ne lui permettent plus de la faire réussir.

Ce n'est pas démentir Aristote que de l'expliquer ainsi favorablement, pour trouver dans cette quatrième manière d'agir qu'il rebute une espèce de nouvelle tragédie plus belle que les trois qu'il recommande, et qu'il leur eût sans doule préférée, s'il l'eût connue. C'est faire honneur à notre siècle, sans rien retrancher de l'autorité de ce philosophe; mais je ne sais comment faire pour lui conserver cette autorité, et renverser l'ordre de la préférence qu'il établit entre ces trois espèces. Cependant je pense être bien fondé sur l'expérience à douter si celle qu'il estime la moindre des trois n'est point la plus belle, et si celle qu'il tient la plus belle n'est pas la moindre : la raison est que celle-ci ne peut exciter de pitié. Un père v veut perdre son fils sans le connoître, et ne le regarde que comme indifférent, et peut-être comme ennemi : soit qu'il passe pour l'un ou pour l'autre, son péril n'est digne d'aucune commisération, selon Aristote même. et ne fait naître en l'auditeur qu'un certain mouvement de trépidation intérieure, qui le porte à craindre que ce fils ne périsse avant que l'erreur soit découverte, et à souhaiter qu'elle se découvre assez tôt pour l'empêcher de périr; ce qui part de l'intéret qu'on ne manque jamais à prendre dans la fortune d'un homme assez vertueux pour se faire aimer; et quand cette reconnoissance arrive, elle ne produit qu'un sentiment de conjouissance, de voir arriver la chose comme on le souhaitoit.

Quand elle ne se fait qu'après la mort de l'inconnu, la compassion qu'excitent les déplaisirs de celui qui le fait périr ne peut avoir grande étendue, puisqu'elle est reculée et renfermée dans la catastrophe; mais lorsqu'on agit à visage découvert, et qu'on sait à qui on en veut, le combat des passions contre la nature, ou du devoir contre l'amour, occupe la meilleure partie du poëme; et de là naissent les grandes et fortes émotions qui renouvellent à tous moments et redoublent la commisération. Pour justifier ce raisonnement par l'expérience, nous voyons que Chimène et Antiochus en excitent beaucoup plus que ne fait Œdipe de sa personne. Je dis de sa personne, parce que le poëme entier en

excite peut-être autant que le Cid ou que Rodogune; mais il en doit une partie à Dircé 1, et ce qu'elle en fait naître n'est qu'une pitié empruntée d'un épisode.

Je sais que l'agnition est un grand ornement dans les tragédies : Aristote le dit: mais il est certain qu'elle a ses incommodités. Les Italiens l'affectent en la plupart de leurs poëmes, et perdent quelquefois, par l'attachement qu'ils y ont, beaucoup d'occasions de sentiments pathétiques qui auroient des beautés plus considérables. Cela se voit manifestement en la Mort de Crispe 2, faite par un de leurs plus beaux esprits, Jean-Baptiste Chirardelli, et imprimée à Rome en l'année 1653. Il n'a pas manqué d'y cacher sa naissance à Constantin, et d'en faire seulement un grand capitaine. qu'il ne reconnoît pour son fils qu'après qu'il l'a fait mourir. Toute cette pièce est si pleine d'esprit et de beaux sentiments, qu'elle eut assez d'éclat pour obliger à écrire contre son auteur, et à la censurer sitôt qu'elle parut. Mais combien cette naissance cachée sans besoin, et contre la vérité d'une histoire connue, lui a-t-elle dérobé de choses plus belles que les brillants dont il a semé cet ouvrage! les ressentiments, le trouble, l'irrésolution et les déplaisirs de Constantin auroient été bien autres à prononcer un arrêt de mort contre son fils que contre un soldat de fortune. L'injustice de sa préoccupation auroit été bien plus sensible à Crispe de la part d'un père que de la part d'un maître; et la qualité de fils, augmentant la grandeur du crime qu'on lui imposoit. eût en même temps augmenté la douleur d'en voir un père persuadé: Fauste même auroit eu plus de combats intérieurs pour entreprendre un inceste que pour se résoudre à un adultère; ses remords en auroient été plus animés, et ses désespoirs plus violents. L'auteur a renoucé à tous ces avauages pour avoir dédaigné de traiter ce suiet comme l'a traité de notre temps le père Stéphonius, jésuite, et comme nos anciens ont traité celui d'Hippolyte; et pour avoir cru l'élever d'un étage plus haut, selon la pensée d'Aristote, le

Il est toujours étonnant que Corneille ait eru que sa Direc ait pu faire quelque sensation dans son OEdipe. (Voltaire.)

On ne connaît plus guère la Mort de Crisps Il Costantino, de Jeau-Baptiste-Philippe Ghirardelli, et pas davantage celle du jésuite Stéphonius; mais il est clair qu'il n'y a presque rien de tragique dans cette pièce, si Constantin ne connaît pas son fils, s'il n'y a point dans son cœur de combats entre la nature et la vengeance. [Id.]

ne sais s'il ne l'a point fait tomber au-dessous de ceux que je viens de nommer.

Il y a grande apparence que ce qu'a dit ce philosophe de ces divers degrés de perfection pour la tragédie, avait une entière justesse de son temps, et en la présence de ses compatriotes; je n'en veux point douter: mais aussi je ne puis m'empêcher de dire que le goût de notre siècle n'est point celui du sien sur cette préférence d'une espèce à l'autre, ou du moins que ce qui plaisoit au dernier point à ses Athéniens ne plaît pas également à nos François, et je ne sais point d'autre moyen de trouver mes doutes supportables, et de demeurer tout ensemble dans la vénération que nous devons à tout ce qu'il a écrit de la poétique.

Avant que de quitter cette matière, examinons son sentiinent sur deux questions touchant ces sujets entre des personnes proches : l'une, si le poète les peut inventer ; l'autre, s'il ne peut rien changer en ce qu'il tire de l'histoire ou de la fable.

Pour la première, il est indubitable que les anciens en prenoient si peu de liberté, qu'ils arrêtoient leurs tragédies autour de peu de familles, parce que ces sortes d'actions étoient arrivées en peu de familles; ce qui fait dire à ce philosophe que la fortune leur fournissoit des sujets, et non pas l'art. Je pense l'avoir dit en l'autre discours. Il semble toutefois qu'il en accorde un plein pouvoir aux poètes par ces paroles: Ils doivent bien user de ce qui est recu. ou inventer eux-mêmes. Ces termes décideroient la question, s'ils n'étoient point si généraux; mais comme il a posé trois espèces de tragédie, selon les divers temps de connoître et les diverses façons d'agir, nous pouvons faire une revue sur toutes les trois, pour juger s'il n'est point à propos d'y faire quelque distinction qui resserre cette liberté. J'en dirai mon avis d'autant plus hardiment, qu'on ne pourra m'imputer de contredire Aristote, pourvu que je la laisse entière à quelau'une des trois.

J'estime donc, en premier lieu, qu'en celles où l'on se propose de faire périr quelqu'un que l'on connoît, soit qu'on achève, soit qu'on soit empêché d'achever, il n'y a aucune liberté d'inventer la principale action, mais qu'elle doit être tirée de l'histoire ou de la fable<sup>1</sup>. Ces entreprises contre des

<sup>\*</sup> C'est ici une grande question, s'il est permis d'inventer le sujet d'une tra-

proches ont toujours quelque chose de si criminel et de si contraire à la nature, qu'elles ne sont pas croyables, a moins que d'être appuyées sur l'une ou sur l'autre; et jamais elles n'ont cette vraisemblance sans laquelle ce qu'on invente ne peut être de mise.

Je n'ose décider si absolument de la seconde espèce. Qu'un homme prenne querelle avec un autre, et que, l'ayant tué, il vienne à le reconnoître pour son père ou pour son frère, et en tombe au désespoir, cela n'a rien que de vraisemblable, et par conséquent on le peut inventer; mais d'ailleurs cette circonstance de tuer son père ou son frère, sans le connoître, est si extraordinaire et si éclatante, qu'on a quelque droit de dire que l'histoire n'ose manquer à s'en sou venir, quand elle arrive entre des personnes illustres, et de refuser toute croyance à de tels événements, quand elle ne les marque point. Le théâtre ancien ne nous en fournit aucun exemple qu'OEdipe, et je ne me souviens point d'en avoir vu aucun autre chez nos historiens. Je sais que cet événement sent plus la fable que l'histoire, et que par conséquent il veut avoir été inventé, ou en tout, ou en partie; mais la fable et l'histoire de l'antiquité sont si mêlées ensemble, que, pour n'être pas en péril d'en faire un faux discernement, nous leur donnons une égale autorité sur nos théâtres. Il suffit que nous n'inventions pas ce qui de soi

gédie. Pourquoi non? puisqu'on invente toujours les sujets de comédie. Nous avons beaucoup de tragédies de pure invention qui ont eu des succès durables à la représentation et à la lecture. Peut-être même ces sortes de pièces sont plus difficiles à faire que les autres. On n'y est pas soutenu par cet intérêt qu'inspirent les grands noms connus dans l'histoire, par le caractère des héros déjà trace dans l'esprit du spectateur; il est au fait avant qu'on ait commencé. Vous n'avez nul besoin de l'instruire; et s'il voit que vous lui donniez une copie fidèle du portrait qu'il a dejà dans la tête, il vous en tient compte. Mais dans une tragédie où tout est inventé, il faut annoncer les lieux, les temps et les héros; il faut intéresser pour des personnages dont votre auditoire n'a aucune connaissance. La peine est double ; et si votre ouvrage ne transporte pas l'âme, vous êtes doublement condamné. Il est vrai que le spectateur peut vous dire : Si l'événement que vous me présentez était arrivé, les historiens en auraient parlé. Mais il peut en dire autant de toutes les tragédies historiques dont les événements lui sont inconnus; ce qui est ignoré, et ce qui n'a jamais été écrit, sout pour lui la même chose ; il ne s'agit ici que d'intéresser :

Inventez des ressorts qui puissent m'attacher.

Il ne faut pas sans doute choquer l'histoire connue, encore moins les mœurs des peuples qu'on met sur la scène. Pégnez ces mœurs, rendez votre fable vraisemblable, qu'elle soit touchante et tragique, que le style soit pur, que les vers soient beaux; et je vous réponds que vous réussires. n'est point vraisemblable, et qu'étant inventé de longue main, il soit devenu si bien de la connoissance de l'auditeur, qu'il ne s'effarouche point à le voir sur la scène. Toute la métamorphose d'Ovide est manifestement d'invention; on peut en tirer des sujets de tragédies, mais non pas inventer sur ce modèle, si ce n'est des épisodes de mème trempe : la raison en est que bien que uous ne devions rien inventer que de vraisemblable, et que ces sujets fabuleux, comme Andromède et Phaéton, ne le soient point du tout, inventer des épisodes, ce n'est pas tant inventer qu'ajouter à ce qui est déjà inventé; et ces épisodes trouvent une espèce de vraisemblance dans leur rapport avec l'action principale; en sorte qu'on peut dire que, supposé que cela se soit pu faire, il s'est pu faire comme le poète le décrit.

De tels épisodes toutefois ne seroient pas propres à un sulet historique, ou de pure invention, parce qu'ils manqueroient de rapport avec l'action principale, et seroient moins vraisemblables qu'elle. Les apparitions de Vénus et d'Éole ont eu bonne grace dans Andromède1; mais, si j'avois fait descendre Jupiter pour réconcilier Nicomède avec son père, ou Mercure pour révéler à Auguste la conspiration de Cinna, i'aurois fait révolter tout mon auditoire, et cette merveille auroit détruit toute la croyance que le reste de l'action auroit obtenue. Ces dénoûments par des dieux de machine sont fort fréquents chez les Grecs, dans des tragédies qui paroissent historiques, et qui sont vraisemblables, à cela près : aussi Aristote ne les condamne pas tout-à-fait, et se contente de leur préférer ceux qui viennent du sujet. Je ne sais ce qu'en décidoient les Athéniens, qui étoient leurs juges : mais les deux exemples que je viens de citer montrent suffisamment qu'il seroit dangereux pour nous de les imiter en cette sorte de licence. On me dira que ces apparitions n'ont garde de nous plaire, parce que nous en savons manifestement la fausselé, et qu'elles choquent notre religion; ce qui n'arrivoit pas chez les Grecs : j'avoue qu'il faut s'accommoder aux mœurs de l'auditeur, et à plus forte raison à sa croyance; mais aussi doit-on m'accorder que nous avons du moins autant de foi pour l'apparition des anges et des saints, que les anciens en avoient pour celle de leur Apollon et de leur

Pas si bonne grâce.

Mercure: cependant qu'auroit-on dit, si, pour démêler Héraclius d'avec Martian, après la mort de Phocas, je me fusse servi d'un ange 1? Ce poème est entre des chrétiens, et cette apparition y auroit eu autant de justesse que celle des dieux de l'antiquité dans ceux des Grees; c'eût été néanmoins un secret infaillible de rendre celui-là ridicule, et il ne faut qu'avoir un peu de sens commun pour en demeurer d'accord. Qu'on me permette donc de dire avec Tacite: Non omnia apud priores meliora, sed nostra quoque ætas multa laudis et artium imitanda posteris tulit.

Je reviens aux tragédies de cette seconde espèce, où l'on ne connoît un père ou un fils qu'après l'avoir fait périr; et pour conclure en deux mots après cette digression, je ne condamnerai jamais personne pour en avoir inventé<sup>2</sup>; mais je ne me le permettrai jamais.

Celles de la troisième espèce ne reçoivent aucune difficulté: non-seulement on les peut inventer, puisque tout y est vraisemblable, et suit le train commun des affections naturelles, mais je doute même si ce ne seroit point les bannir du théàtre, que d'obliger les poètes à en prendre les sujets dans l'histoire. Nous n'en voyons point de cette nature chez les Grecs, qui n'aient la mine d'avoir été inventés par leurs auteurs: il se peut faire que la fable leur en ait prêté quelques-uns. Je n'ai pas les yeux assez pénétrants pour percer de si épaisses obscurités, et déterminer si l'Iphigénie in Tauris est de l'invention d'Euripide, comme son Hélène et son Ion, ou s'il l'a prise d'un autre; mais je crois pouvoir dire qu'il est très malaisé d'en trouver dans l'histoire, soit que tels événements n'arrivent que très rarement,

Nous avouons ingenument que nous aimer ons presque autant un ange descendant du ciel, que le froid procès par écrit qui suit la mort de Phocas, et qu'on débrouille à peine par une ancienne lettre de l'impératrice Constantine, lettre qui pourrait encore produire bien des contestations.

Louis Racine, fils du grand Racine, a très-bien remarqué les défauts de ce dénoûment d'Héraclius, et de cette reconnaissance qui se fait après la catastrophe. Nous avons toujours été de son avis sur ce point; nous avons toujours pensé qu'un désoûment doit être clair, naturel, touchant; qu'il doit être, s'il se peut, la plus belle situation de la pièce. Toutes ces beautés sont réunies dans Cinna. Heureuses les pièces où tout parle au cœur, qui commencent naturellement, et qui finissent de même!

Nous ne voyons pas pourquoi Corneille ne se serait pas permis une tragédie dans laquelle un père reconnaîtrait un fils après l'avoir fait périr. Il nous semble qu'un tel sujet pourrait produire un très-beau cinquième acte : il inspirerait cette craînte et cette pitié qui sont l'âme du spectacle tragique.

soit qu'ils n'aient pas assez d'éclat pour y mériter une place: celui de Thésée, reconnu par le roi d'Athènes, son père. sur le point qu'il l'alloit faire perir, est le seul dont il mesouvienne. Quoi qu'il en soit, ceux qui aiment à les mettre sur la scène peuvent les inventer sans crainte de la censure : ils pourront produire par là quelque agréable suspension dans l'esprit de l'auteur; mais il ne faut pas qu'ils se prometlent de lui tirer beaucoup de larmes.

L'autre question, s'il est permis de changer quelque chose aux sujets qu'on emprunte de l'histoire ou de la fable, semble décidée en termes assez formels par Aristote, lorsqu'il dit, « qu'il ne faut point changer les sujets reçus1, et que » Clytemnestre ne doit point être tuée par un autre qu'Oreste, » ni Ériphyle par un autre qu'Alcmæon. » Cette décision peut toutefois recevoir quelque distinction et quelque tempérament. Il est constant que les circonstances, ou, si vous l'aimez mieux, les moyens de parvenir à l'action, demeurent en notre pouvoir: l'histoire souvent ne les marque pas. ou en rapporte si peu, qu'il est besoin d'y suppléer pour remplir le poëme; et même il y a quelque apparence de présumer que la mémoire de l'auteur, qui les aura lues autrefois, ne s'y sera pas si fort attachée qu'il s'aperçoive assez du changement que nous y aurons fait, pour nous accuser de mensonge; ce qu'il ne manqueroit pas de faire s'il voyoit que nous changeassions l'action principale. Cette falsification seroit cause qu'il n'ajouteroit aucune soi à tout le reste; comme au contraire il croit aisément tout ce reste quand il le voit servir d'acheminement à l'effet qu'il sait véritable, et dont l'histoire lui a laissé une plus forte impression. L'exemple de la mort de Clytemnestre peut servir de preuve à ce que je viens d'avancer : Sophocle et Euripide l'ont traitée tous deux, mais chacun avec un nœud et un dénoûment tout-à-fait différents l'un de l'autre; et c'est cette différence qui empêche que ce ne soit la même pièce, bien bien que ce soit le même sujet, dont ils ont conservé l'action principale. Il faut donc la conserver comme eux; mais

<sup>1</sup> Nous pensons qu'on pourrait changer quelque circonstance principale dans les sujets reçus, pourvu que ces circonstances changées augmentassent l'intérêt. loin de le diminuer :

il faut examiner en même temps si elle n'est point si cruelle ou si difficile à représenter qu'elle puisse diminuer quelque chose de la croyance que l'auditeur doit à l'histoire, et qu'il veut bien donner à la fable en se mettant à la place de ceux qui l'ont prise pour une vérité. Lorsque cet inconvénient est à craindre, il est bon de cacher l'événement à la vue, et de le faire savoir par un récit qui frappe moins que le spectacle, et nous impose plus aisément.

C'est par cette raison qu'Horace ne veut pas que Médée tue ses enfants, ni qu'Atrée fasse rôtir ceux de Thyeste à la vue du peuple. L'horreur de ces actions engendre une répugnance à les croire, aussi-bien que la métamorphose de Progné en oiseau, et de Cadmus en serpent, dont la représentation presque impossible excite la même incrédulité quand on la hasarde aux yeux du spectateur :

## Quodeumque ostendis mihi sic, incredulus odi '.

Je passe plus outre; et pour exténuer ou retrancher cette horreur dangereuse d'une action historique, je vondrois la faire arriver sans la participation du premier acteur, pour qui nous devons toujours ménager la faveur de l'auditoire. Après que Cléopâtre eut tué Séleucus, elle présenta du poison à son autre fils Antiochus, à son retour de la chasse; et ce prince, soupçonnant ce qui en étoit, la contraignit de le prendre, et la força à s'empoisonner. Si j'eusse fait voir cette action sans y rien changer, c'eût été punir un parricide par un autre parricide; on cût pris aversion pour Antiochus, et il a été bien plus doux de faire qu'elle-mème, voyant que sa haine et sa noire perfidie alloient être découvertes, s'empoisonne dans son désespoir, à dessein d'envelopper ces deux amants dans sa perle, en leur ôtant tout

<sup>&#</sup>x27;Medee ne doit point tuer ses enfants devant des mères qui s'enfairaient d'horreu; un tel spectacle révolterait des cannibales et des inquisiteurs même. Cadmus ne peut guère être changé en serpent qu'à l'Opéra. Nous aurions soulaité qu'Horace eût dit aversor, et odi, au lieu de socradulus adi; car le sajet de ces pièces étant connu et reçu de tout le monde, la fable passant pour une vérité, le spectateur n'est point socradulus : mais il est révolté, il recule, il fuit à l'aspect de deux figures d'enfant qu'on met à la broche. A l'égard de la metamorphose de Cadmus en serpent, et de Progné en hirondelle, c'étaient encord des fables qui tenaient lieu d'histoire; mais l'exécution de ces prodiges serait d'une telle difficulté, et l'exécution même la plus heureuse serait si puérile et si ridicule, qu'etle ne pourrait anuser que des enfants et des vieilles imbéciles.

sujet de défiance. Cela fait deux effets. La punition de cette impitoyable mère laisse un plus fort exemple, puisqu'elle devient un effet de la justice du ciel, et non pas de la vengeance des hommes; d'autre côlé, Antiochus ne perd rien de la compassion et de l'amitié qu'on avoit pour lui, qui redoublent plutôt qu'elles ne diminuent; et enfin l'action historique s'y trouve conservée malgré ce changement, puisque Cléopâtre périt par le même poison qu'elle présente à Antiochus.

Phocas étoit un tyran, et sa mort n'étoit pas un crime; cependant il a été sans doute plus à propos de la faire arriver par la main d'Exupère que par celle d'Héraclius. C'est un soin que nous devons prendre de préserver nos héros du crime tant qu'il se peut, et les exempter même de tremper leurs mains dans le sang, si ce n'est en un juste combat. J'ai beaucoup osé dans Nicomède: Prusias son père l'avoit voulu faire assassiner dans son armée; sur l'avis qu'il en eut par les assassins mêmes, il entra dans son royaume, s'en empara, et réduisit ce malheureux père à se cacher dans une caverne, où il le fit assassiner lui-même. Je n'ai pas poussé l'histoire jusque-là; et après l'avoir peint trop vertueux pour l'engager dans un parricide, j'ai cru que je pouvois me contenter de le rendre maître de la vie de ceux qui le persécutoient, sans le faire passer plus avant.

Je ne saurois dissimuler une délicatesse que i'ai sur la mort de Clytemnestre, qu'Aristote nous propose pour exemple des actions qui ne doivent point être changées : je veux bien avec lui qu'elle ne meure que de la main de son sils Oreste; mais je ne puis souffrir chez Sophocle que ce fils la poignarde de dessein formé pendant qu'elle est à genoux devant lui, et le conjure de lui laisser la vie. Je ne puis même pardonner à Électre, qui passe pour une vertueuse opprimée dans le reste de la pièce, l'inhumanité dont elle encourage son frère à ce parricide. C'est un fils qui venge son père. mais c'est sur sa mère qu'il le venge. Séleucus et Antiochus avoient droit d'en faire autant dans Rodogune, mais je n'ai osé leur en donner la moindre pensée : aussi notre maxime de faire aimer nos principaux acteurs n'étoit pas de l'usage des anciens; et ces républicains avoient une si forte haine des rois, qu'ils voyoient avec plaisir des crimes dans les plus innocents de leur race. Pour rectifier ce sujet à notre mode.

il faudroit qu'Oreste n'eût dessein que contre Égisthe; qu'un reste de tendresse respectueuse pour sa mère lui en fit remettre la punition aux dieux; que cette reine s'opiniâtrât à la protection de son adultère, et qu'elle se mît entre son fils et lui si malheureusement qu'elle reçût le coup que ce prince voudroit porter à cet assassin de son père : ainsi elle mourroit de la main de son fils, comme le veut Aristote, sans que la barbarie d'Oreste nous fit horreur, comme dans Sophocle, ni que son action méritât des furies vengeresses pour le tourmenter, puisqu'il demeureroit innocent.

Le même Aristote nous autorise à en user de cette manière, lorsqu'il nous apprend que « le poète n'est pas obligé » de traiter les choses comme elles se sont passées, mais » comme elles ont pu ou dû se passer, selon le vraisem-» blable ou le nécessaire 1. » Il répète souvent ces derniers mois, et ne les explique jamais : je tâcherai d'y suppléer le moins mal qu'il me sera possible, et j'espère qu'on me pardonnera si je m'abuse.

Je dis donc premièrement que cette liberté qu'il nous laisse d'embellir les actions historiques par des inventions vraisemblables n'emporte aucune défense de nous écarter du vraisemblable dans le besoin. C'est un privilége qu'il nous donne, et non pas une servitude qu'il nous impose : cela est clair par ses paroles mêmes. Si nous pouvons traiter les choses selon le vraisemblable ou selon le nécessaire, nous pouvons quitter le vraisemblable pour suivre le nécessaire; et cette alternative met en notre choix de nous servir de celui des deux que nous jugerons le plus à propos.

Cette liberté du poète se trouve encore en termes plus

<sup>&#</sup>x27;Tout ce que dit ici Corneille, sur l'art 'de traiter des sujets terribles, sans les rendre trop atroces, est digne du père et du législateur du théâtre; et ce qu'il propose sur la manière de sauver l'horreur du parricide d'Oreste et d'Électre est si judicieux, que les poètes qui, depuis lui, oat manié ce sujet, si cher à l'antiquité, se sont absolument conformés aux conseils qu'il donne.

A l'égard du conseil d'Aristote, de représenter les événements selon le vraisemblable ou le nécessaire, voici comment nous entendons ces paroles :

Choisissez la manière la plus vraisemblable, pourvu qu'elle soit tragique, et non révoltante; et si vous ne pouvez concilier ces deux choses, choisissez la manière dont la catastrophe doit arriver nécessairement par tout ce qui aura été annoncé dans les premiers actes.

Par exemple, vous mettez sur le théâtre le malheur d'OEdipe : il faut que ce malheur arrive; voilà le nécessaire. Un vieillard lui apprend qu'il est incestueux et parricide, et lui en donne de funestes preuves; voilà le vraisemblable.

formels dans le vingt-cinquième chapitre, qui contient les excuses, ou plutôt les justifications dont il peut se servir contre la censure : « Il faut, dit-il, qu'il suive un de ces trois » movens de traiter les choses, et qu'il les représente ou » comme elles ont été, ou comme on dit qu'elles ont été, ou » comme elles ont dû être : » par où il lui donne le choix. ou de la vérité historique, ou de l'opinion commune sur que i la fable est fondée, ou de la vraisemblance. Il ajoute ensuite : · Si on le reprend de ce qu'il n'a pas écrit les choses dans » la vérité, qu'il réponde qu'il les a écrites comme elles ont » dû être : si on lui impute de n'avoir fait ni l'un ni l'autre. » qu'il se défende sur ce qu'en publie l'opinion commune. » comme en ce qu'on raconte des dieux, dont la plus grande » partie n'a rien de véritable. • Et un peu plus bas : « Quel-» quesois ce n'est pas le meilleur qu'elles se soient passées » de la manière qu'il les décrit; néanmoins elles se sont » passées effectivement de cette manière : » et par conséquent il est hors de faute. Ce dernier passage montre que nous ne sommes point obligés de nous écarter de la vérité pour donner une meilleure forme aux actions de la tragédie par les ornements de la vraisemblance, et le montre d'autant plus fortement, qu'il demeure pour constant, par le second de ces trois passages, que l'opinion commune suffit pour nous justifier, quand nous n'avons pas pour nous la vérité, et que nous pourrions faire quelque chose de mieux que ce que nous faisons, si nous recherchions les beautés de cette vraisemblance. Nous courons par là quelques risques d'un plus foible succès; mais nous ne péchons que contre le soin que nous devons avoir de notre gloire, et non pas contre les règles du théâtre.

Je fais une seconde remarque sur ces termes de vraisemblable et de nécessaire, dont l'ordre se trouve quelquesois renversé chez ce philosophe, qui tantôt dit, selon le nécessaire ou le vraisemblable, et tantôt selon le vraisemblable ou le nécessaire. D'où je tire une conséquence qu'il y a des occasions où il faut présérer le vraisemblable au nécessaire, et d'autres où il faut présérer le nécessaire au vraisemblable. La raison en est que ce qu'on emploie le dernier dans les propositions alternatives, y est placé comme un pis-aller, dont il saut se contenter quand on ne peut arriver à l'autre, et qu'on doit saire effort pour le premier, avant que de se réduite au second, où l'on n'a droit de recourir qu'au défaut de co premier.

Pour éclaireir cette préférence mutuelle du vraisemblable au nécessaire, et du nécessaire au vraisemblable, il faut distinguer deux choses dans les actions qui composent la tragédie. La première consiste en ces actions mêmes, accompagnées des inséparables circonstances du temps et du lieu; et l'autre en la liaison qu'elles ont ensemble, qui les fait naître l'une de l'autre. En la première le vraisemblable est à préférer au nécessaire, et le nécessaire au vraisemblable dans la seconde.

Il faut placer les actions où il est plus facile et mieux séant qu'elles arrivent, et les faire arriver dans un loisir raisonnable, sans les presser extraordinairement, si la nécessité de les renfermer dans un lieu et dans un jour ne nous v oblige. J'ai déià fait voir en l'autre discours que, pour conserver l'unité du lieu, nous faisons parler souvent des personnes dans une place publique, qui vraisemblablement s'entretiendroient dans une chambre; et je m'assure que si on racontoit dans un roman ce que je fais arriver dans le Cid. dans Polyeucte, dans Pompée, ou dans le Menteur, on lui donneroit un peu plus d'un jour pour l'étendue de sa durée. L'obéissance que nous devons aux règles de l'unité de jour et de lieu nous dispense alors du vraisemblable, bien qu'elle ne nous permette pas l'impossible; mais nous ne tombons pas toujours dans cette nécessité; et la Suivante, Cinna. Théodore et Nicomède, n'ont point eu besoin de s'écarter de la vraisemblance à l'égard du temps, comme ces autres poēmes.

Cette réduction de la tragédie au roman est la pierre de touche pour démèter les actions nécessaires d'avec les vraisemblables. Nous sommes gênés au théâtre par le lieu, par le temps et par les incommodités de la représentation, qui nous empèchent d'exposer à la vue beaucoup de personnages tout à la fois, de peur que les uns ne demeurent sans action, ou ne troublent celle des autres. Le roman n'a aucune de ces contraintes; il donne aux actions qu'il décrit tout le loisir qu'il leur faut pour arriver; il place ceux qu'il fait parler, agir ou rèver, dans une chambre, dans une forèt, en place publique, selon qu'il est plus à propos pour leur action particulière; il a pour cela tout un palais, toute une

ville, tout un royaume, toute la terre, où les promener; et s'il fait arriver ou raconter quelque chose en présence de trente personnes, il en peut décrire les divers sentiments l'un après l'autre. C'est pourquoi il n'a jamais aucune liberté de se départir de la vraisemblance, parce qu'il n'a jamais aucune raison ni excuse légitime pour s'en écarter.

Comme le théâtre ne nous laisse pas tant de facilité de réduire tout dans le vraisemblable, parce qu'il ne nous fait rien savoir que par des gens qu'il expose à la vue de l'auditeur en peu de temps, il nous en dispense aussi plus aiscment. On peut soutenir que ce n'est pas tant nous en dispenser, que nous permettre une vraisemblance plus large; mais puisque Aristote nous autorise à y traiter les choscs selon le nécessaire, j'aime mieux dire que tout ce qui s'y passe d'une autre façon qu'il ne se passeroit dans un roman n'a point de vraisemblance, à le bien prendre, et se doit ranger entre les actions nécessaires.

L'Horace en peut fournir quelques exemples : l'unité de lieu y est exacte, tout s'y passe dans une salle. Mais si on en faisoit un roman avec les mêmes particularités de scène en scène que i'v ai employées, feroit-on tout passer dans cette salle? A la fin du premier acte, Curiace et Camille sa maîtresse vont rejoindre le reste de la famille, qui doit être dans un autre appartement; entre les deux actes, ils y recoivent la nouvelle de l'élection des trois Horaces : à l'ouverture du second, Curiace paroît dans cette même salle pour l'en congratuler: dans le roman, il auroit fait cette congratulation au même lieu où l'on en reçoit la nouvelle en présence de toute la famille, et il n'est point vraisemblable qu'ils s'écartent eux deux pour cette conjouissance; mais il est nécessaire pour le théâtre : et, à moins que cela, les sentiments des trois Horaces, de leur père, de leur sœur, de Curiace, et de Sabine, se sussent présentés à faire paroître tous à la fois. Le roman qui ne fait rien voir en fût venu aisément à bout : mais sur la scène il a fallu les séparer, pour y mettre quelque ordre, et les prendre l'un après l'autre. en commençant par ces deux-ci que j'ai été forcé de ramener dans cette salle sans vraisemblance. Cela passé, le reste de l'acte est tout-à-fait vraisemblable, et n'a rien qu'on fût obligé de faire arriver d'une autre manière dans le roman. A la fin de cet acte, Sabine et Camille, outrées de déplaisir.

se retirent de cette salle, avec un emportement de douleur, qui vraisemblablement va renfermer leurs larmes dans leur chambre, où le roman les feroit demeurer et y recevoir la nouvelle du combat. Cependant, par la nécessité de les faire voir aux spectateurs, Sabine quitte sa chambre au commencement du troisième acte, et revient entretenir ses douloureuses inquiétudes dans cette salle où Camille la vient trouver. Cela fait, le reste de cet acte est vraisemblable comme en l'autre; et, si vous voulez examiner avec cette rigueur les premières scènes des deux derniers, vous trouverez peut-être la même chose, et que le roman placeroit ces personnages ailleurs qu'en cette salle, s'ils en étoient une fois sortis, comme ils en sortent à la fin de chaque acte.

Ces exemples peuvent suffire pour expliquer comme on peut traiter une action selon le nécessaire, quand on ne la peut traiter selon le vraisemblable, qu'on doit toujours préférer au nécessaire, lorsqu'on ne regarde que les actions en elles-mêmes.

Il n'en va pas ainsi de leur liaison, qui les fait naître l'une de l'autre : le nécessaire y est à préférer au vraisemblable; non que cette liaison ne doive toujours être vraisemblable, mais parce qu'elle est beaucoup meilleure, quand elle est vraisemblable et nécessaire tout ensemble. La raison en est aisée à concevoir. Lorsqu'elle n'est que vraisemblable sans être nécessaire, le poeme s'en peut passer, et elle n'y est pas de grande importance; mais quand elle est vraisemblable et nécessaire, elle devient une partie essentielle du poeme, qui ne peut subsister sans elle. Vous trouverez dans Cinna des exemples de ces deux sortes de liaisons: j'appelle ainsi la manière dont une action est produite par l'autre. Sa conspiration contre Auguste est causée nécessairement par l'amour qu'il a pour Émilie, parce qu'il la veut éponser, et qu'elle ne veut se donner à lui qu'à cette condition. De ces deux actions, l'une est vraie, l'autre est vrai semblable, et leur liaison est nécessaire. La bonté d'Auguste donne des remords et de l'irrésolution à Cinna : ces remords et cette irrésolution ne sont causés que vraisemblablement par cette bonté, et n'ont qu'une liaison vraisemblable avec elle, parce que Cinna pouvoit demeurer dans la fermeté et arriver à son but, qui est d'épouser Émilie. Il la consulte dans cette irrésolution : cette consultation n'est que vraisemblable, mais elle est un effet nécessaire de son amour, parce que s'il eût rompu la conjuration sans son aveu, il ne fût jamais arrivé à ce but qu'il s'étoit proposé; et par conséquent voilà une liaison nécessaire entre deux actions vraisemblables, ou, si vous l'aimez mieux, une production nécessaire d'une action vraisemblable par une autre pareillement vraisemblable.

Avant que d'en venir aux définitions et divisions du vraisemblable et du nécessaire, je fais encore une réflexion sur les actions qui composent la tragédie, et trouve que nous pouvons y en faire entrer de trois sortes, selon que nous le jugeons à propos: les unes suivent l'histoire, les autres ajoutent à l'histoire, les troisièmes falsifient l'histoire. Les premières sont vraies, les secondes quelquefois vraisemblables et quelquefois nécessaires, et les dernières doivent tou-jours être nécessaires.

Lorsqu'elles sont vraies, il ne faut point se mettre en peine de la vraisemblance, elles n'ont pas besoin de son secours. « Tout ce qui s'est fait manifestement s'est pu faire, » dit Aristote, parce que, s'il ne s'étoit pu faire, il ne se » seroit pas fait. » Ce que nous ajoutons à l'histoire, comme il n'est pas appuyé de son autorité, n'a pas cette prérogative. « Nous avons une pente naturelle, ajoute ce philos » sophe, à croire que ce qui ne s'est point fait n'a pu encore » se faire; » et c'est pourquoi ce que nous inventons a besoin de la vraisemblance la plus exacte qu'il est possible, pour le rendre croyable.

A bien peser ces deux passages, je crois ne m'éloigner point de sa pensée, quand j'ose dire, pour définir le vraisemblable, que c'est « une chose manifestement possible » dans la bienséance, et qui n'est ni manifestement vraie » ni manifestement fausse. » On en peut faire deux divisions, l'une en vraisemblable général et particulier, l'autre en ordinaire et extraordinaire.

Le vraisemblable général est ce que peut faire, et qu'il est à propos que fasse un roi, un général d'armée, un amant, un ambitieux, etc. Le particulier est ce qu'ont pu ou dû faire Alexandre, César, Alcibiade, de compatible avec ce que l'histoire nous apprend de leurs actions. Ainsi tout ce qui choque l'histoire sort de cette vraisemblance, parce qu'il est manifestement faux; et il n'est pas vraisemblable que César,

après la bataille de Pharsale, se soit remis en bonne intelligence avec Pompée, ou Auguste avec Antoine après celle d'Actium, bien qu'à parler en termes généraux, il soit vraiscmblable que, dans une guerre civile, après une grande bataille, les chefs des partis contraires se réconcilient, principalement lorsqu'ils sont généreux l'un et l'autre.

Cette fausseté manifeste, qui détruit la vraisemblance, se peut rencontrer même dans les pièces qui sont toutes d'invention; on y peut falsisser l'histoire, puisqu'elle n'y a aucune part; mais il y a des circonstances, des temps et des lieux, qui peuvent convaincre un auteur de fausseté, quand il prend mal ses mesures. Si j'introduisois un roi de France ou d'Espagne sous un nom imaginaire, et que je choisisse pour le temps de mon action un siècle dont l'histoire ent marqué les véritables rois de ces deux royaumes, la fausseté seroit toute visible; et c'en seroit une encore plus palpable si je placois Rome à deux lieucs de Paris, afin qu'on put y aller et revenir en un même jour. Il y a des choses sur qui le poète n'a iamais aucun droit : il peut prendre quelque licence sur l'histoire, en tant qu'elle regarde les actions des particuliers, comme celles de César ou d'Auguste, et leur attribuer des actions qu'ils n'ont point faites, ou les faire arriver d'une autre manière qu'ils ne les ont faites; mais il ne peut pas renverser la chronologie pour faire vivre Alexandre du temps de César, et moins encore changer la situation des lieux, ou les noms des royaumes, des provinces, des villes, des montagnes, et des fleuves remarquables. La raison est que ces provinces, ces montagnes, ces rivières, sont des choses permanentes. Ce que nous savons de leur situation étoit des le commencement du monde; nous devons présumer qu'il n'y a point eu de changement, à moins que l'histoire ne le marque; et la géographie nous en apprend tous les noms anciens et modernes. Ainsi un homme seroit ridicule d'imaginer que, du temps d'Abraham, Paris fût au pied des Alpes, ou que la Seine traversat l'Espagne, et de mèler de pareilles grotesques dans une pièce d'invention. Mais l'histoire est des choses qui passent, et qui, succédant les unes aux autres, n'ont que chacune un moment pour leur durée, dont il en échappe beaucoup à la connoissance de ceux qui l'écrivent : aussi n'en peut-on montrer aucune qui contienne tout ce qui s'est passé dans les lieux dont elle

parle, ni tout ce qu'ont fait ceux dont elle décrit la vie. Je n'en excepte pas même les Commentaires de César, qui écrivoit sa propre histoire, et devoit la savoir tout entière. Nous savons quels pays arrosoient le Rhône et la Seine avant qu'il vint dans les Gaules; mais nous ne savons que fort peu de choses, et peut-être rien du tout, de ce qui s'y est passé avant sa venue. Ainsi, nous pouvons bien y placer des actions que nous feignons arrivées avant ce temps-là, mais non pas, sous ce prétexte de fiction poétique et d'éloignement des temps, y changer la distance naturelle d'un lieu à l'autre. C'est de cette façon que Barclay en a usé dans son Argénis, où il ne nomme aucune ville ni fleuve de Sicile ni de nos provinces, que par des noms véritables, bien que ceux de toutes les personnes qu'il y met sur le tapis soient entièrement de son invention, aussi-bien que leurs actions.

ŧ

Aristote semble plus indulgent sur cet article, puisqu'il . trouve le poète excusable quand il pèche contre un autre art » que le sien, comme contre la médecine, ou contre l'astro-» logie. » A quoi je réponds « qu'il ne l'excuse que sous » cette condition qu'il arrive par là au but de son art, au-» quel il n'auroit pu arriver autrement : encore avoue-L-il » qu'il pèche en ce cas, et qu'il est meilleur de ne point » pécher du tout. » Pour moi, s'il faut recevoir cette excuse. je ferois distinction entre les arts qu'il peut ignorer sans honte, parce qu'il lui arrive rarement des occasions d'en parler sur son théâtre, tels que sont la médecine et l'astrologie que je viens de nommer, et les arts sans la connoissance desquels, ou en tout ou en partie, il ne sauroit établir de justesse dans aucune pièce, tels que sont la géographie et la chronologie. Comme il ne sauroit représenter aucune action sans la placer en quelque lieu et en quelque temps. il est inexcusable s'il fait paroître de l'ignorance dans le choix de ce lieu et de ce temps où il la place.

Je viens à l'autre division du vraisemblable en ordinaire et extraordinaire: l'ordinaire est une action qui arrive plus souvent, ou du moins aussi souvent que sa contraire; l'extraordinaire est une action qui arrive, à la vérité, moins souvent que sa contraire, mais qui ne laisse pas d'avoir sa possibilité assez aisée pour n'aller point jusqu'au miracle, ni jusqu'à ces événements singuliers qui servent de matière aux tragédies sanglantes, par l'appui qu'ils ont de l'histoire

ou de l'opinion commune, et qui ne se peuvent tirer en exemple que pour les épisodes de la pièce dont ils font le corps, parce qu'ils ne sont pas croyables, à moins que d'avoir cet appui. Aristote donne deux idées ou exemples généraux de ce vraisemblable extraordinaire : l'un d'un homme subtil et adroit qui se trouve trompé par un moins subtil que lui: l'autre d'un foible qui se hat contre un plus fort que lui, et en demeure victorieux, ce qui surtout ne manque jamais à être bien recu, quand la cause du plus simple on du plus foible est la plus équitable. Il semble alors que la justice du ciel ait présidé au succès, qui trouve d'ailleurs une crovance d'autant plus facile qu'il répond aux souhaits de l'auditoire qui s'intéresse toujours pour ceux dont le procédé est le meilleur. Ainsi la victoire du Cid contre le comte se trouveroit dans la vraisemblance extraordinaire, quand elle ne seroit pas vraie. a Il est vraisemblable, dit notre docteur, que beaucoup de choses arrivent contre le vraisemblable; » et puisqu'il avoue par là que ces effets extraordinaires arrivent contre la vraisemblance, i'aimerois mieux les nommer simplement crovables, et les ranger sous le nécessaire, attendu qu'on ne s'en doit jamais servir sans nécessité.

On peut m'objecter que le même philosophe dit « qu'au » regard de la poésie on doit préférer l'impossible croyable » au possible incroyable 1, » et conclure de là que j'ai peu de raison d'exiger du vraisemblable, par la définition que j'en ai faite, qu'il soit manifestement possible pour être croyable, puisque, selon Aristote, il y a des choses impossibles qui sont croyables.

Pour résoudre cette difficulté, et trouver de quelle nature est cet impossible croyable dont il ne donne aucun exemple, je réponds qu'il y a des choses impossibles en elles-mêmes qui paroissent aisément possibles, et par conséquent croyables,

(Voltaire.)

¹ Il nous semble que Corneille aurait pu s'éparquer toutes les peines qu'il prend pour concilier Aristote avec lui-même. Nous n'entendons point ce que c'est que l'impossible croyable, et le possible saroyable. On a beau donner la torture à son esprit, l'impossible ne sera jamais croyable; l'impossible, selon la force du mot, est ce qui ne peut jamais arriver. C'est abuser de son esprit, que d'établir de telles propositions; c'est en abuser encore, de vouloir les expliquer; c'est vouloir plaisanter, de dire que, quand une chose est faite, il est impossible qu'elle ne soit pas faite et qu'on n'y peut rien changer. Ces questions sont de la nature de celles qu'on agitait dans les écoles : Si Dieu pouvait se changer en citrouille, et si, en montant à une échelle, il pouvait se casser le cou.

quand on les envisage d'une autre manière. Telles sont toutes celles où nous falsifions l'histoire. Il est impossible qu'elles se soient passées comme nous les représentons, puisqu'elles se sont passées autrement, et qu'il n'est pas au pouvoir de Dieu même de rien changer au passé: mais elles paroissent. manifestement possibles quand elles sont dans la vraisemblance générale, pourvu qu'on les regarde détachées de l'histoire, et qu'on veuille oublier pour quelque temps ce qu'elle. dit de contraire à ce que nous inventous. Tout ce qui se passe dans Nicomède est impossible, puisque l'histoire porte qu'il fit mourir son père sans le voir, et que ses frères du second lit étoient en otage à Rome lorsqu'il s'empara du royaume. Tout ce qui arrive dans Héraclius ne l'est pas moins, puisqu'il n'étoit pas fils de Maurice, et que bien loin de passer pour celui de Phocas, et être nourri comme tel chez ce tyran. il vint fondre sur lui à force ouverte des bords de l'Afrique. dont il étoit gouverneur, et ne le vit peut-être jamais. On ne prend point néanmoins pour incrovables les incidents de ces deux tragédies; et ceux qui savent le désaveu qu'en fait l'histoire la mettent aisément à quartier pour se plaire à leur représentation, parce qu'ils sont dans la vraisemblance générale, bien qu'ils manquent de la particulière.

Tout ce que la fable nous dit de ses dieux et de ses métamorphoses est encore impossible, et ne laisse pas d'être proyable par l'opinion commune, et par cette vieille traditive qui nous a accoutumés à en ouir parler. Nous avons droit d'inventer même sur ce modèle, et de joindre des incidents également impossibles à ceux que ces anciennes erreurs nous prêtent. L'auditeur n'est point trompé de son attente quand le titre du poème le prépare à n'y voir rien que d'impossible en effet : il y trouve tout croyable; et cette première supposition faite qu'il est des dieux, et qu'ils prennent intérêt et font commerce avec les hommes, à quoi il vient tout résolu, il n'a aucune difficulté à se persuader du reste.

Après avoir tâché d'éclaircir ce que c'est que le vraisemblable, il est temps que je hasarde une définition du nécessaire dont Aristote parle tant, et qui seul nous peut autoriser à changer l'histoire et à nous écarter de la vraisemblance. Je dis donc que le nécessaire, en ce qui regarde la poésie, n'est autre chose que le besoin du poète pour arriver à son but, ou pour y faire arriver ses acteurs. Cette définition a son fondement sur les diverses acceptions du mot grec ἀναγχαζον, qui ne signifie pas toujours ce qui est absolument nécessaire, mais aussi quelquefois ce qui est seulement utile à parvenir à quelque chose.

Le but des acteurs est divers, selon les divers desseins que la variété des sujets leur donne. Un amant a celni de posséder sa maîtresse; un ambitieux, de s'emparer d'une couronne; un homme offensé, de se venger, et ainsi des autres : les choses qu'ils ont besoin de faire pour y arriver constituent ce nécessaire qu'il faut préférer au vraisemblable, ou, pour parler plus juste, qu'il faut ajouter au vraisemblable dans la liaison des actions, et leur dépendance l'une de l'autre. Je pense m'être déjà assez expliqué là-dessus; je n'en dirai pas davantage.

Le but du poète est de plaire selon les règles de son art : pour plaire, il a besoin guelquefois de rehausser l'éclat des belles actions, et d'exténuer l'horreur des funestes; ce sont des nécessités d'embellissement où il peut bien choquer la vraisemblance particulière par quelque altération de l'histoire, mais non pas se dispenser de la générale, que rarement, et pour des choses qui soient de la dernière beauté. et si brillantes, qu'elles éblouissent : surtout, il ne doit jamais les pousser au-delà de la vraisemblance extraordinaire, parce que ces ornements qu'il ajoute de son invention ne sont pas d'une nécessité absolue, et qu'il fait mieux de s'en passer tout-à-sait que d'en parer son poême contre toute sorte de vraisemblance. Pour plaire selon les règles de son art, il a besoin de renfermer son action dans l'unité de jour et de lieu; et, comme cela est d'une nécessité absolue et indispensable, il lui est beaucoup plus permis sur ces deux articles que sur celui des embellissements.

Il est si malaisé qu'il se rencontre dans l'histoire ni dans l'imagination des hommes quantité de ces événements illustres et dignes de la tragédie, dont les délibérations et leurs effets prissent arriver en un mème lieu et en un même jour sans faire un peu de violence à l'ordre commun des choses, que je ne puis croire cette sorte de violence tout-à-fait condamnable, pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'à l'impossible : il est de beaux sujels où on ne la peut éviter; et un auteur scrupuleux se priveroit d'une belle occasion de gloire, et le public de beaucoup de satisfaction, s'il n'osoit s'enhardir à

les mettre sur le théâtre, de peur de se voir forcé à les faire aller plus vite que la vraisemblance ne le permet. Je lui donnerois, en ce cas, un conseil que neut-être il trouveroit salutaire, c'est de ne marquer aucun temps préfix dans son poëme, ni aucun lieu déterminé où il pose ses acteurs. L'imagination de l'auditeur auroit plus de liberté de se laisser aller au courant de l'action, si elle n'étoit point fixée par ces marques; et il pourroit ne s'apercevoir pas de cette précipitation, si elles ne l'en faisoient souvenir, et n'y appliquoient son esprit malgré lui. Je me suis toujours repenti d'avoir fait dire au roi, dans le Cid, qu'il vouloit que Rodrigue se délassat une heure ou deux après la défaite des Maures. avant que de combattre don Sanche : je l'avois fait pour montrer que la pièce étoit dans les vingt-quatre heures; et cela n'a servi qu'à avertir les spectateurs de la contrainte avec laquelle je l'y ai réduite. Si j'avois fait résoudre ce combat sans en désigner l'heure, peut-être n'y auroit-on pas pris garde.

Je ne pense pas que, dans la comédie, le poète ait cette liberté de presser son action, par la nécessité de la réduire dans l'unité de jour. Aristote veut que toutes les actions qu'il v fait entrer soient vraisemblables, et n'ajoute point ce mot. ou nécessaires, comme pour la tragédie. Aussi la différence est assez grande entre les actions de l'une et celles de l'autre : celles de la comédie partent de personnes communes, et ne consistent qu'en intrigues d'amour et en fourberies, qui se développent si aisément en un jour, qu'assez souvent, chez Plaute et chez Térence, le temps de leur durée excède à peine celui de leur représentation : mais, dans la tragédie, les affaires publiques sont mèlées d'ordinaire avec les intérêts particuliers des personnes illustres qu'on y fait paraître: il y entre des batailles, des prises de villes, de grands périls, des révolutions d'états: et tout cela va malaisément avec la promptitude que la règle nous oblige de donner à ce qui se passe sur la scène.

Si vous me demandez jusqu'où peut s'étendre cette liberté qu'a le poète d'aller contre la vérité et contre la vraisemblance, par la considération du besoin qu'il en a, j'aurai de la peine à vous faire une réponse précise. J'ai fait voir qu'il y a des choses sur qui nous n'avons aucun droit; et pour celles où ce privilége peut avoir lieu, il doit être plus ou moins resserré, selon que les sujets sont plus ou moins connus. Il m'étoit beaucoup moins permis dans Horace et dans Pompée, dont les histoires ne sont ignorées de personne, que dans Rodogume et dans Nicomède, dont peu de gens savoient les noms avant que je les eusse mis sur le théâtre. La seule mesure qu'on y peut prendre, c'est que tout ce qu'on y ajoute à l'histoire, et tous les changements qu'on y apporte ne soient jamais plus incroyables que ce qu'on en conserve dans le même poēme. C'est ainsi qu'il faut entendre ce vers d'Horace, touchant les fictions d'ornements:

Ficta voluptatis causà sint proxima veris;

et non pas en porter la signification jusqu'à celles qui peuvent trouver quelque exemple dans l'histoire ou dans la fable, hors du sujet qu'on traite. Le même Horace décide la question, autant qu'on la peut décider, par cet autre vers avec lequel je finis ce discours:

Dabiturque licentia sumpta pudenter.

Servons-nous-en donc avec retenue, mais sans scrupule; et, s'il se peut, ne nous en servons point du tout : il vaut mieux n'avoir point besoin de grâce que d'en recevoir.

## TROISIÈME DISCOURS.

## DES TROIS UNITÉS.

D'ACTION, DE JOUR ET DE LIEU.

Les deux discours précédents et l'examen de mes pièces de théâtre m'ont fourni tant d'occasions d'expliquer ma pensée sur ces matières, qu'il m'en resteroit peu de chose à dire, si je me défendois absolument de répéter.

Je tiens donc, ct je l'ai déjà dit, que l'unité d'action consiste, dans la comédie, en l'unité d'intrigue 1, ou d'obstacle

' Nous pensens que Corneille entend ici par unité d'action et d'intrigue, une action principale, à laquelle les intérêts divers et les intrigues particulières sont subordonnés, un tout composé de plusieurs parties, qui toutes tendent au même but; c'est un bel édifice, dont l'œil embrasse toute la structure, et dont il voit avec plaisir les différents corps.

Il condamne avec une noble candeur la duplicité d'action dans ses Horaces. et la mort inattendue de Camille, qui forme une pièce nouvelle. Il pouvait ne pas citer Théodore. Ce n'est pas la double action, la double intrigue qui rend Théodore une mauvaise tragedie ; c'est le vice du sujet, c'est le vice de la dic-

tion et des sentiments, c'est le ridicule de la prostitution.

Il y a manifestement deux intrigues dans l'Andromaque de Racine : celle d'Hermione, aimée d'Oreste, et dédaignée de Pyrrhus; celle d'Andromaque, qui voudrait sauver son fils, et être sidèle aux manes d'Hector. Mais ces deux intérêts, ces deux plans sont si heureusement rejoints ensemble, que si la pièce n'était pas un peu affaiblie par quelques scènes de coquetterie et d'amour, plus dignes de Térence que de Sophocle, elle serait la première tragédie du théâtre francais

Nous avons déjà dit que, dans la Mort de Pompée, il y a trois à quatre actions, trois à quatre espèces d'intrigues mal réunies; mais ce défaut est peu de chose en comparaison des autres qui rendent cette tragédie trop irrégulière. Le célèbre Caton d'Addison pèche par la multiplicité des actions et des intrigues, mais encore plus par l'insipidité des froids amours et d'une conspiration en masque : sans cela, Addison aurait pu, par l'éloquence de sou style noble et sage, réformer le théatre anglais.

Corneille a raison de dire qu'il ne doit y avoir qu'une action complète. Nous doutons qu'on ne puisse y parvenir que par plusieurs autres actions imparfaites. Il nous semble qu'une seule action sans aucun épisode, à peu près comme dans Athalie, serait la perfection de l'art. (Voltaire.)

aux desseins des principaux acteurs, et en l'unité de péril dans la tragédie, soit que son héros y succombe, soit qu'il en sorte. Ce n'est pas que je prétende qu'on ne puisse admettre plusieurs périls dans l'une, et plusieurs intrigues ou obstacles dans l'autre, pourvu que de l'un on tombe nécessairement dans l'autre; car alors la sortie du premier péril ne rend point l'action complète, puisqu'elle en attire un second: et l'éclaircissement d'une intrigue ne met point les acteurs en repos, puisqu'il les embarrasse dans une nouvelle. Ma mémoire ne me fournit point d'exemples anciens de cette multiplicité de périls attachés l'un à l'autre qui ne détruit point l'unité d'action; mais j'en ai marqué la duplicité indépendante pour un défaut dans Horace et dans Théodore. dont il n'est point besoin que le premier tue sa sœur au sortir de sa victoire, ni que l'autre s'offre au martyre après avoir échappé à la prostitution, et je me trompe fort si la mort de Polyxène et celle d'Astyanax, dans la Troade de Sénèque, ne font la même irrégularité.

En second lieu, ce mot d'unité d'action ne veut pas dire que la tragédie n'en doive faire voir qu'une sur le théâtre. Celle que le poète choisit pour son sujet doit avoir un commencement, un milieu et une fin; et ces trois parties nonseulement sont autant d'actions qui aboutissent à la principale, mais en outre chacune d'elles en peut contenir plusieurs avec la même subordination. Il n'y doit avoir qu'une action complète, qui laisse l'esprit de l'auditeur dans le calme; mais elle ne peut le devenir que par plusieurs autres imparfaites qui lui servent d'acheminement, et tiennent cet auditeur dans une agréable suspension. C'est ce qu'il faut pratiquer à la fin de chaque acte pour rendre l'action continue. Il n'est pas besoin qu'on sache précisément tout ce que font les acteurs durant les intervalles qui les séparent, ni même qu'ils agissent lorsqu'ils ne paroissent point sur le théâtre; mais il est nécessaire que chaque acte laisse une attente de quelque chose qui se doive faire dans celui qui le suit.

Si vous me demandiez ce que fait Cléopâtre dans Rodogune depuis qu'elle a quitté ses deux fils au second acte jusqu'à ce qu'elle rejoigne Antiochus au quatrième, je serois bien empêché à vous le dire, et je ne crois pas être obligé à en rendre compte: mais la fin de ce second prépare à voir un effort de l'amitié des deux frères pour régner, et dérober Rodogune à la haine envenimée de leur mère; on en voit l'effet dans le troisième, dont la fin prépare encore à voir un autre effort d'Antiochus pour regagner ces deux ennemies l'une après l'autre, et à ce que fait Séleucus dans le quatrième, qui oblige cette mère dénaturée à résoudre et faire attendre ce qu'elle tâche d'exécuter au cinquième.

Dans le Menteur, tout l'intervalle du troisième au quatrième vraisemblablement se consume à dornir par tous les acteurs; leur repos n'empèche pas toutefois la continuité d'action entre ces deux actes, parce que ce troisième n'en a point de complète: Dorante le sinit par le dessein de chercher les moyens de regagner l'esprit de Lucrèce; et, dès le commencement de l'autre, il se présente pour tâcher de parler à quelqu'un de ses gens, et prendre l'occasion de l'entretenir elle-même si elle se montre.

Ouand ie dis qu'il n'est pas besoin de rendre compte de ce que font les acteurs pendant qu'ils n'occupent point la scène, je n'entends pas dire qu'il ne soit quelquesois sort à propos de le rendre, mais seulement qu'on n'y est pas obligé. et qu'il n'en faut prendre le soin que quand ce qui s'est fait derrière le théâtre sert à l'intelligence de ce qui se doit faire devant les spectateurs. Ainsi je ne dis rien de ce qu'a fait Cléopâtre depuis le second acte jusqu'au quatrième, parce que durant tout ce temps-là elle a pu ne rien faire d'important pour l'action principale que je prépare : mais je fais connoître, des le premier vers du cinquième, qu'elle a employé tout l'intervalle d'entre ces deux derniers à tuer Séleucus. parce que cette mort fait une partie de l'action. C'est ce qui me denne lieu de remarquer que le poète n'est pas tenu d'exposer à la vue toutes les actions particulières qui amènent à la principale : il doit choisir celles qui lui sont les plus avantageuses à faire voir, soit par la beauté du spectacle. soit par l'éclat et la véhémence des passions qu'elles produisent, soit par quelque autre agrément qui leur soit attaché, et cacher les autres derrière la scène, pour les faire connoître au spectateur, ou par une narration, ou par quelque autre adresse de l'art; surtout il doit se souvenir que les unes et les autres doivent avoir une telle liaison ensemble. que les dernières soient produites par celles qui les précèdent, et que toutes aient leur source dans la protase qui doit fermer le premier acte. Cette règle, que j'ai établie dès le premier

Discours, bien qu'elle soit nouvelle, et contre l'usage des anciens, a son fondement sur deux passages d'Aristote; en voici le premier : « Il y a grande différence, dit-il, entre les » événements qui viennent les uns après les autres, et ceux » qui viennent les uns à cause des autres ¹. » Les Maures viennent dans le Cid après la mort du Comte, et non pas à cause de la mort du Comte; et le pècheur vient dans Don Sanche après qu'on soupçonne Carlos d'ètre le prince d'Aragon, et non pas à cause qu'on l'en soupçonne; ainsi tous les deux sont condamnables. Le second passage est encore plus formel, et porte en termes exprès, « que tout ce qui se passe » dans la tragédie doit arriver nécessairement ou vraisem- » blablement de ce qui l'a précédé. »

La liaison des scènes qui unit toutes les actions partienlières de chaque acte l'une avec l'autre, et dont i'ai parlé en l'Examen de la Suivante, est un grand ornement dans un poeme 3, et qui sert beaucoup à tormer une continuité d'action par la continuité de la représentation; mais enfin ce n'est qu'un ornement et non pas une règle. Les anciens ne s'y sont pas toujours assujettis, bien que la plupart de leurs actes ne soient chargés que de deux ou trois scènes: ce qui la rendoit bien plus facile pour eux que pour nous qui leur en donnons quelquesois jusqu'à neuf ou dix. Je ne rapporterai que deux exemples du mépris qu'ils en ont fait : l'un est de Sophocle dans l'Ajax, dont le monologue avant que de se tuer n'a aucune liaison avec la scène qui le précède, ni avec celle qui le suit; l'autre est du troisième acte de l'Eunuque de Térence, où celle d'Antiphon seul n'a aucune communication avec Chrémès et Pythias, qui sortent du théâtre quand il y entre. Les savants de notre siècle qui les ont pris pour modèles dans les tragédies qu'ils nous ont laissées, ont encore plus négligé cette liaison qu'eux, et il ne faut que jeter l'œil sur celles de Buchanan, de Grotius, et de Heinsius, dont j'ai parlé dans l'Examen de Polyeucte, pour en demeurer d'accord. Nous y avons tellement accoutumé nos spectateurs, qu'ils ne sauroient plus voir une scène dé-

<sup>&#</sup>x27;Cette maxime d'Aristote marque un esprit juste, profond et clair. Ce ne sont pas là des sophismes et des chimères à la Platon; ce ne sont pas là des idées archétypes. (Voltaire.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cet ornemeut de la tragédie est devenu une règle, parce qu'on a senti combien il était devenu necessaire. (Id.)

extraordinaire à l'attention du spectateur, et l'empêchent souvent de prendre un plaisir entier aux premières représentations, tant elles le fatiguent.

Dans le dénoûment, je trouve deux choses à éviter, le simple changement de volonté, et la machine. Il n'v a pas grand artifice à finir un poeme quand celui qui a fait obstacle au dessein des premiers acteurs, durant quatre actes, s'en désiste au cinquième, sans aucun événement notable qui l'y oblige : i'en ai parlé au premier discours, et n'y ajouterai rien ici. La machine n'a pas plus d'adresse, quand elle ne sert qu'à faire descendre un dieu pour accommoder toutes choses, sur le point que les acteurs ne savent plus comment les terminer. C'est ainsi qu'Apollon agit dans Oreste : ce prince et son ami Pylade, accusés par Tyndare et Ménélas de la mort de Clytennestre, et condamnés à leur poursuite. se saisissent d'Hélène et d'Hermione : ils tuent ou croient tuer la première, et menacent d'en faire autant de l'autre si on ne révoque l'arrêt proponcé contre eux. Pour apaiser ces troubles. Euripide ne cherche point d'autre finesse que de faire descendre Apollon du ciel, qui, d'autorité absolue, ordonne qu'Oreste épouse Hermione, et Pylade Électre; et de peur que la mort d'Hélène n'v servit d'obstacle, n'v avant pas d'apparence qu'Hermione épousat Oreste qui venoit de tuer sa mère, il leur apprend qu'elle n'est pas morte, et qu'il l'a dérobée à leurs coups, et enlevée au ciel dans l'instant qu'ils pensoient la tuer. Cette sorte de machine est entièrement hors de propos, n'avant aucun fondement sur le reste de la pièce, et fait un dénoûment vicieux. Mais je trouve un peu de rigueur au sentiment d'Aristote, qui met en même rang le char dont Médée se sert pour s'enfuir de Corinthe après la vengeance qu'elle a prise de Créon : il me semble que c'en est un assez grand fondement que de l'avoir faite magicienne, et d'en avoir rapporté dans le poëme des actions autant au-dessus des forces de la nature que celle-là. Après ce qu'elle a fait pour Jason à Colchos, après qu'elle a rajeuni son père Éson depuis son retour, après qu'elle a attaché des feux invisibles au présent qu'elle a fait à Créuse, ce char volant n'est point hors de la vraisemblance; et ce poëme n'a pas besoin d'autre préparation pour cet effet extraordinaire : Sénèque lui en donne une par ce vers, que Médée dit à sa nourrice.

tum quoque ipsa corpus hine mecum aveham : et moi, par celui-ci qu'elle dit à Ægée,

Je vous suivrai demain par un chemin nouvoeu.

Ainsi la condamnation d'Euripide, qui ne s'y est servi d'aucune précaution, peut être juste, et ne retomber ni sur Sénèque, ni sur moi; et je n'ai point besoin de contredire Aristote pour me justisser sur cet article 1.

De l'action je passe aux actes, qui en doivent contenir chacun une portion, mais non pas si égale qu'on n'en réserve plus pour le dernier que pour les autres, et qu'on n'en puisse moins donner aux premiers qu'aux autres. On peut même ne faire aucune autre chose dans ce premier que peindre les mœurs des personnages, et marquer à quel point ils en sont de l'histoire qu'on va représenter, et qui a quelquesois commencé song-temps auparavant. Aristote n'en prescrit point le nombre; Horace le borne à cinq 2; et bien qu'il défende d'y en mettre moins, les Espagnols s'opiniatrent à l'arrêter à trois, et les Italiens font souvent la même chose. Les Grecs les distinguoient par le chant du chœur: et comme je trouve lieu de croire qu'en quelques-uns de leurs poêmes ils le faisoient chanter plus de quatre fois, je ne voudrois pas répondre qu'ils ne les poussassent jamais au-delà de cinq. Cette manière de les distinguer étoit plus incommode que la nôtre; car, ou l'on prêtoit attention à ce que chantoit le chœur, ou l'on n'y en prêtoit point; si l'on y en prêtoit, l'esprit de l'auditeur étoit trop tendu, et n'avoit aucun moment pour se délasser; si l'on n'y en prêtoit point, son attention étoit trop dissipée par la longueur du chant. et lorsqu'un autre acte commençoit, il avoit besoin d'un effort de mémoire pour rappeler en son imagination ce qu'il avoit déjà vu, et en quel point l'action étoit demeurée. Nos violons n'ont aucune de ces deux incommodités; l'esprit de l'auditeur se relâche durant qu'ils jouent, et réfléchit même sur

¹ Que devons-nous dire de tout ce morceau précédent? applaudir au bon sens de Corneille autant qu'à ses grands talents. (Yoltaire.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cinq actes nous paraissont nécessaires : le premier expose le lieu de la scène, la situation des héros de la pièce, leurs intérêts, leurs mœurs, leurs desseins ; le second commence l'intrigue; elle se noue au troisième : le quatrième prépare le dénoûment, qui se fait au ciaquième. Moins de temps précipiterait trop l'action; plus d'étendue l'énerverait. Il en est comme d'un repas d'appareil; s'il dure trop peu, c'est une halte; s'il est trop long, il ennuic et dégoûte.

[Ed.]

ce qu'il a vu, pour le louer ou le blâmer, suivant qu'il lui a plu ou déplu; et le peu qu'on les laisse jouer lui en laisse les idées si récentes, que quand les acteurs reviennent, il n'a point besoin de se faire d'effort pour rappeler et renouer son attention.

Le nombre des scenes dans chaque acte ne reçoit aucune règle: mais comme tout l'acte doit avoir une certaine quantité de vers qui proportionne sa durée à celle des autres, on y peut mettre plus ou moins de scènes, selon qu'elles sont plus ou moins longues, pour employer le temps que tout l'acte ensemble doit consumer. Il faut, s'il se peut, y rendre raison de l'entrée et de la sortie de chaque acteur 1; surtout pour la sortie, je tiens cette règle indispensable, et il n'y a rien de si mauvaise grâce qu'un acteur qui se retire du théâtre seulement parce qu'il n'a plus de vers à dire.

Je ne serois pas si rigoureux pour les entrées. L'auditeur attend l'acteur; et bien que le théâtre représente la chambre ou le cabinet de celui qui parle, il ne peut toutesois s'y montrer qu'il ne vienne de derrière la tapisserie; et il n'est pas toujours aisé de rendre raison de ce qu'il vient de faire en ville avant que de rentrer chez lui, puisque même quelquefois il est vraisemblable qu'il n'en est pas sorti. Je n'ai vu personne se scandaliser de voir Émilie commencer Cinna sans dire pourquoi elle vient dans sa chambre : elle est présumée y être avant que la pièce commence, et ce n'est que la nécessité de la représentation qui la fait sortir de derrière le théâtre pour y venir. Ainsi je dispenserois volontiers de cette rigueur toutes les premières scènes de chaque acte, mais non pas les autres, parce qu'un acteur occupant une fois le théâtre, aucun n'y doit entrer qui n'ait sujet de parler à lui, ou du moins qui n'ait lieu de prendre l'occasion quand elle s'offre. Surtout, lorsqu'un acteur entre deux fois dans un acte, soit dans la comédie, soit dans la tragédie, il doit absolument, ou faire juger qu'il reviendra bientôt quand il sort la première fois, comme Horace dans le second acte, et Julie dans le troisième de la même pièce, ou donner raison en rentrant pourquoi il revient sitôt.

La règle qu'un personnage ne doit ni entrer, ni sortir sans raison, est essentielle; cependant on y manque souvent. Il faut un dessein dans chaque scène, et que toutes augmentent l'intérêt, le nœud et le trouble : rien n'est plus difficile et plus rare.

(Voltaire.)

Aristote veut que la tragédie bien faite soit belle et capable de plaire sans le secours des comédiens, et hors de la représentation 1. Pour faciliter ce plaisir au lecteur, il ne faut non plus gêner son esprit que celui du spectateur, parce que l'effort qu'il est obligé de se faire pour la concevoir et se la représenter lui-même dans son esprit, diminue la satisfaction qu'il en doit recevoir. Ainsi, je serois d'avis que le poète prît grand soin de marquer à la marge les menues actions qui ne méritent pas qu'il en charge ses vers, et qui leur ôteroient même quelque chose de leur dignité, s'il se ravaloit à les exprimer. Le comédien y supplée aisement sur le théâtre: mais sur le livre on seroit assez souvent réduit à deviner, et quelquesois même on pourroit deviner mal, à moins que d'être instruit par là de ces petites choses. J'avouc que ce n'est pas l'usage des anciens; mais il faut m'avouer aussi que, faute de l'avoir pratiqué, ils nous laissent beau-

Aristote avait donc beaucoup de goût. Pour qu'une nièce de théâtre plaise à la lecture, il fant que tout y soit naturel, et qu'elle soit parfaitement écrite. Il y a quelques défauts de style dans Cinna; on y a découvert aussi quelques fautes dans la conduite et dans les sentiments : mais, en général, il y regne une si noble simplicité, tant de naturel, tant de clarté, le style a tant de beautés qu'on lira toujours cette pièce avec intérêt et avec admiration. Il n'en sera pas de même d'Héraclius et de Rodoqune; elles réussiront toujours moins à la lecture qu'au théatre. La diction, dans Héraclius, n'est souvent ni noble, ni correcte; l'intrigue fait peine à l'esprit; la pièce ne touche point le cœur. Rodogune, jusqu'au cinquieme acte, fait pon d'effet sur un lecteur judicieux qui a du goût. Quelquefois une tragédie dénnée de vraisemblance et de raison charme à la lecture par la beauté continue du style, comme la tragédie d'Esther \*; on rit du sujet, et on admire l'auteur. Ce sujet, en effet respectable dans nos saintes Écritures, révolte l'esprit partout ailleurs. Personne ne peut concevoir qu'un roi soit assez sot pour ne pas savoir, au bout d'un an, de quel pays est sa femme, et assez fou pour condamner toute une nation à la mort, parce qu'on n'a pas fait la révérence à son ministre. L'ivresse de l'idolàtrie pour Louis XIV, et la bassesse de la flatterie pour madame de Maintenon, fascinèrent les yeux à Versailles : ils furent éclairés au theatre de Paris. Mais le charme de la diction est si grand, que tous ceux qui aiment les vers en retiennent par cœur plusieurs de cette pièce; c'est ce qui n'est arrivé à aucune des vingt dernières pièces de Corneille. Quelque chose qu'on écrive, soit vers, soit prose, soit tragédie ou comédie, soit fable ou sermon, la première loi est de bien écrire. (Voltaire.)

<sup>\*</sup> Il est difficile de n'être pas de l'avis de Voltsire, du moins à quelques égards, sur l'invraisemblance du sujet d'Esther; mais il est si loin d'exagérer le mérite supérieur de la diction de ce bel ouvrage, que nous sommes persadés que si d'excellents acteurs se réunissaient pour le représenter, et qu'il y eût surtout une actrice qui joignit, dans le rôle d'Esther, au charme d'une voix mélodieuse et sensible, une figure noble et intéressante, cette pièce, soutenue de son magnifique spectacle, et du style admirable de l'auteur, aurait le plus grand succès.

(Palissot.)

coup d'obscurités dans leurs poëmes, qu'il n'y a que les maîtres de l'art qui puissent développer; encore ne sais-je s'ils en viennent à bout toutes les fois qu'ils se l'imaginent. Si nous nous assujettissions à suivre entièrement leur méthode, il ne faudroit mettre aucune distinction d'actes ni de scènes, non plus que les Grecs. Ce manque est souvent cause que je ne sais combien il v a d'actes dans leurs pièces, ni si à la sin d'un acte un acteur se retire pour laisser chanter le chœur, ou s'il demeure sans action cependant qu'il chante, parce que ni eux ni leurs interprètes n'ont daigné nous en

donner un mot d'avis à la marge.

Nous avons encore une autre raison particulière de ne pas négliger ce petit secours comme ils ont fait; c'est que l'impression met nos pièces entre les mains des comédiens qui courent les provinces, que nous ne pouvons avertir que par là de ce qu'ils ont à faire, et qui feroient d'étranges contretemps, si nous ne leur aidions par ces notes. Ils se trouveroient bien embarrassés au cinquième acte des pièces qui finissent heureusement, et où nous rassemblons tous les acteurs sur notre théâtre; ce que ne faisoient pas les anciens : ils dirojent souvent à l'un ce qui s'adresse à l'autre, principalement quand il faut que le même acteur parle à trois ou quatre l'un après l'autre. Quand il y a quelque commandement à faire à l'oreille, comme celui de Cléopâtre à Laonice pour lui aller querir du poison, il faudroit un à parte pour l'exprimer en vers, si l'on se vouloit passer de ces avis en marge; et l'un me semble beaucoup plus insupportable que les autres, qui nous donnent le vrai et unique moyen de faire. suivant le sentiment d'Aristote, que la tragédie soit aussi belle à la lecture qu'à la représentation, en rendant facile à l'imagination du lecteur tout ce que le théâtre présente à la vue des spectateurs.

La règle de l'unité de jour a son fondement sur ce mot d'Aristote, « que la tragédie doit renfermer la durée de son » action dans un tour du soleil, ou tâcher de ne le passer » pas de beaucoup<sup>1</sup>. » Ces paroles donnent lieu à cette dispute

L'unité de jour a son fondement, non-seulement dans les préceptes d'Aristote, mais dans ceux de la nature. Il serait même très-convenable que l'action ne durât pas en effet plus longtemps que la représentation; et Corneille a raison de dire que sa tragédie de Cinna jouit de cet avantage.

Il est clair qu'on peut sacrilier ce mérite à un plus grand, qui est celui d'intéresser. Si vous faites verser plus de larmes en étendant votre action à vingt-

fameuse, si clies doivent être entendues d'un jour naturel de vingt-quatre heures, ou d'un jour artificiel de douze; ce sont deux opinions dont chacune a des partisans considérables: et. pour moi, je trouve qu'il y a des sujets si malaises à renfermer en si peu de temps, que non-seulement je leur accorderois les vingt-quatre heures entières, mais je me servirois même de la licence que donne ce philosophe de les excéder un peu, et les pousserois sans scrupule jusqu'à trente. Nous avons une maxime en droit qu'il faut élargir la faveur. et restreindre les rigueurs, odia restringenda, favores ampliandi: et je trouve qu'un auteur est assez gêné par cette contrainte, qui a forcé quelques-uns de nos anciens d'aller jusqu'à l'impossible. Euripide, dans les Suppliantes, sait partir Thésée d'Athènes avec une armée, donner une bataille devant les murs de Thèbes, qui en étoient éloignés de douze ou quinze lieues, et revenir victorieux en l'acte suivant; et depuis qu'il est parti jusqu'à l'arrivée du messager qui vient faire le récit de sa victoire, Æthra et le chœur n'ont que trente-six vers à dire. C'est assez bien employer un temps si court. Eschyle fait revenir Agamempon de Troie avec une vitesse encore toute autre. Il étoit demeuré d'accord avec Clytemnestre sa semme, que sitôt que cette ville seroit prise, il le lui feroit savoir par des flambeaux disposés de montagne en montagne, dont le second s'allumeroit incontinent à la vue du premier, le troisième à la vue du second, et ainsi du reste: et par ce moven elle devoit apprendre cette grande nouvelle des la même nuit : cependant à peine l'a-t-elle apprise par ces flambeaux allumés, qu'Agamemnon arrive, dont il faut que le navire, quoique battu d'une tempête, si j'ai bonne mémoire, ait été aussi vite que l'œil à découvrir ces lumières. Le Cid et Pompée, où les actions sont un peu précipitées, sont bien éloignés de cette licence; et s'ils forcent la vraisemblance commune en quelque chose, du moins ils ne vont point jusqu'à de telles impossibilités.

Beaucoup déclament contre cette règle, qu'ils nomment tyrannique, et auroient raison, si elle n'étoit fondée que sur l'autorité d'Aristote; mais ce qui la doit faire accepter, c'est la raison naturelle qui lui sert d'appui. Le poëme dramatique est une imitation, ou, pour en mieux parler, un por-

quatre heures, prenez le jour et la nuit, mais n'alles pas plus loin : alors l'illusion serait trop détroite. (Voltaire.)

trait des actions des hommes, et il est hors de doute que les portraits sont d'autant plus excellents qu'ils ressemblent mieux à l'original. La représentation dure deux heures, et ressembleroit parfaitement, si l'action qu'elle représente n'en demandoit pas davantage pour sa réalité. Ainsi ne nous arrêtons point ni aux douze, ni aux vingt-quatre heures, mais resserrons l'action du poême dans la moindre durée qu'il nous sera possible, afin que sa représentation ressemble mieux et soit plus parfaite. Ne donnons, s'il se peut, à l'une que les deux beures que l'autre remplit : je ne crois pas que Rodogune en demande guère davantage, et peut-être qu'elles suffiroient pour Cinna. Si nous ne pouvons la renfermer dans ces deux heures, prenons-en quatre, six, dix; mais ne passons pas de beaucoup les vingt-quatre heures, de peur de tomber dans le déréglement, et de réduire tellement le portrait en petit, qu'il n'ait plus ses dimensions proportionnées, et ne soit qu'imperfection 1.

Surtout je voudrois laisser cette durée à l'imagination des auditeurs, et ne déterminer jamais le temps qu'elle emporte. si le sujet n'en avoit besoin, principalement quand la vraisemblance y est un peu forcée, comme au Cid, parce qu'alors cela ne sert qu'à les avertir de cette précipitation. Lors même que rien n'est violenté dans un poeme par la nécessité d'obéir à cette règle, qu'est-il besoin de marquer à l'ouverture du théâtre que le soleil se lève, qu'il est midi au troisième acte. et qu'il se couche à la fin du dernier? C'est une affectation qui ne fait qu'importuner: il suffit d'établir la possibilité de la chose dans le temps où on la renferme, et qu'on le puisse trouver aisément, si l'on y veut prendre garde, sans y appliquer l'esprit malgré soi. Dans les actions même qui n'ont point plus de durée que la représentation, cela seroit de mauvaise grâce si l'on marquoit d'acte en acte qu'il s'est passé une demi-heure de l'un à l'autre.

Je répète ce que j'ai dit ailleurs, que, quand nous prenons un temps plus long, comme de dix heures, je voudrois que les huit qu'il faut perdre se consumassent dans les intervalles des actes, et que chacun d'eux n'eût en son particulier que ce que la représentation en consume, principalement lorsqu'il y a liaison de scène perpétuelle; car cette liaison

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous sommes entièrement de l'avis de Corneille dans tout ce qu'il dit de l'unité de jour, (Voltaire.)

ne souffre point de vuide entre deux scènes. J'estime toutefois que le cinquième, par un privilége particulier, a quelque droit de presser un peu le temps, en sorte que la part de l'action qu'il représente en tienne davantage qu'il n'en faut pour sa représentation. La raison en est que le speciateur est alors dans l'impatience de voir la fin, et que, quand elle dépend d'acteurs qui sont sortis du théâtre, tout l'entretien qu'on donne à ceux qui y demeurent en attendant de leurs nouvelles, ne fait que languir, et semble demeurer sans action. Il est hors de doute que depuis que Phocas est sorti an cinquième d'Hérachus, jusqu'à ce qu'Amyntas vienne raconter sa mort, il faut plus de temps pour ce qui se fait derrière le théâtre, que pour le récit des vers qu'Héraclius. Martian et Pulchérie emploient à plaindre leur malheur. Prusias et Flaminius, dans celui de Nicomède, n'ont pas tout le loisir dont ils auroient besoin pour se rejoindre sur la mer, consulter ensemble, et revenir à la désense de la reine: et le Cid n'en a pas assez pour se battre contre don Sanche, durant l'entretien de l'Infante avec Léonor, et de Chimène avec Elvire. Je l'ai bien vu, et n'ai point fait de scrupule de cette précipitation, dont peut-être on trouveroit plusieurs exemples chez les anciens; mais ma paresse, dont i'ai déjà parlé, me fera contenter de celui-ci, qui est de Térence dans l'Andrienne, Simon y fait entrer Pamphile son fils chez Glycère, pour en faire sortir le vieillard Criton, et s'éclaireir avec lui de la naissance de sa maîtresse, qui se trouve fille de Chrémès. Pamphile y entre, parle à Criton. le prie de le servir, revient avec lui, et durant cette entréc. cette prière et cette sortie, Simon et Chrémès, qui demeurent sur le théâtre, ne disent que chacun un vers, qui ne sauroit donner tout au plus à Pamphile que le loisir de demander où est Criton, et non pas de parler à lui, et lui dire les raisons qui le doivent porter à découvrir en sa faveur ce qu'il sait de la naissance de cette inconnue.

Quand la fin de l'action dépend d'acteurs qui n'ont point quitté le théâtre, et ne font point attendre de leurs nouvelles, comme dans Cinna et dans Rodogune, le cinquième acte n'a pas besoin de ce privilége, parce qu'alors toute l'action est en vue; ce qui n'arrive pas quand il s'en passe une partie derrière le théâtre depuis qu'il est commencé. Les autres actes ne méritent point la même grâce. S'il ne s'y

trouve pas assez de temps pour y faire rentrer un acteur qui en est sorti, ou pour faire savoir ce qu'il a fait depuis cette sortie, on peut attendre à en rendre compte dans l'acte suivant, et le violon qui les distingue l'un de l'autre en peut consumer autant qu'il en est besoin; mais dans le cinquième, il n'y a point de remise, l'attention est épuisée, et il faut finir.

Je ne puis oublier que bien qu'il nous faille réduire toute l'action tragique en un jour, cela n'empêche pas que la tragédie ne fasse connoître par narration, ou par quelque autre manière plus artificieuse, ce qu'a fait son héros en plusieurs années, puisqu'il y en a dont le nœud consiste en l'obscurité de sa naissance qu'il faut éclaireir, comme OEdipe. Je ne répéterai point que moins on se charge d'actions passées, plus on a l'auditeur propice, par le peu de gêne qu'on lui donne en lui rendant toutes les choses présentes . sans demander aucune réflexion à sa mémoire que pour ce qu'it a vu : mais ie ne puis oublier que c'est un grand ornement pour un poeme que le choix d'un jour illustre et attendu depuis quelque temps. Il ne s'en présente pas toujours des occasions; ct, dans tout ce que j'ai fait jusqu'ici, vous n'en trouverez de cette nature que quatre : celui d'Horace. où deux peuples devoient décider de leur empire par une bataille, celui de Rodogune, d'Andromède et de Don Sanche. Dans Rodogune, c'est un jour choisi par deux souverains pour l'effet d'un traité de paix entre les deux couronnes ennemies, pour une entière réconciliation de deux rivales par un mariage, et pour l'éclaircissement d'un secret de plus de vingt ans, touchant le droit d'aînesse entre deux princes jumeaux dont dépend le royaume et le succès de leur amour. Celui d'Andromède et celui de Don Sanche ne sont pas de moindre considération; mais, comme je viens de le dire, les occasions ne s'en offrent pas souvent; et dans le reste de mes ouvrages je n'ai pu choisir des jours remarquables que par ce que le hasard y fait arriver, et non pas par l'emploi où l'ordre public les ait destinés de longue main.

Quant à l'unité de lieu, je n'en trouve aucun précepte ni dans Aristote, ni dans Horace: c'est ce qui porte quelquesuns à croire que la règle ne s'en est établie qu'en conséquence de l'unité du jour, et à se persuader ensuite qu'on le peut étendre jusques où un homme peut aller et revenir

en vingt-quatre heures. Cette opinion est un peu licencieuse. et, si l'on faisoit aller un acteur en poste, les deux côlés du théâtre pourroient représenter Paris et Rouen. Je souhaiterois, pour ne point géner du tout le spectateur, que ce qu'on fait représenter devant lui en deux heures se pût passer en effet en deux heures, et que ce qu'on lui fait voir sur un théâtre qui ne change point pût s'arrêter dans une chambre ou dans une salle, suivant le choix qu'on en auroit fait : mais souvent cela est si malaisé, pour ne pas dire impossible 1, qu'il faut de nécessité trouver quelque élargissement pour le lieu, comme pour le temps. Je l'ai fait voir exact dans Horace, dans Polyeucte et dans Pompée; mais il faut pour cela, ou n'introduire qu'une femme, comme dans Polyeucte, ou que les deux qu'on introduit aient tant d'amitié l'une pour l'autre, et des intérêts si conjoints, qu'elles puissent être toujours ensemble, comme dans l'Horace, ou qu'il leur puisse arriver comme dans Pompée, où l'empressement de la curiosité naturelle fait sortir de leurs appartements Cléopâtre au second acte, et Cornélie au cinquième, pour aller jusque dans la grande salle du palais du roi audevant des nouvelles qu'elles attendent. Il n'en va pas de même dans Rodogune: Cléopâtre et elle ont des intérêts trop divers pour expliquer leurs plus secrètes pensées en même lieu. Je pourrois en dire ce que j'ai dit de Cinna, où en général tout se passe dans Rome, et en particulier moitié dans le cabinet d'Auguste, et moitié chez Émilie. Suivant cet ordre, le premier acte de cette tragédie seroit dans l'antichambre de Rodogune, le second dans la chambre de

¹ Nous avons dit ailleurs que la mauvaise construction de uos théatres, perpétuée depuis nos temps de barbarie jusqu'à nos jours, rendait la loi de l'unité de lieu presque impraticable. Les conjurés ne peuvent pas conspier contro César dans sa chambre; on ne s'entretient pas de ses intérêts secrets dans une place publique; la même décoration ne peut représenter à la fois la façade d'un palais et celle d'un temple. Il faudrait que le théâtre fit voir aux yeux tous les endroits particaliers où la scène se passe, sans nuire à l'unité de lieu : ici, une partie d'un temple; là, le vestibule d'un palais, une place publique, des rues dans l'enfoncement; enfin tout ce qui est nécessaire pour montrer à l'œit tout ce que l'oreille doit entendre. L'unité de lieu est tout le spectacle que l'œil peut embrasser sans peine.

Nous ne sommes point de l'avis de Corneille, qui vent que la scène du Menteur soit taniôt à un bout de la ville, tantôt à l'autre. Il était très-aisé de remédier à ce défaut, en rapprochant les lieux. Nous ne supposons même pas que l'action de Ciuna puisse se passer d'abord dans la maison d'Émilie, et ensuite dans celle d'Auguste. Rien n'était plus facile que de faire une décoration qui représentat la maison d'Émilie, celle d'Auguste, une place, des rues de Rome.

Cléopâtre, le troisième dans celle de Rodogune: mais si le quatrième peut commencer chez cette princesse, il ne s'y peut achever, et ce que Cléopâtre y dit à ses deux fils l'un après l'autre y seroit mal placé. Le cinquième a besoin d'une salle d'audience où un grand peuple puisse être présent. La même chose se rencontre dans Héraclius. Le premier acte seroit fort bien dans le cabinet de Phocas, et le second chez Léontine; mais si le troisième commence chez Pulchérie, il ne s'y peut achever, et il est hors d'apparence que Phocas délibère dans l'appartement de cette princesse de la perte de sou frère.

Nos anciens, qui faisoient parler leurs rois en place publique, donnoient assez aisément l'unité rigoureuse de lieu à leurs tragédies. Sophocle toutefois ne l'a pas observée dans son Ajax, qui sort du théâtre afin de chercher un lieu écarté pour se tuer, et s'y tue à la vue du peuple; ce qui fait juger aisément que celui où il se tue n'est pas le même que celui d'où on l'a vu sortir, puisqu'il n'en est sorti que pour en choisir un autre.

Nous ne prenons pas la même liberté de tirer les rois et les princesses de leurs appartements; et comme souvent la différence et l'opposition des intérêts de ceux qui sont logés dans le même palais ne souffrent pas qu'ils fassent leurs confidences et ouvrent leurs secrets en même chambre, il nous faut chercher quelque autre accommodement pour l'unité de lieu, si nous la voulons conserver dans tous nos poèmes : autrement il faudroit prononcer contre beaucoup de ceux que nous voyons réussir avec éclat.

Je tiens donc qu'il faut chercher cette unité exacte autant qu'il est possible; mais comme elle ne s'accommode pas avec toute sorte de sujets, j'accorderois très volontiers que ce qu'on feroit passer en une seule ville auroit l'unité de lieu. Ce n'est pas que je voulusse que le théâtre représentât cette ville toute entière, cela seroit un peu trop vaste, mais seulement deux ou trois lieux parțiculiers enfermés dans l'enclos de ses murailles. Ainsi la scène de Cinna ne sort point de Rome, et est tantôt l'appartement d'Auguste dans son palais, ct tantôt la maison d'Emilie. Le Menteur a les Tuileries et la Place-Royale dans Paris; et la Suite fait voir la prison et le logis de Mélisse dans Lyon. Le Cid multiplie encore davantage les lieux particuliers sans quitter Séville;

et, comme la liaison de scène n'y est pas gardée, le théâtre, dès le premier acte, est la maison de Chimène. l'appartement de l'Infante dans le palais du Roi, et la place publique: le second y ajoute la chambre du Roi : et sans doute il y a quelque excès dans cette licence. Pour rectifier en quelque façon cette duplicité de lieu, quand elle est inévitable, je voudrois qu'on fit deux choses: l'une, que jamais on n'en changeat dans le même acte, mais seulement de l'un à l'autre, comme il se fait dans les trois premiers de Cinna; l'autre, que ces deux lieux n'eussent point de diverses décorations, et qu'aucun des deux ne fût jamais nommé, mais seulement le lieu général où tous les deux sont compris. comme Paris, Rome, Lyon, Constantinople, etc. Cela aideroit à tromper l'auditeur, qui, ne voyant rien qui lui marquât la diversité des lieux, ne s'en apercevroit pas, à moins d'une réflexion malicieuse et critique, dont il y en a peu qui soient capables, la plupart s'attachant avec chaleur à l'action qu'ils voient représenter. Le plaisir qu'ils y prennent est cause qu'ils n'en veulent pas chercher le peu de justesse pour s'en dégoûter, et ils ne le reconnoissent que par force, quand il est trop visible, comme dans le Menteur et la Suite, où les différentes décorations font reconnoître cette duplicité de lieu, malgré qu'on en ait.

Mais comme les personnes qui ont des intérêts opposés ne peuvent pas vraisemblablement expliquer leurs secrets en même place, et qu'ils sont quelquefois introduits dans le même acte avec liaison de scène qui emporte nécessairement cette unité, il faut trouver un moyen qui la rende compatible avec cette contradiction qu'y forme la vraisemblance rigoureuse, et voir comment pourra subsister le quatrième acte de Rodogune, et le troisième d'Héraclius, où i'ai déià marqué cette répugnance du côté des deux personnes ennemies qui parlent en l'un et en l'autre. Les jurisconsultes admettent des fictions de droit; et je voudrois, à leur exemple, introduire des fictions de théâtre, pour établir un lieu théâtral qui ne seroit ni l'appartement de Cléopâtre, ni celui de Rodogune dans la pièce qui porte ce titre, ni celui de Phocas, de Léontine, ou de Pulchérie dans Héraclius, mais une salle sur laquelle ouvrent ces divers appartements, à qui j'attribuerois deux priviléges : l'un, que chacun de ceux qui y parleroit fût présumé y parler avec le même secret que s'il éloit dans sa chambre; l'autre, qu'au lieu que dans l'ordre commun il est quelquesois de la bienséance que ceux qui occupent le théâtre aillent trouver ceux qui sont dans leur cabinet pour parler à eux, ceux-ci pussent les venir trouver sur le théâtre, sans choquer cette bienséance, afin de conserver l'unité de lieu et la liaison des scènes. Ainsi Rodogune, dans le premier acte, vient trouver Laonice qu'elle devroit mander pour parler à elle; et, dans le quatrième, Cléopâtre vient trouver Antiochus au même lieu où il vient de slèchir Rodogune, bien que, dans l'exacte vraisemblance, ce prince devroit aller chercher sa mère dans son cabinet, puisqu'elle hait trop cette princesse pour venir parler à lui dans son appartement, où la première scène fixeroit le reste de cet acte, si l'on n'apportoit ce tempérament dont j'ai parlé à la rigoureuse unité de lieu.

Beaucoup de mes pièces en manqueront, si l'on ne veut point admettre cette modération, dont je me contenterai toujours à l'avenir, quand je ne pourrai satisfaire à la dernière rigueur de la règle. Je n'ai pu y en réduire que trois. Horace. Polueucte et Pompée. Si je me donne trop d'indulgence dans les autres, j'en aurai encore davantage pour ceux dont je verrai réussir les ouvrages sur la scène avec quelque apparence de régularité. Il est facile aux spéculatifs d'être sévères; mais s'ils vouloient donner dix ou douze poëmes de cette nature au public, ils élargiroient peut-être les règles encore plus que je ne fais, sitôt qu'ils auroient reconnu par l'expérience quelle contrainte apporte leur exactitude, et combien de belles choses elle bannit de notre théâtre. Quoi qu'il en soit, voilà mes opinions, ou, si vous voulez, mes hérésies touchant les principaux points de l'art, et je ne sais point mieux accorder les règles anciennes avec les agréments modernes. Je ne doute point qu'il ne soit aisé d'en trouver de meilleurs moyens, et je serai tout prêt de les suivre lorsqu'on les aura mis en pratique aussi heureusement qu'on y a vu les miens 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Après les exemples que Corneille donna dans ses pièces, il ne pouvait guere donner de préceptes plus utiles que dans ces discours. (Voltaire.)

## **OEUYRES**

DE

# THOMAS CORNEILLE

|   |   |  | ٠ |  |
|---|---|--|---|--|
| ٠ |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | - |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
|   |   |  |   |  |

#### FLOGE

### DE THOMAS CORNEILLE.

PRONONCÉ DANS L'ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES, A LA RENTRÉE PUBLIQUE D'APRÈS PAQUES, 4740, par M. de Boze.

Thomas Corneille naquit à Rouen, le 20 août 1625, de Pierre Corneille, avocat du roi à la table de marbre 1, et de Marthe Le Pesant, fille d'un maître des comptes, de qui sont aussi descendus MM. Le Pesant de Boisguilbert, dont l'un est conseiller en la grand'chambre du parlement de Rouen; l'autre, lieutenant-général et président au présidial de la même ville.

Le jeune Corneille fit ses classes aux Jésuites; et il y a apparence qu'il les fit bien. Ce que l'on en sait de plus particulier, c'est qu'étant en rhétorique il composa en vers latins une pièce que son régent trouva si fort à son gré, qu'il l'adopta, et la substitua à celle qu'il devoit faire représenter par ses écoliers pour la distribution des prix de l'année. Quand il cut fini ses études, il vint à Paris 3, où l'exemple de Pierre Corneille, son frère aîné, le tourna du côté du théâtre; exemple qui, pour être suivi, demandoit une affi-

Il était aussi lieutenant général des eaux et forêts de Normandie.

º Cette anecdote est vraie. Elle date de 1640. Thomas avait quinze ans. L'année suivante, en 1641, il remporta le prix de l'Ode, décerné par les Palipods de Rouen.

Boze semble croire qu'il vint s'établir à Paris. Il n'en est rien. Pierre et Thomas ne quitterent Rouen qu'en 1662. (Id.)

nité de génie que les liaisons du sang ne donnent point, et que l'on ne compte guère entre les titres de famille.

Son début fut heureux, et *Timocrate*, une de ses premières tragédies <sup>1</sup>, eut un si grand succès, qu'on la joua de suite pendant six mois <sup>2</sup>. Le roi vint exprès au Marais pour en voir la représentation; et le zèle de quelques amis de M. Corneille alla jusqu'à lui vouloir persuader d'en rester là, comme s'il n'y avoit eu rien à ajouter à la gloire qu'il avoit acquise, ou qu'on eût beaucoup risqué à la vouloir soutenir par de nouvelles productions. Mais *Laodice*, *Cumma*, *Darius*, *Annibal* et *Stilicon*, qu'il donna ensuite, ne reçurent pas moins d'applaudissements que *Timocrate*, et ce fut sans doute avec justice, puisque Pierre Corneille lui-même disoit qu'il auroit voulu les avoir faites. Il n'y avoit alors que M. Corneille dont nous parlons qui pût mériter la jalousie de son frère, et il n'y avoit peut-être que ce frère qui fût assez généreux pour l'avouer.

De ce tragique sublime, M. Corneille passa à des caractères qui, plus naturels, ou plus à la portée de nos mœurs, quoique toujours héroïques, n'avoient cependant pas encore été placés sur la scène françoise. Ariane et le Comte d'Essex, écrits dans ce goût, enlevèrent tous les suffrages dès qu'ils parurent; et le public, que l'on accuse de se rétracter si aisément, ne s'est pas même refroidi après trente à quarante ans d'examen. Ariane et le Comte d'Essex sont toujours demandés; on en sait les plus beaux endroits par cœur; ils plaisent comme s'ils avoient le mérite de la nouveauté; on y verse des larmes comme s'ils avoient encore l'avantage de la surprise.

Le comique prit aussi des beautés singulières entre les mains de M. Corneille; il commença par mettre au théâtre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Timocrate est la neuvième pièce de Thomas Corneille. Elle fut donnée en 1656. La première, les Engagements du hasard, remonte à 1647. (Louis Passy.)

<sup>2</sup> La Harpe se serait moins étonné du succès de cette pièce, s'il avait su que sous les habits de Timocrate la foule allait applaudir le duc de Guise. [Id.)

quantité de pièces espagnoles dont on ne croyoit pas qu'il fût possible de conserver l'esprit et le sel, si l'on vouloit les dégager des licences et des fictions qui leur sont particulières, et que notre scène n'admet point. De ce comique in génieux, mais outré, il a su, dans l'Inconnu et dans plusieurs autres pièces, revenir à un comique simple, instructif et gracieux, qui les a déjà presque fait survivre au siècle qui les a vues naître.

Il s'exerça encore à la poésie chantante; et nous avons de lui trois opéras <sup>2</sup> qui ne le cèdent à aucun ouvrage de ce genre.

Les œuvres dramatiques de Corneille sont imprimées et recueil, suivant l'ordre des temps. On en a fait plusieurs éditions à Paris, en province et dans les pays étrangers. Celles de Paris sont des années 1682, 1692, 1706; cette dernière, qui est la plus exacte, est aussi la plus ample : mais elle le seroit bien davantage, si Corneille y avoit voulu joindre tout ce qu'on sait qu'il a fait paroître sous d'autres noms 3. Ce recueil ne laisse pas d'être immense, et le cours d'une aussi longue vie que la sienne semble à peine y avoir pu suffire. Quarante pièces de théâtre au moins n'ont cependant emporté qu'une petite partie de son temps; et, ce qui est peut-être encore plus heureux, il n'y a presque donné que celui de sa jeunesse.

La traduction de quelques livres des Métamorphoses et des Éptires héroïques d'Ovide venoit d'acquérir à M. Corneille ce qui lui restoit à prétendre des honneurs de la poésie, quand il perdit son illustre frère, le grand Corneille; car pourquoi ne le nommerions-nous pas avec le public le grand Corneille dans l'éloge d'un frère qui s'étoit lui-même fait une douce habitude de l'appeler ainsi?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le succès de l'Inconnu eut les mêmes causes que celui de Timocrate. Thomas mit en scène une aventure et des personnages de son temps. (Louis Passy.)

<sup>2</sup> Psyché, Bellérophon, Médée. (Id.)

La Devineresse fut attribuée à de Visé, la Dame snoisible à Hauteroche. (ld.)

La mort d'un frère, quand elle n'est pas prématurée, ne touche la plupart des hommes que par un triste retour sur eux-mêmes. Ils mesurent l'intervalle, ils supputent les moments qu'ils croient leur rester; ce calcul les effraie, et la nature, qui suit toujours ses foiblesses, mais qui est souvent habile à les couvrir, met sur le compte de la tendresse une douleur causée par l'amour-propre. Il n'en étoit pas ainsi de ceux dont nous parlons. Outre que Pierre Corneille étoit de vingt ans plus âgé que son frère, il y avoit entre eux la plus parfaite union que l'on puisse imaginer; union qui les a quelquefois confondus aux yeux de leurs contemporains, et qui imposera d'autant plus à la postérité, qu'elle aura de nouveaux sujets de s'y méprendre.

Une estime réciproque, des inclinations et des travaux à peu près semblables, les engagements de la fortune, ceux même du hasard, tout sembloit avoir concouru à les unir. Nous en rapporterons un exemple qui paroîtra peut-être singulier. Ils avoient épousé les deux sœurs, en qui il se trouvoit la même différence d'âge qui étoit entre eux. Il y avoit des enfants de part et d'autre, et en pareil nombre 1. Ce n'étoit qu'une même maison, qu'un même domestique. Enfin, après plus de vingt-cinq ans de mariage, les deux frères n'avoient pas encore songé à faire le partage des biens de leurs femmes, biens situés en Normandie, dont elles étoient originaires, comme eux; et ce partage ne fut fait que par une nécessité indispensable, à la mort de Pierre Corneille.

L'Académic françoise, à qui la perte de ce grand homme fut également sensible, crut ne la pouvoir mieux réparer que par le choix d'un frère qui lui étoit cher, et qui marchoit glorieusement sur ses traces. On eût dit qu'il s'agissoit d'une

<sup>&#</sup>x27;Cela est inexact : Pierre eut huit enfants, dont plusieurs moururent, il est vrai, en bas âge ; Thomas n'en eut que deux : François Corneille et Marthe, qui épousa M. de Marsilly.

[Louis Passy.]

ſ

succession qui ne regardoit que lui. Il fut élu tout d'une voix. et cet honneur, qui sembloit achever le parallèle des deux frères, fut seul capable de suspendre les larmes de M. Corneille. On ne peut marquer plus de reconnoissance, ni la marquer plus éloquemment qu'il le sit dans le discours qu'il prononça le jour de sa réception. Mais ce qui relève infiniment le mérite de cette journée, c'est la manière dont M. Racine, alors directeur de l'Académie, répondit à ce discours, Après avoir décrit cette espèce de chaos où se trouvoit le poëme dramatique, quand M. Corneille l'aîné, à force de lutter contre le mauvais goût de son temps, ramena ensin la raison sur la scène, et l'y fit paroître accompagnée de toute la pompe et de tous les ornements dont elle étoit susceptible, il dit, en s'adressant au nouvel académicien : « Vous auriez pu bien mieux que moi, monsieur, lui rendre • les justes honneurs qu'il mérite, si vous n'eussiez appré-» bendé qu'en faisant l'éloge d'un frère avec qui vous avez • tant de conformité, il ne sembloit que vous fissiez votre » propre éloge. » Il ajoute que « c'est une si heureuse con-» formité qui lui a concilié toutes les voix pour remplir sa » place, et pour rendre à l'Académie, avec le même nom, le même esprit, le même enthousiasme, la même mo-» destie et les mêmes vertus. » Quel poids ces paroles n'avoient-elles point dans la bouche de M. Racine! Il parloit de ses rivaux.

L'utilité publique devint alors l'objet particulier des travaux de M. Corneille. Il entreprit de donner une nouvelle édition des Remarques de Vaugelas, avec des notes qui faciliteroient l'intelligence de chaque article, et qui expliqueroient les changements arrivés dans la langue depuis que ces remarques avoient été faites.

L'ouvrage parut en 2 vol. in-12, au commencement de l'année 1687; et M. Corneille, qui jusque-là n'avoit peutêtre passé que pour poète, fut bientôt reconnu pour un excellent grammairien. On admira surtout comment un homme qui s'étoit exercé toute sa vie sur des sujets pompeux ou amusants, et qui les avoit toujours traités avec une certaine facilité qui faisoit le principal caractère de son esprit, étoit entré tout d'un coup, et avec tant de précision, dans ce détail épineux de particules et de constructions, que l'on peut en quelque sorte appeler l'anatomie du langage.

Le succès de cette entreprise le conduisit à quelque chose de plus grand. L'Académie françoise faisoit imprimer son Dictionnaire, où elle n'avoit pas jugé à propos de rapporter les termes des arts et des sciences, qui, quoique plus ignorés que les simples termes de la langue, demandoient au fond une discussion qui étoit moins de son objet. M. Corneille se chargea d'en faire un Dictionnaire particulier, en manière de supplément, et y travailla avec une telle assiduité, qu'il parut en 4694, en même temps que celui de l'Académie, quoiqu'il fût de même en 2 vol. in-fol. Le public les a reçus avec une égale reconnoissance; et, les mettant toujours à la suite l'un de l'autre, il s'explique assez en faveur de M. Corneille, pour nous dispenser d'en dire davantage.

Trois ans après, c'est-à-dire en 1697, il donna une traduction en vers des quinze livres des Métamorphoses, dont il n'avoit autrefois publié que les six premiers. De tous les ouvrages qui nous restent des anciens poètes, il n'y en a point dont la matière soit plus diversifiée, et dont l'utilité soit plus connue: aussi presque toutes les nations se sont empressées à le traduire; les Grecs même n'ont pas dédaigné de le mettre en vers dans leur langue. Mais Ovide, qui s'arrête volontiers sur les endroits de la fable qui présentent des images riantes à la poésie, passe légèrement sur beaucoup de circonstances que personne peut-être n'ignoroit de son temps, et que très peu de gens savent aujourd'hui.

M. Corneille y a suppléé par le commentaire du monde

le plus ingénieux; il a inséré dans ces sortes d'endroits quelques vers surnuméraires, qui, répandant un nouveau jour sur la fable, en continuent si bien le sens, qu'on a peine à s'apercevoir qu'ils y soient ajoutés. C'est là le premier avantage : voici le second. Ces vers sont imprimés d'un caractère différent, et on peut les passer sans interrompre la liaison naturelle de ce qui précède et de ce qui suit. Ainsi il y a des notes pour ceux qui en ont besoin; c'est une traduction simplé pour les autres, et un agrément particulier pour tous.

Quand il plut au roi d'augmenter par un nouveau règlement l'Académie des Inscriptions, M. Corneille y fut appelé comme un sujet des plus utiles et des plus zélés: il l'étoit en effet. Son âge déjà fort avancé ne l'empèchoit point de se rendre très-régulièrement aux assemblées. Il perdit la vue bientôt après¹; mais cet accident si fâcheux ne dimi nua rien de son assiduité. D'autres infirmités succédant in sensiblement à la perte de ses yeux, on le déchargea des travaux de l'Académie, dont l'entrée, le droit de suffrage, et toutes les autres prérogatives lui furent conservées sous le titre de vétéran².

M. Corneille, tout aveugle qu'il étoit, et accablé sous le poids des années, ne laissa pas de faire encore d'heureux ef forts en faveur du public. Il lui donna d'abord les nouvelles Observations de l'Académie françoise sur Vaugelas, qu'il avoit exactement recueillies. Il mit ensuite sous la presse son grand Dictionnaire Géographique qui l'occupoit depuis quinze ans, et qui n'a été achevé d'imprimer qu'un an avant sa mort. Ce recueil, qui est en trois volumes in-folio, est le plus ample que nous ayons en ce genre. Il contient non-sculement une infinité d'articles que l'on chercheroit en vain

En 1704.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le 16 janvier 1705. La dignité de vétéran sut créée pour Thomas Cornelle. Elle exemptait de tous les travaux et même de l'assiduité. (Louis Passy.)

108 ELOGE

dans les autres dictionnaires; mais on y trouve de plus, dans les articles communs, des circonstances et des particularités qui les rendant beaucoup plus étendus, les rendent beaucoup plus curieux. Il en corrigea lui-même toutes les épreuves; il avoit dressé exprès un lecteur, dont il s'étoit rendu la prononciation si familière, qu'à l'entendre lire il jugeoit parfaitement des moindres fautes qui s'étoient glissées dans la ponctuation ou dans l'orthographe.

Dès que l'impression de cet ouvrage fut achevée<sup>1</sup>, M. Corneille se retira à Andely, petite ville de Normandie où il avoit du bien. Il y mourut la nuit du 8 au 9 du mois de décembre dernier 4709, âgé de quatre vingt-quatre ans, trois mois et quelques jours.

Il avoit joui toute sa vie, si l'on en excepte les cinq ou six dernières années, d'une santé égale et robuste, malgré son application continuelle au travail. Il est vrai que personne ne travailloit avec tant de facilité. On dit qu'Ariane, sa tragédie favorite, ne lui avoit coûté que dix-sept jours, et qu'il n'en avoit donné que vingt-deux à quelques autres. Il étoit d'une conversation aisée; ses expressions vives et naturelles la rendoient légère sur quelque sujet qu'elle roulât. Il avoit conservé une politesse surprenante jusque dans ces derniers temps où l'âge sembloit devoir l'affranchir de beaucoup d'attention; et à cette politesse, il joignoit un cœur tendre qui se livroit aisément à ceux qu'il sentoit être du même caractère.

Pénétré des vérités de la religion, il en remplissoit les devoirs avec la dernière exactitude, mais sans aucune affectation. Très sincèrement modeste, il n'avoit jamais voulu profiter des occasions favorables de se montrer à la cour, ni chez les grands; et toujours empressé à louer le mérite d'autrui, on l'a vu plusieurs fois se dérober aux applaudissements que

De Boze se trompe. Thomas resta à Paris jusqu'au 29 août 1709. Il signa ce même jour sur le registre de présence à l'Académie. (Louis Passy.)

le sien lui attiroit. Il aimoit sur toutes choses une vie tranquille, quelque obscure qu'elle pût être, bienfaisant d'ailleurs, généreux, libéral même dans la plus médiocre fortune <sup>1</sup>. Tous ceux qui l'ont connu le regrettent, comme si la mort l'eût enlevé à la fleur de son âge; car la vertu ne vieillit point.

<sup>&#</sup>x27;Malgré le travail extraordinaire auquel il se livra, Thomas resta pauvre. Sa fortune s'élevait environ à un capital de 20,000 .ivres. (Louir Passy.)

|  |     | • |   |
|--|-----|---|---|
|  |     |   |   |
|  |     |   | • |
|  | . • |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     | • |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |
|  |     |   |   |

## ARIANE,

TRAGÉDIE.

1672.

## PRÉFACE DE VOLTAIRE.

Artane eut un succès prodigieux en 1672, et balança beaucoup la réputation du Bajazet de Racine, qu'on jouait en même temps, quoique assurément Ariane n'approche pas de Bajazet: mais le sujet était heureux. Les hommes, tout ingrats qu'ils sont, s'intéressent toujours à une femme tendre, abandonnée par un ingrat; et les femmes qui se retrouvent dans cette peinture pleurent sur elles-mêmes.

Presque personne n'examine à la représentation si la pièce est bien faite et bien écrite : on est touché; on a eu du plaisir pendant une heure; ce plaisir même est rare; et l'examen n'est que pour les connaisseurs.

On rapporte, dans la Bibliothèque des Thédires, qu'Ariane sut saite en quarante ' jours. Je ne suis pas étonné de cette rapidité dans un homme qui a l'habitude des vers, et qui est plein de son sujet. On peut aller vite quand on se permet des vers prosaîques, et qu'on sacrisse tous les personnages à un seul. Cette pièce est au rang de celles qu'on joue souvent, lorsqu'une actrice veut se distinguer par un rôle capable de la faire valoir. La situation est très-touchante. Une semme qui a tout sait pour Thésée, qui l'a tiré du plus grand péril, qui s'est sacrissée pour lui, qui se croît aimée, qui mérite de l'être, qui se voit trahie par sa sœur, et abandonnée par son amant, est un des plus heureux sujets de l'antiquité. Il est bien plus intéressant que la Didon de Virgile; car Didon a bien moins sait pour Énée, et n'est point trahie par sa sœur: elle n'éprouve point d'infidélité, et il n'y avait peut-être pas là de quoi se brûler.

Il est inutile d'ajouter que ce sujet vaut infiniment mieux

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans la Notice, en forme d'éloge, qui précède, on dit qu'il fit cette pièce en dix-sept jours.

que celui de Médée. Une empoisonueuse, une meurtrière ne peut toucher des cœurs et des esprits bien faits.

Thomas Corneille fut plus heureux dans le choix de ce sujet, que son frère ne le fut dans aucun des siens depuis Rodogune; mais je doute que Pierre Corneille eût mieux fait le rôle d'Ariane que son frère.

#### PERSONNAGES.

QENABUS, roi de Naxe.
THÉSÉE, fils d'Égée, roi d'Athènes.
PIRITHOUS, fils d'Ixion, roi des Lapithes.
ARIANE, fille de Minos, roi de Crète.
PHÉDRE, sœur d'Ariane.
KÉRINE, coufidente d'Ariane.
ARCAS, Naxies, confident d'Ofinarus.

La scène est dans l'isle de Naxe.

## ACTE PREMIER.

SCÈNE I. - OENARUS, ARCAS.

#### OENARUS.

Je le confesse, Arcas, ma foiblesse redouble 1, Je ne puis voir ici Pirithoüs sans trouble. Quelques maux où ma flamme ait dû me préparer, C'étoit toujours beaucoup que les voir différer. La princesse avoit beau m'étaler sa constance, Son hymen reculé flattoit mon espérance; Et si Thésée avoit et son cœur et sa foi, Contre elle, contre lui, le temps étoit pour moi. De ce foible secours Pirithoüs me prive;

'Ce rôle d'Oknarus est visiblement imité de celui d'Antiochus dans Béré nice, et c'est une mauvaise copie d'un original défectueux par lui-même. [Voltaire.] Par lui de mon malheur l'instant fatal arrive. Cet ami, si long-temps de Thésée attendu, Pour partager sa joie en ces lieux s'est rendu; Il vient être témoin du bonheur de sa flamme. Ainsi plus de remise; il faut m'arracher l'âme, Et me soumettre enfin au tourment sans égal De voir tout ce que j'aime au pouvoir d'un rival.

#### ARCAS.

Ariane vous charme, et sans doute elle est belle: Mais, seigneur, quand l'amour vous a parlé pour elle, Avez-vous ignoré que déjà d'autres feux La mettoient hors d'état de répondre à vos vœux? Sitôt que dans cette isle, où les vents la poussèrent, Aux veux de votre cour ses beautés éclatèrent. Vous sûtes que Thésée avoit par son secours Du labyrinthe en Crète évité les détours 1, Et que, pour reconnoître une amour si fidèle, Vainqueur du Minotaure, il fuyoit avec elle. Quel espoir vous laissoient des nœuds si bien formés ?? lls étoient l'un de l'autre également charmés : Chacun d'eux l'avouoit; et vous-même en cette isle, Contre le sier Minos leur promettant asile, Vous les pressiez d'abord d'avancer l'houreux jour Qui devoit par l'hymen couronner leur amour.

#### OENARUS.

Que n'ont-ils pu me croire! ils m'auroient vu sans peine Consentir à ces nœuds dont l'image me gêne.

Soiter les détours du labyrinthe en Crète. Thésee n'évita pas les détours du labyrinthe en Crète, puisqu'il fallait nécessairement passer par ces détours-La difficulté n'était pas de les éviter, mais de sortir en ne les évitant pas. Virgile dit:

Hic labor, illa domus, et mextricabilis error.

Ovide dit:

Ducit in errorem variarum ambage viarum.

Racine dit :

Par vous auroit péri le monstre de la Crète, Malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, Ma sœur du fi fatal ett armé votre main.

(Voltaire.)

\* Un nœud est-il bien formé, parce qu'on s'enfuit avec une femme ? (Voltaire.)

Quoique alors Ariane eût les mêmes appas, On résiste aisément quand on n'espère pas; Et du moins je n'eusse eu, pour sauver ma franchise, Qu'à vaincre de mes sens la première surprise. Mais si mon triste cœur à l'amour s'est rendu, Thésée en est la cause, et lui seul m'a perdu. Sans songer quels honneurs l'attendent dans Athènes, Ici depuis trois mois il languit dans ses chaînes; Et, quoi que dans l'hymen il dût trouver d'appas, Pirithous absent, il ne les goûtoit pas. Pour en choisir le jour il a fallu l'attendre. C'est beaucoup d'amitié pour un amour si tendre. Ces délais démentoient un cœur bien enflammé. Et qui n'auroit pas cru qu'il n'auroit point aimé? Voilà sur quoi mon âme à l'espoir enhardie S'est peut-être en secret un peu trop applaudie. Les plus charmants objets qui brillent dans ma cour Sembloient chercher Thésée, et briguer son amour. Il rendoit quelques soins à Mégiste, à Cyane; Tout cela me flattoit du côté d'Ariane: Et j'allois quelquefois jusqu'à m'imaginer Qu'il dédaignoit un bien qu'il n'osoit me donner. ARCAS.

Dans l'étroite amitié qui depuis tant d'années
De deux amis si chers unit les destinées,
Il n'est pas surprenant que, malgré de beaux feux,
Thésée ait jusqu'ici refusé d'être heureux:
C'est de quoi mieux goûter le fruit de sa victoire,
Qu'avoir Pirithous pour témoin de sa gloire.
Mais, seigneur, Ariane a-t-elle en son amant
Blâmé pour un ami ce trop d'empressement?
En avez-vous trouvé plus d'accès auprès d'elle?
OENARUS.

C'est là ma peine, Arcas : Ariane est fidèle.

Mes languissants regards, mes inquiets soupirs,
N'ont que trop de ma flamme expliqué les désirs.
C'étoit peu; j'ai parlé. Mais pour l'heureux Théséo
D'un feu si violent son âme est embrasée,
Qu'elle a toujours depuis appliqué tous ses soins
A fuir l'occasion de me voir sans témoins.
Phèdre sa sœur, qui sait les peines que j'endure,

Soulage en m'écoutant ma funeste aventure; Et, comme il ne faut rien pour flatter un amant, Je m'obstine par elle, et chéris mon tourment.

ARCAS.

OENARUS.

Avec un tel secours vous êtes moins à plaindre. Mais Phèdre est sans amour, et d'un mérite à craindre : Vous la voyez souvent; et j'admire, seigneur, Que sa beauté n'ait rien qui touche votre cœur.

Vois par là de l'amour le bizarre caprice. Phèdre dans sa beauté n'a rien qui n'éblouisse: Les charmes de sa sœur sont à peine aussi doux: Je n'ai qu'à dire un mot pour en être l'époux : Cependant, quoique aimable, et peut-être plus belle. Je la vois, je lui parle, et ne sens rien pour elle. Non, ce n'est ni par choix, ni par raison d'aimer. Qu'en voyant ce qui plaît on se laisse enflammer: D'un aveugle penchant le charme imperceptible 1 Frappe, saisit, entraîne, et rend un cœur sensible: Et, par une secrète et nécessaire loi, On se livre à l'amour sans qu'on sache pourquoi. Je l'éprouve au supplice où le ciel me condamne. Tout me parle pour Phedre, et tout contre Ariane. Et, quoi que sur le choix ma raison ait de jour. L'une a ma seule estime, et l'autre mon amour. ARCAS.

Mais d'un pareil amour n'êtes-vous pas le maître, Qui peut tout ose tout.

OENARUS.

Que me fais-tu connoître!
L'ayant reçue ici, j'aurois la lâcheté
De violer les droits de l'hospitalité!
Quand je m'y résoudrois, quel espoir pour ma flamme!
En la tyrannisant, toucherois-je son âme?
Thésée est un héros fameux par tant d'exploits,

1 Ces vers sont une imitation de Rodogune:

Il est des nœuds secrets, il est des sympathies, Dont par le doux rapport les âmes assorties...

.Et de ces vers de la Suite du Menteur :

Quand les arrêts du ciel nous ont faits l'un pour l'autre, Lise, c'est un accord bientôt fait que le nôtre, etc. Qu'auprès d'elle en mérite il efface les rois. Son œur est tout à lui, j'en connois la constance : Et nous ferions en vain agir la violence. Ainsi par mon respect, au défaut d'ètre aimé, Méritons jusqu'au bout de m'en voir estimé. Par d'illustres efforts les grands œurs se connoissent; Et malgré mon amour... Mais les princes paroissent.

SCÈNE II. - OENARUS, THÉSÉE, PIRITHOUS, ARCAS.

#### OENARUS.

Enfin voici ce jour si long-temps attendu: Pirithous dans Naxe à Thésée est rendu; Et, quand un heureux sort permet qu'il le revoie, Il n'est pas malaisé de juger de sa joie. Après un tel bonheur rien ne manque à sa foi.

#### PIRITHOUS.

Cette joie est encor plus sensible pour moi, Seigneur; et plus Thésée a pendant mon absence D'un destin rigoureux souffert la violence, Plus c'est pour ma tendresse un aimable transport D'embrasser un ami dont j'ai pleuré la mort. Qui l'eût cru, que, du sort le choix illégitime L'ayant au Minotaure envoyé pour victime, Il dût, par un triomphe à jamais glorieux, Affranchir son pays d'un tribut odieux? Sur le bruit qui rendoit ces nouvelles certaines. L'espoir de son retour m'attira dans Athènes: Et par un ordre exprès ce fut là que je sus Ou'il attendoit ici son cher Pirithous. Soudain je vole à Naxe, où de sa renommée Mon âme à le revoir est d'autant plus charmée. Que, tout comblé qu'il est des faveurs d'un grand roi. Même zèle toujours l'intéresse pour moi.

#### OENARUS.

Que Thésée est heureux! Tandis qu'il peut attendre Tous les biens que promet l'amitié la plus tendre, Du plus parsait amour les savorables nœuds N'ont rien qu'un bel objet n'abandonne à ses vœus.

THÉSÉE.

Il ne saut pas juger sur ce qu'on voit paroître,

Seigneur: on n'est heureux qu'autant qu'on le croit être. Vous m'accablez de biens; et, quand je vous dois tant, Ne pouvant m'acquitter, je ne vis point content

Ce que j'ai fait pour vous vaut peu que l'on y pense. Mais si j'en attendois quelque reconnoissance, Prince, me dussiez-vous et la vie et l'honneur, Il seroit un moyen...

THÉSÉE.

Quel? Achevez, seigneur.

J'offre tout; et déjà mon cœur cède à la joie De penser...

OENARUS.

Vous voulez en vain que je le croie. Cessez d'avoir pour moi des soins trop empressés; Il vous en coûteroit plus que vous ne pensez.

THÉSÉE.

Doutez-vous de mon zèle? et...

OENARUS.

Non; je me condamne.

Aimez Pirithous, possédez Ariane. Un ami si parfait... de si charmants appas...¹ J'en dis trop. C'est à vous de ne m'enteudre pas : Ma gloire le veut, prince, et je vous le demande.

SCÈNE III. — PIRITHOUS, THÉSÉE.

PIRITHOUS.

Je ne sais si le roi ne veut pas qu'on l'entende; Mais au nom d'Ariane un peu trop de chaleur Me fait craindre pour vous le trouble de son cœur. Songez-y. S'il falloit qu'épris d'amour pour elle...

Sa passion est forte, et ne m'est pas nouvelle; Je la sus des l'instant qu'il s'en laissa charmer: Mais ce n'est pas un mal qui me doive alarmer. PIRITHOUS.

Il est vrai qu'Ariane auroit lieu de se plaindre,

'Qui ne sent dans toute cette scène, et surtout en cet endroit, la pusillammité de ce rôle? Asse cet charmants appas ! Pourquoi ce pauvre roi dit-il ain-i son secret à Thésée ? On laisse échapper les sentiments de son court devant sa maltreuse, mais non ses devant son rival. [Voltaire.] Si, chéri sans réserve, elle vous voyoit craindre. Je viens de lui parler, et je ne vis jamais Pour un illustre amant de plus ardents souhaits. C'est un amour pour vous si fort, si pur, si tendre, Que, quoi que pour vous plaire il fallût entreprendre, Son cœur, de cette gloire uniquement charmé...

THESEE.

Hélas! et que ne puis-je en être moins aimé! Je ne me verrois pas dans l'état déplorable Où me réduit sans cesse un amour qui m'accable, Un amour qui ne montre à mes sens désolés... Le puis-je diré?

#### PIRITHOUS.

O dieux ! est-ce vous qui parlez ? Ariane en beauté partout si renommée, Aimant avec excès, ne seroit point aimée ! Vous seriez insensible à de si doux appas !

Ils ont de quoi toucher, je ne l'ignore pas:

Ma raison, qui toujours s'intéresse pour elle,

Me dit qu'elle est aimable, et mes yeux qu'elle est belle
L'amour sur leur rapport tâche de m'ébranler:

Mais, quand le cœur se tait, l'amour a beau parler;

Pour engager ce cœur ses amorces sont vaines,

S'il ne court de lui-même au-devant de ses chaînes,

Et ne confond d'abord, par ses doux embarras,

Tous les raisonnements d'aimer ou n'aimer pas.

Mais vous souvenez-vous que, pour sauver Thésée, La fidèle Ariane à tout s'est exposée? Par la du labyrinthe heureusement tiré...

THÉSÉE.

Il est vrai; tout sans elle étoit désespéré: Du succès attendu son adresse suivie, Malgré le sort jaloux, m'a conservé la vie; Je la dois à ses soins. Mais par quelle rigueur Vouloir que je la paye aux dépens de mon cœur?

Ce n'est pas qu'en secret l'ardeur d'un si beau zèle Contre ma dureté n'ait combattu pour elle : Touché de son amour, confus de son éclat, Je me suis mille fois reproché d'ètre ingrat; Mille fois j'ai rougi de ce que j'ose faire. Mais mon ingratitude est un mal nécessaire; Et l'on s'efforce en vain, par d'assidus combats, A disposer d'un cœur qui ne se donne pas.

PIRITHOUS.

Votre mérite est grand, et peut l'avoir charmée; Mais quand elle vous aime elle se croit aimée. Ainsi vos vœux d'abord auront flatté sa foi, Et vous aurez juré...

THÉSÉE.

Qui n'eût fait comme moi?
Pour me suivre Ariane abandonnoit son père;
Je lui devois la vie; elle avoit de quoi plaire;
Mon cœur sans passion me laissoit présumer
Qu'il prendroit, à mon choix, l'habitude d'aimer.
Par là ce qu'il donnoit à la reconnoissance
De l'amour auprès d'elle eut l'entière apparence.
Pour payer ce qu'au sien je voyois être dû,
Mille devoirs... Hélas! c'est ce qui m'a perdu.
Je les rendois d'un air à me tromper moi-même,
A croire que déjà ma flamme étoit extrême,
Lorsqu'un trouble secret me fit apercevoir
Que souvent, pour aimer, c'est peu que le vouloir.
Phèdre à mes yeux surpris à toute heure exposée...

PIRITHOUS.

Quoi! la sœur d'Ariane a fait changer Thésée?

Oui, je l'aime; et telle est cette brûlante ardeur, Qu'il n'est rien qui la puisse arracher de mon cœur. Sa beauté, pour qui seule en secret je soupire, M'a fait voir de l'amour jusqu'où s'étend l'empire; Je l'ai connu par elle, et ne m'en sens charmé Que depuis que je l'aime et que j'en suis aimé.

Elle vous aime?

THÉSÉE.

Autant que je le puis attendre
Dans l'intérêt du sang qu'une sœur lui fait prendre.
Comme depuis long-temps l'amitié qui les joint
Forme entre elles des nœuds que l'amour ne rompt point,
Elle a quelquefois peine à contraindre son âme

De laisser sans scrupule agir toute sa flamme;
Et voudroit, pour montrer ce qu'elle sent pour moi,
Qu'Arianc eût cessé de prétendre à ma foi.
Cependant, pour ôter toute la défiance
Qu'auroit donné le cours de notre intelligence,
Naxe a peu de beautés pour qui des soins rendus
Ne me semblent coûter quelques soupirs perdus:
Cyane, Églé, Mégiste, ont part à cet hommage.
Ariane le voit, et n'en prend point d'ombrage;
Rien n'alarme son cœur : tant ce que je lui doi
Contre ma trahison lui répond de ma foi!
PIRITHOUS.

Ces devoirs partagés ont trop d'indifférence Pour vous faire aisément soupçonner d'inconstance. Mais, quand depuis trois mois vous m'avez attendu, Ne vous déclarant point, qu'avez-vous prétendu?

Flatter l'espoir du roi, donner temps à sa flamme De pouvoir, malgré lui, tyranniser son âme, Gagner l'esprit de Phèdre, et me débarrasser D'un hymen dont peut-être on m'auroit fait presser. PIRITHOUS.

Mais me voici dans Naxe; et, quoi qu'on puisse faire, Votre infidélité ne sauroit plus se taire. Quel prétexte auriez-vous encore à différer?

Je me suis trop contraint, il faut me déclarer.
Quoi que doive Ariane en ressentir de peine,
Il faut lui découvrir que son hymen me gêne,
Et, pour punir mon crime et se venger de moi,
La porter, s'il se peut, à faire choix du roi.
Vous seul, car de quel front lui confesser moi-même
Qu'en moi c'est un ingrat, un parjure qu'elle aime?...
Non, vous lui peindrez mieux l'embarras de mon cœur.
l'arlez; mais gardez bien de lui nommer sa sœur.
Savoir qu'une rivale ait mon âme charmée,
La chercher, la trouver dans une sœur aimée,
Ce seroit un supplice, après mon changement,
A faire tout oser à son ressentiment.
Ménagez sa douleur pour la rendre plus lente:
Avouez-lui l'amour, mais cachez-lui l'amante.

Sur qui que ses soupçons puissent ailleurs tomber, Phèdre à sa défiance est seule à dérober.

PIRITU

Je tairai ce qu'il faut; mais comme je condamne Votre iugrate conduite au regard d'Ariane, N'attendez point de moi que pour vous dégager Je lui parle du feu qui vous porte à changer. C'est un aveu honteux qu'un autre lui peut faire. Cependant, mon secours vous étant nécessaire, Si sur l'hymen du roi je puis être écouté, J'appuirai le projet dont je vous vois flatté. Phèdre vient, je vous laisse.

THÉSÉE.

O trop charmante vue!

### SCÈNE IV. - THÉSÉE, PHÈDRE.

THÉSÉE.

Eh bien! à quoi, madame, êtes-vous résolue? Je n'ai plus de prétexte à cacher mon secret. Ne verrez-vous jamais mon amour qu'à regret? Et quand Pirithoüs, que je feignois d'attendre, Me contraint à l'éclat qu'il m'a fallu suspendre, M'aimerez-vous si peu, que, pour le retarder. Vous me disiez encor que c'est trop hasarder?

PHÈDRE.

Vous pouvez là-dessus vous répondre vous-mème. Prince, je vous l'ai dit, il est vrai, je vous aime; Et, quand d'un cœur bien né la gloire est le secours, L'avoir dit une fois, c'est le dire toujours. Je n'examine point si je pouvois sans blâme Au feu qui m'a surprise abandonner mon âme; Peut-être à m'en défendre aurois-je trouvé jour : Mais il entre souvent du destin dans l'amour; Et, dût-il m'en coûter un éternel martyre, Le destin l'a voulu, c'est à moi d'y souscrire. J'aime donc; mais, malgré l'appât flatteur et doux Des tendres sentiments qui me parlent pour vous, Je ne puis oublier qu'Ariane exilée S'est, pour vos intérêts, elle-même immolée; Qu'aucun amour jamais n'eut tant de fermeté;

Qu'ayant tout fait pour vous elle a tout mérité; Et plus l'instant approche où cette infortunée, Après un long espoir, doit être abandonnée, Plus un secret remords trouve à me reprocher Oue ie lui vole un bien qui lui coûte si cher. Vous lui devez ce cœur dont vous m'offrez l'hommage; Vous lui devez la foi que votre amour m'engage: Vous lui devez ces vœux que déjà tant de fois...

Ah! ne me parlez plus de ce que je lui dois. Pour elle contre vous qu'ai-je oublié de faire? Quels efforts! J'ai tâché de l'aimer pour vous plaire; C'est mon crime, et peut-être il m'en faudroit haïr; Mais, vous m'en donniez l'ordre, il falloit obéir. Il falloit me la peindre aimable, jeune, belle, Voir son pays quitté, mes jours sauvés par elle: C'étoit de quoi sans doute assujettir mes vœux. A n'aimer qu'à lui plaire, à m'en tenir heureux. Mais son mérite en vain sembloit fixer ma flamme: Un tendre souvenir frappoit soudain mon âme: Dès le moindre retour vers un charme si doux. Je cédois au penchant qui m'entraîne vers vous. Et sentois dissiper par cette ardeur nouvelle Tous les projets d'amour que j'avois faits pour elle. PHÈDRE.

J'aurois de ces combats affranchi votre cœur Si j'eusse eu pour rivale une autre qu'une sœur; Mais trahir l'amitié dont on la voit sans cesse... Non, Thésée; elle m'aime avec trop de tendresse. D'un supplice si rude il faut la garantir; Sans doute elle en mourroit, je n'y puis consentir. Rendez-lui votre amour, cet amour qui sans elle Auroit peut-être dû me demeurer sidèle: Cet amour qui, toujours trop propre à me charmer. N'ose...

THÉSÉE.

Apprenez-moi donc à ne vous plus aimer. A briser ces liens où mon âme asservie A mis tout ce qui fait le bonheur de ma vie. Ces feux dont ma raison ne sauroit triompher, Apprenez-moi comment on les peut étouffer.

Comment on peut du cœur bannir la chère image...
Mais à quel sentiment ma passion m'engage!
Si la douceur d'aimer a pour vous quelque appas,
Me pourriez-vous apprendre à ne vous aimer pas?
PHÈDRE.

Il en est un moyen que ma gloire envisage:
Il faut de votre cœur arracher cette image.
Ma vue étant pour vous un mal contagieux,
Pour dégager ce cœur commencez par les yeux.
Fuyez de mes regards la trop flatteuse amorce;
Plus vous les souffrirez, plus ils auront de force.
Ce n'est qu'en s'éloignant qu'on pare de tels coups:
Si le triomphe est rude, il est digne de vous.
Il est beau d'étouffer ce qui peut trop nous plaire;
D'immoler à sa gloire...

THÉSÉE.

Et le pourrez-vous faire? Ces traits qu'en votre cœur mon amour a tracés, Quand vous me verrez moins, seront-ils effacés? Oublîrez-vous si tôt cet ardent sacrifice...

PHÈDRE.

Cruel! pourquoi vouloir accroître mon supplice?
M'accable-t-il si peu qu'il y faille ajouter
Les plaintes d'un amour que je n'ose écouter?
Puisque mon fier devoir le condamne à se taire,
Laissez-moi me cacher que vous m'avez su plaire;
Laissez-moi déguiser à mes chagrins jaloux
Qu'il n'est point d'heur pour moi, point de repos sans vous.
C'est trop : déjà mon cœur, à ma gloire infidèle,
De mes sens mutinés suit le parti rebelle;
Il se trouble, il s'emporte; et, dès que je vous voi,
Ma tremblante vertu ne répond plus de moi.
THÉSÉE.

Ah! puisqu'en ma faveur l'amour fait ce miracle, Oubliez qu'une sœur y voudra mettre obstacle. Pourquoi, pour l'épargner, trahir un si beau feu?

Mais sur quoi vous flatter d'obtenir son aveu? Sachant que vous m'aimez...

THÉSÉE.

C'est ce qu'il faut lui taire.

Sa fuite de Minos allume la colère:
Pour s'en mettre à couvert elle a besoin d'appui.
Le roi l'aime; faisons qu'elle s'attache à lui,
Et qu'acceptant sa main au défaut de la mienne
Elle souffre en ces lieux qu'un trône la soutienne.
Quand un nouvel amour, par l'hymen établi,
M'aura par l'habitude attiré son oubli,
Qu'elle verra pour moi son mépris nécessaire,
Nous pourrons de nos feux découvrir le mystère.
Mais, prêt à la porter à ce grand changement,
J'ai besoin de vous voir enhardir un amant;
De voir que dans vos yeux, quand ce projet me flatte,
En faveur de l'amour un peu de joie éclate;
Que, contre vos frayeurs rassurant votre esprit,
Elle efface...

PHEDRE.

Allez, prince; on vous aime, il suffit.

Peut-être que sur moi la crainte a trop d'empire.

Suivez ce qu'en secret votre cœur vous inspire;

Et de quoi que le mien puisse encor s'alarmer,

N'écoutez que l'amour, si vous savez aimer.

FIN DU PREMIER ACTE.

### ACTE SECOND.

SCÈNE I. - ARIANE, NÉRINE.

NÉRINE.

Le roi de ce refus eût eu lieu de se plaindre, Madame; vous devez un moment vous contraindre; Et, quoiqu'en l'écoutant vous ne puissiez douter Que c'est son amour seul qu'il vous faut écouler, Votre hymen, dont enfin l'heureux moment s'avance, Semble vous obliger à cette complaisance. Il vous perd, et la plainte a de quoi soulager.

#### ARIANE.

Je sais qu'avec le roi j'ai tout à ménager;
J'aurois tort de l'aigrir. L'asile qu'il nous prête
Contre la violence assure ma retraite.
D'ailleurs, tant de respect accompagne ses vœux,
Que souvent j'ai regret qu'il ne puisse être heureux.
Mais quand d'un premier feu l'âme tout occupée
Ne trouve de douceurs qu'aux traits qui l'ont frappée,
C'est un sujet d'ennui qui ne peut s'exprimer,
Qu'un amant qu'on néglige, et qui parle d'aimer.
Pour m'en rendre la peine à souffrir plus aisée 1,
Tandis que le roi vient, parle-moi de Thésée:
Peins-moi bien quel honneur je reçois de sa foi;
Peins-moi bien tout l'amour dont il brûle pour moi;
Offres-en à mes yeux la plus sensible image.

#### NÉRINE

Je crois que de son cœur vous avez tout l'hommage; Mais au point que de lui je vois vos sens charmés, C'est beaucoup s'il vous aime autant que vous l'aimez.

#### ARIANE.

Et puis-je trop l'aimer, quand, tout brillant de gloire, Mille fameux exploits l'offrent à ma mémoire? De cent monstres par lui l'univers dégagé Se voit d'un mauvais sang heureusement purgé. Combien, ainsi qu'Hercule, a-t-il pris de victimes! Combien vengé de morts! combien puni de crimes! Procruste et Cercyon, la terreur des humains, N'ont-ils pas succombé sous ses vaillantes mains? Ce n'est point le vanter que ce qu'on m'entend dire; Tout le monde le sait, tout le monde l'admire: Mais c'est peu; je voudrois que tout ce que je voi

'Hermione, dans Andromaque, dit la même chose, mais avec plus de sentiment et d'élégance :

> Ah! qu'Oreste à son gré m'impute ses douleurs, N'avons-nous d'entretien que celui de ses pleurs? Pyrrhus revient à nous! Hé bien ! chère Cléoue, Conçois-tu les transports de l'heureuse Hermione? Sais-tu quel est Pyrrhus? t'es-tu fait raconter Le nombre des exploits? Mais qui les peut compter? Intrépide, et partout suivi de la victoire, etc.

Cela est bien supérieur aux cent monstres dont l'univers a été dégagé par Thésée, et qui se voit purgé d'un mauvais sang, à ces victimes prises par Thésée et par Hercule, etc. (Voltaire.) S'en entretînt sans cosse, en parlât comme moi.
J'aime Phèdre; tu sais combien elle m'est chère:
Si quelque chose en elle a de quoi me déplaire,
C'est de voir son esprit, de froideur combattu,
Négliger entre nous de louer sa vertu.
Quand je dis qu'il s'acquiert une gloire immortelle,
Elle applaudit, m'approuve: et qui feroit moins qu'elle?
Mais enfin d'elle-même on ne l'entend jamais
De ce charmant héros élever les hauts faits:
Il faut en leur faveur expliquer son silence.

NÉRINE.

ARIANE.

Je ne m'étonne point de cette indifférence : N'ayant jamais aimé, son cœur ne conçoit pas...

Elle évite peut-être un cruel embarras.

L'amour n'a bien souvent qu'une douceur trompeuse :

Mais vivre indifférente, est-ce une vie heureuse?

NÉRIME.

Apprenez-le du roi, qui, de vous trop charmé, Ne souffriroit pas tant s'il n'avoit point aimé.

SCÈNE II. - OENARUS, ARIANE, NÉRINE.

#### OENARUS.

Ne vous offensez point, princesse incomparable,
Si, prêt à succomber au malheur qui m'accable,
Pour la dernière fois j'ai tâché d'obtenir
La triste liberté de vous entretenir.
Je la demande entière; et, quoi que puisse dire
Ce feu qui malgré vous prend sur moi trop d'empire,
Vous pouvez sans scrupule en voir mon cœur atteint,
Quand, pour prix de mes maux, je ne veux qu'être plaint.
ARIANE.

Je connois tout l'amour dont votre âme est éprise. Son excès m'a souvent causé de la surprise; Et vous ne direz rien que mon cœur interdit Pour vous-même avant vous ne se soit déjà dit. Tant d'ardeur méritoit que ce cœur, plus sensible A l'offre de vos vœux ne fût pas inflexible, Que d'un si noble hommage il se trouvât charmé; Mais, quand je vous ai vu, Thésée étoit aimé:

Vous savez son mérite, et le prix qu'il me coûte. Après cela, seigneur, parlez, je vous écoute.

Thésée a du mérite, et, je l'ai dit cent fois, Votre amour eût eu peine à faire un plus beau choix. Partout sa gloire éclate; on l'estime, on l'honore. Il vous aime, ou plutôt, madame, il vous adore: Vons le dire à toute heure est son soin le plus doux : Et qui pourroit moins faire étant aimé de vous? Après cette justice à sa flamme rendue, La mienne par pitié sera-t-elle entendue? Je ne vous redis point que tous mes sens ravis Cédèrent à l'amour sitôt que je vous vis : Vous l'avez déjà su par l'aveu téméraire Que de ma passion j'osai d'abord vous faire. Il fallut, pour cesser de vous être suspect. Ne vous en parler plus; je l'ai fait par respect. Pour ne vous aigrir pas, d'un rigoureux silence Je me suis imposé la dure violence: Et, s'il m'est échappé d'en soupirer tout bas, C'étoit bien m'en punir que ne m'écouter pas. Tant de rigueur n'a pu diminuer ma flamme. Pour vous voir sans pitié, je n'ai point changé d'âme. J'ai souffert, j'ai langui, d'amour tout consumé, Madame, et tout cela sans espoir d'être aimé: Par vos seuls intérêts vous m'avez été chère : J'ai regardé l'amour sans chercher le salaire; Et même, en ce funeste et dernier entretien, Prêt peut-être à mourir, je ne demande rien. Rendez Thésée heureux; vous l'aimez, il vous aime: Mais songez, en plaignant mon infortune extrême, Que vos bienfaits n'ont point sollicité ma foi; Que vous n'avez rien fait, rien hasardé pour moi; Et que lorsque mon cœur dispose de ma vie, C'est sans vous la devoir qu'il vous la sacrifie. Pour prix du pur amour qui le fait soupirer, S'il étoit quelque grâce où je pusse aspirer, Je vous demanderois, pour flatter mon martyre, Ou'au moins quand je vous perds vous daignassiez me dire Oue, sans ce premier feu pour vous si plein d'appas, l'aurois pu par mes soins ne vous déplaire pas.

Pour adoucir les maux où votre hymen m'expose, Ce que j'ose exiger sans doute est peu de chose; Mais un mot favorable, un sincère soupir, Est tout pour qui ne veut que l'entendre et mourir.

## ARIANE.

Seigneur, tant de vertu dans votre amour éclate, Qu'il faut vous l'avouer, je ne suis point ingrate. Mon cœur se sent touché de ce que je vous doi, Et voudroit être à vous s'il pouvoit être à moi : Mais il perdroit le prix dont vous le croyez être Si l'infidélité vous en rendoit le maître. Thésée y règne seul, et s'y trouve adoré. Dès la première fois je vous l'ai déclaré; Dès la première fois...

## OENARUS.

C'en est assez, madame;
Thésée a mérité que vous payiez sa flamme.
Pour lui Pirithous arrivé dans ma cour
Va presser votre hymen; choisissez-en le jour.
S'il faut que je donne ordre à l'apprêt nécessaire,
Parlez; il me suffit que ce sera vous plaire:
J'exécuterai tout. Peut-être il seroit mieux
De vouloir épargner ce supplice à mes yeux.
Que doit faire le coup, si l'image me tue?
Mais je me priverois par là de votre vue.
C'est ce qui peut surtout aigrir mon désespoir;
Et j'aime mieux mourir que cesser de vous voir.

## SCÈNE III. - OENARUS, THÉSÉE, ARIANE, NÉRINE.

#### QENARUS.

Prince, mon trouble parle; et, quand je voudrois taire <sup>1</sup> Le supplice où m'expose un destin trop contraire,

<sup>&#</sup>x27;On ne doit, ce me semble, faire un pareil aveu que quand il est absolument nécessaire. Aucune raison ne doit engager OEnarus à se déclarer le rival de Thésée. Antiochus, dans Bérénice, ne fait un pareil aveu qu'à la lin du cinquième acte; et c'est en quoi il y a un trè-grand art. Le style d'OEnarus nel le comble à l'insipidité de sou rôle; il adore les charmes de son amour, il en fait l'aveu au point de l'hymen. Il dit que c'est montrer asses ce qu'est un si brau feu, et qu'il est trahi par sa vertu, Comment est-il trahi par sa vertu, puisqu'il renonce à un si beau feu, et qu'il va préparer le mariage de Thésée et d'Ariane?

(Voltaire.)

De mes yeux interdits la confuse langueur Trahiroit malgré moi le secret de mon cœur. J'aime: et de cet amour dont i'adore les charmes La princesse est l'objet. N'en prenez point d'alarmes : Au point de votre hymen vous en faire l'aveu, C'est vous montrer assez ce qu'est un si beau feu. De tous ses mouvements ma raison me rend maître: L'effort est grand, sans doute; on en souffre; et peut-être Un rival tel que moi, par sa vertu trahi. Mérite d'être plaint, et non d'être haï. C'est tout ce qu'il prétend pour prix de sa victoire, Ce malheureux rival qui s'immole à sa gloire. Vos soupçons auroient pu faire outrage à ma foi, S'ils n'étoient avec vous expliqués avant moi : C'est en les prévenant que je me justifie. Ne considérez point le malheur de ma vie. L'hymen depuis long-temps attire tous vos vœux; J'y consens, des demain vous pouvez être heureux. Pirithous présent n'v laisse plus d'obstacle: Ma cour qui vous honore attend ce grand spectacle: Ordonnez-en la pompe; et, dans un sort si doux, Quoi que j'aie à souffrir, ne regardez que vous. Adieu, madame.

## SCÈNE IV. - THÉSÉE, ARIANE, NÉRINE.

THÉSÉE.

Il faut l'avouer à sa gloire, Sa vertu va plus loin que je n'aurois pu croire. Au bonheur d'un rival lui-même consentir!

ARIANE.

L'honneur à cet effort a dû l'assujettir. Qu'eût-il fait? Il sait trop que mon amour extrême, En s'attachant à vous, n'a cherché que vous-même; Et qu'ayant tout quitté pour vous prouver ma foi, Mille trônes offerts ne pourroient rien sur moi.

THÉSÉE.

Tant d'amour me confond ; et plus je vois, madame, Que je dois...

ARIANE.

Apprenez un projet de ma flamme.

Son amour paye assez ce que le mien me coûle; Le reste est peu de chose.

PIRITHOUS.

Il vous aime, sans doute. Et comment pourroit-il avoir le cœur si bas ¹ Que tenir tout de vous et ne vous aimer pas? Mais, madame, ce n'est que des âmes communes Que l'amour s'autorise à régler les fortunes. Qu'Athènes se déclare ou pour ou contre vous, Vous avez de Minos à craindre le courroux; Et l'hymen seul du roi peut sans incertitude Vous ôter là-dessus tout lieu d'inquiétude. Il vous aime; et de vous Naxe prenant la loi Calmera...

ARIANE.

Vous voulez que j'épouse le roi? Certes, l'avis est rare! et, si j'ose vous croire, Un noble changement me va combler de gloire! Me connoissez-vous bien?

## PIRITHOUS.

Les moindres lâchetés
Sont pour votre grand cœur des crimes détestés;
Vous avez pour la gloire une ardeur sans parcille:
Mais, madame, je sais ce que je vous conscille;
Et si vous me croyez, quels que soient mes avis,
Vous vous trouverez bien de les avoir suivis.

#### ARIANE.

Qui? moi les suivre? moi qui voudrois pour Thésée A cent et cent périls voir ma vie exposée?
Dieux! quel étonnement seroit au sien égal,
S'il savoit qu'un ami parlât pour son rival,
S'il savoit qu'il voulût lui ravir ce qu'il aime?
PIRITHOUS.

Vous le consulterez; n'en croyez que lui-même.

Quoi ! si l'offre d'un trône avoit pu m'éblouir, Je lui demanderois si je dois le trahir,

<sup>\*</sup> Ces deux vers sont imités de ces deux-ci, de Sévère, dans Polyeucts : Un homme aimé de vous; mais quel cœn assez hos Auroit pu vous connoître, et ne vous aimer pas?

Si je dois l'exposer au plus cruel martyre Qu'un amant...

#### PIRITHOUS.

Je n'ai dit que ce que j'ai dû dire. Vous y penserez mieux; et peut-être qu'un jour Vous prendrez un peu moins le parti de l'amour. Adieu, madame.

#### ARIANE.

Il dit ce qu'il faut qu'il me dise!

Demeurez. Avec moi c'est en vain qu'on déguise:

Vous en avez trop dit pour ne me pas tirer

D'un doute dont mon cœur commence à soupirer.

J'en tremble, et c'est pour moi la plus sensible atteinte.

Éclaircissez ce doute, et dissipez ma crainte:

Autrement je croirai qu'une nouvelle ardeur

Rend Thésée infidèle, et me vole son cœur;

Que pour un autre objet, sans souci de sa gloire...

## PIRITHOUS.

Je me tais; c'est à vous à voir ce qu'il faut croire.

### ARIANE.

Ce qu'il faut croire! ah dieux! vous me désespérez. Je verrois à mes vœux d'autres vœux préférés! Thésée à me quitter... Mais quel soupçon j'écoute! Non, non, Pirithoüs, on vous trompe, sans doute. Il m'aime; et s'il m'en faut séparer quelque jour, Je pleurerai sa mort, et non pas son amour.

#### PIRITHOUS.

Souvent ce qui nous plaît, par une erreur fatale...

Parlez plus clairement : ai-je quelque rivale? Thésée a-t-il changé? viole-t-il sa foi?

## PIRITHOUS.

Mon silence déjà s'est expliqué pour moi; Par là je vons dis tout. Vos ennuis me font peine; Mais quand leur seul remède est de vous faire reine, N'oubliez point qu'à Naxe on veut vous couronner; C'est le meilleur conseil qu'on vous puisse donner. La présence commence à vous être importune : Je me retire.

## ARIANE.

## SCÈNE VI. - ARIANE, NERINE.

#### ARIANE.

As-tu conçu mon infortune? Il n'en faut point douter, je suis trahie. Hélas, Nérine!

NÉRINE.

Je vous plains.

ARIANE.

Qui ne me plaindroit pas?

Tu le sais, tu l'as vu, j'ai tout fait pour Thésée; Seule à son mauvais sort je me suis opposée: Et quand je me dois tout promettre de sa foi, Thésée a de l'amour pour une autre que moi! Une au!re passion dans son cœur a pu naître! J'ai mal oui, Nérine, et cela ne peut être. Ce seroit trahir tout, raison, gloire, équité. Thésée a trop de cœur pour tant de lâcheté, Pour croire qu'à ma mort son injustice aspire.

NÉRINE.

Pirithous ne dit que ce qu'il lui fait dire : Et quand il a voulu l'attendre si long-temps, Ce n'étoit qu'un prétexte à ses feux inconstants; Il nourrissoit dès lors l'ardeur qui le domine.

#### ARIANE

Ah! que me fais-tu voir, trop cruelle Nérine?
Sur le gouffre des maux qui me vont abimer,
Pourquoi m'ouvrir les yeux quand je les veux fermer?
Hélas! il est donc vrai que mon âme abusée
N'adoroit qu'un ingrat en adorant Thésée!
Dieux, contre un tel ennui soutenez ma raison;
Elle cède à l'horreur de cette trahison:
Je la sens qui déjà... Mais quand elle s'égarc,
Pourquoi la regretter cette raison barbare,
Qui ne peut plus servir qu'à me faire mieux voir
Le sujet de ma rage et de mon désespoir?
Quoi! Nérine, pour prix de l'amour le plus tendro...

SCÈNE VII. - ARIANE, PHÈDRE, NERINE.

ARIANE.

Ah! ma sœur, savez-vous ce qu'on vient de m'apprendre:

Vous avez cru Thésée un héros tout parfait; Vous l'estimiez, sans doute; et qui ne l'eût pas fait? N'attendez plus de foi, plus d'honneur : tout chancelle, Tout doit être suspect; Thésée est infidèle.

Quoi! Thésée...

#### ARIANE.

Oui, ma sœur, après ce qu'il me doit,
Me quitter est le prix que ma flamme en reçoit;
Il me trahit au point que sa foi violée
Doit avoir irrité mon âme désolée.
J'ai honte, en vous contant l'excès de mes malheurs,
Que mon ressentiment s'exhale par mes pleurs.
Son sang devroit payer la douleur qui me presse.
C'est là, ma sœur, c'est là, sans pitié, sans tendresse,
Comme après un forfait si noir, si peu commun,
On traite les ingrats; et Thésée en est un.
Mais quoi qu'à ma vengeance un fler dépit suggère,
Mon amour est encor plus fort que ma colère.
Ma main tremble; et, malgré son parjure odieux,
Je vois toujours en lui ce que j'aime le mieux.
PRIEDRE.

Un revers si cruel vous rend sans doute à plaindre; Et, vous voyant souffrir ce qu'on n'a pas dû craindre, On conçoit aisément jusqu'où le désespoir...

### ARIANE.

Ah! qu'on est éloigné de le bien concevoir!
Pour pénétrer l'horreur du tourment de mon âme,
Il faudroit qu'on sentit même ardeur, même flamme;
Qu'avec même tendresse on eût donné sa foi :
Et personne jamais n'a tant aimé que moi.

Se peut il qu'un héros d'une vertu sublime
Souille ainsi... Quelquefois le remords suit le crime.
Si le sien lui faisoit sentir ces durs combats...
Ma sœur, au nom des dieux, ne m'abandonnez pas.
Je sais que vous m'aimez, et vous le devez faire.
Vous m'avez dès l'enfance été toujours si chère,
Que cette inébranlable et fidèle amitié
Mérite bien de vous au moins quelque pitié.
Allez trouver... hétas! dirai-je mon parjure?
Peignez-lui bien l'excès du tourment que j'endure:

Prenez, pour l'arracher à son nouveau penchant, Ce que les plus grands maux offrent de plus touchant. Dites-lui qu'à son feu j'immolerois ma vie, S'il pouvoit vivre heureux après m'avoir trahie. D'un juste et long remords avancez-lui les coups. Enfin, ma sœur, enfin, je n'espère qu'en vous. Le ciel m'inspira bien, quand par l'amour séduite Je vous fis malgré vous accompagner ma fuite: Il semble que dès lors il me faisoit prévoir Le funeste besoiu que j'en devois avoir.

Sans vous, à mes malheurs où chercher du remède?

Je vais mander Thésée; et si son cœur ne cède, Madame, en lui parlant, vous devez présumer... ARIANE.

Hélas! et plût au ciel que vous sussiez aimer, Que vous pussiez savoir, par votre expérience, Jusqu'où d'un fort amour s'étend la violence! Pour émouvoir l'ingrat, pour fléchir sa rigueur, Vous trouveriez bien mieux le chemin de son cœur; Vous auriez plus d'adresse à lui faire l'image De mes confus transports de douleur et de rage: Tous les traits en seroient plus vivement tracés. N'importe; essayez tout; parlez, priez, pressez. Au défaut de l'amour, puisqu'il n'a pu vous plaire, Votre amitié pour moi fera ce qu'il faut faire. Allez, ma sœur; courez empècher mon trépas. Toi, viens, suis-moi, Nérine, et ne me quitte pas.

FIN DU SECOND ACTE.

## ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - PIRITHOUS, PHÈDRE.

PIRITHOUS.

Ce seroit perdre temps, il ne faut plus prétendre Que rien touche Thésée, et le force à se rendre. J'admire encor, madame, avec quelle vertu
Vous avez de nouveau si long-temps combattu.
Par son manque de foi, contre vous-même armée,
Vous avez fait paroître une sœur opprimée;
Vous avez essayé par un tendre retour
De ramener son cœur vers son premier amour;
Et prière, et menace, et fierté de courage,
Tout vient pour le fléchir d'être mis en usage.
Mais, sur ce changement qui semble vous gêner,
L'ingratitude en vain vous le fait condamner:
Vos yeux rendent pour lui ce crime nécessaire;
Et s'il cède au remords quelquefois pour vous plaire,
Quoi que vous ait promis ce repentir confus,
Sitôt qu'il vous regarde il ne s'en souvient plus.
PRÉDRE.

Les dieux me sont témoins que de son injustice Je souffre malgré moi qu'il me rende complice. Ce qu'il doit à ma sœur méritoit que sa foi Se fit de l'aimer seule une sévère loi : Et quand des longs ennuis où ce refus l'expose Par ma facilité je me trouve la cause, Il n'est peine, supplice, où, pour l'en garantir, La pitié de ses maux ne me fit consentir. L'amour que j'ai pour lui me noircit peu vers elle : Je l'ai pris sans songer à le rendre infidèle; Ou plutôt j'ai senti tout mon cœur s'enflammer Avant que de savoir si je voulois aimer. Mais si ce feu trop prompt n'eut rien de volontaire, Il dépendoit de moi de parler, ou me taire. J'ai parlé, c'est mon crime; et Thésée applaudi A l'infidélité par là s'est enhardi. Ah! qu'on se défend mal auprès de ce qu'on aime! Ses regards m'expliquoient sa passion extrême; Les miens à la flatter s'échappoient malgré moi ; N'éloit-ce pas assez pour corrompre sa foi? J'eus beau vouloir régler son âme trop charmée, Il fallut voir sa flamme, et souffrir d'être aimée; J'en craignis le péril, il me sut éblouir. Que de foiblesse! il faut l'empêcher d'en jouir, Combattre incessamment son infidèle audace. Allez. Pirithous; revoyez-le, de grâce:

De peur qu'en mon amour il prenne trop d'appui, Otez-lui tout espoir que je puisse être à lui. J'ai déjà beaucoup dit, dites-lui plus encore.

### PIRITHOUS.

Nous avancerions peu, madame; il vous adore¹: Et quand, pour l'étonner à force de refus, Vous vous obstineriez à ne l'écouter plus, Son âme toute à vous n'en seroit pas plus prête A suivre d'autres lois, et changer de conquête. Quoique le coup soit rude, achevons de frapper, Pour servir Ariane, il faut la détromper; Il faut lui faire voir qu'une flamme nouvelle Ayant détruit l'amour que Thésée eut pour elle, Sa sûreté l'oblige à ne pas dédaigner La gloire d'un hymen qui la fera régner. Le roi l'aime, et son trônc est pour elle un asile.

## PHÈDRE.

Quoi! je la trahirois, elle qui, trop facile,
Trop aveugle à m'aimer, se confie à ma foi
Pour toucher un amant qui la quitte pour moi!
Et quand elle sauroit que par mes foibles charmes,
Pour lui percer le cœur, j'aurois prêté des armes,
Je pourrois à ses yeux lâchement exposer
Les criminels appas qui la font mépriser!
Je pourrois soutenir le sensible reproche
Qu'un trop juste courroux...

#### PIRITHOUS.

Voyez qu'elle s'approche,

Parlons: son intérêt nous oblige à bannir Tout l'espoir que son feu tâche d'entretenir.

SCÈNE II. - ARIANE, PIRITHOUS, PHÈDRE, NÉRINE.

#### ARIANE.

Hé bien! ma sœur, Thésée est-il inexorable? N'avez-vous pu surprendre un soupir favorable? Et quand au repentir on le porte à céder, Croit-il que mon amour ose trop demander?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le personnage de Pirithous est un peu làche. Est-ce à lai d'encourager Phèdre dans sa perfidie? (Voltaire.)

## PHÈDRE.

Madame, j'ai tout fait pour ébranler son âme;
J'ai peint son changement lâche, odieux, infâme.
Pirithous lui-même est témoin des efforts
Par où j'ai cru pouvoir le contraindre au remords.
Il connoît et son crime et son ingratitude;
Il s'en hait; il en sent la peine la plus rude;
Ses ennuis de vos maux égalent la rigueur:
Mais l'amour en tyran dispose de son cœur;
Et le destin, plus fort que sa reconnoissance,
Malgré ce qu'il vous doit, l'entraîne à l'inconstance.

ARIANE.

Quelle excuse! et pour moi qu'il rend peu de combat! Il hait l'ingratitude, et se plaît d'être ingrat! Puisqu'en sa dureté son lâche cœur demeure, Ma sœur, il ne sait point qu'il faudra que j'en meure; Vous avez oublié de bien marquer l'horreur Du fatal désespoir qui règne dans mon cœur; Vous avez oublié, pour bien peindre ma rage, D'assembler tous les maux dont on connoît l'image; Il y seroit sensible, et ne pourroit souffrir Que qui sauva ses jours fût forcée à mourir.

Si vous saviez pour vous ce qu'a fait ma tendresse, Vous soupçonneriez moins...

#### ARIANE.

J'ai tort, je le confesse;
Mais, dans un mal sous qui la constance est à bout,
On s'égare, on s'emporte, et l'on s'en prend à tout.
PIRITHOUS.

Madame, de ces maux à qui la raison cède, Le temps, qui calme tout, est l'unique remède; C'est par lui seul...

## ARIANE.

Les coups n'en sont guère importants, Quand on peut se résoudre à s'en remettre au temps. Thésée est insensible à l'ennui qui me touche! Il y consent! Je veux l'apprendre de sa bouche. Je l'attendrai, ma sœur; qu'il vienne.

Je crains bien

Que vous ne vous plaigniez de ce triste entretien. Voir un ingrat qu'on aime, et le voir inflexible, C'est de tous les ennuis l'ennui le plus sensible. Vous en souffrirez trop; et pour peu de souci...

Allez, ma sœur, de grâce, et l'envoyez ici.

SCÈNE III. - ARIANE, PIRITHOUS, NÉRINE.

## PIRITHOUS.

Par ce que je vous dis, ne croyez pas, madame, Que je veuille applaudir à sa nouvelle flamme. Sachant ce qu'il devoit au généreux amour Qui vous fit tout oser pour lui sauver le jour, Je partageai dès lors l'heureuse destinée Qu'à ses vœux les plus doux offroit votre hyménée; Et je venois ici, plein de ressentiment, Rendre grâce à l'amante, en embrassant l'amant. Jugez de ma surprise à le voir infidèle, A voir que vers une autre une autre ardeur l'appelle, Et qu'il ne m'attendoit que pour vous anuoncer L'injustice où l'amour se plaît à le forcer.

#### ARIANE.

Et ne devois-je pas, quoi qu'il me fit entendre, Pénétrer les raisons qui vous faisoient attendre, Et juger qu'en un cœur épris d'un feu constant. L'amour à l'amitié ne défère pas tant? Ah! quand il est ardent, qu'aisément il s'abuse! Il croit ce qu'il souhaite, et prend tout pour excuse. Si Thésée avoit peu de ces empressements Qu'une sensible ardeur inspire aux vrais amants, Je croyois que son âme, au-dessus du vulgaire, Dédaignoit de l'amour la conduite ordinaire, Et qu'en sa passion garder tant de repos, C'étoit suivre en aimant la route des héros. Je faisois plus; j'allois jusqu'à voir sans alarmes Oue des beautés de Naxe il estimât les charmes : Et ne pouvois penser qu'avant recu sa foi. Quelques vœux égarés pussent rien contre moi. Mais enfin, puisque rien pour lui n'est plus à taire, Quel est ce rare objet que son choix me présère?

PIRITHOUS.

C'est ce que de son exur je ne puis arracher.

ARIANE.

Ma colère est suspecte, il faut me le cacher.

J'ignore ce qu'il craint; mais, lorsqu'il vous outrage, Songez que d'un grand roi vous recevez l'hommage : Il vous offre son trône; et, malgré le destin, Votre malheur par là trouve une heureuse fin. Tout vous porte, madame, à ce grand hyménée. Pourriez-vous demeurer errante, abandonnée? Déjà la Crète cherche à se venger de vous; Et Minos...

### ARIANE.

J'en crains peu le plus ardent courroux. Qu'il s'arme contre moi, que j'en sois poursuivic; Sans ce que j'aime, hélas! que faire de la vie? Au décret de mon sort achevons d'obéir. Thésée avec le ciel conspire à me trahir: Rompre un si grand projet, ce seroit lui déplaire. L'ingrat veut que je meure, il faut le satisfaire, Et lui laisser sentir, pour double châtiment, Le remords de ma perte et de son changement.

PIRITHOUS.

Le voici qui paroît. N'épargnez rien, madame, Pour rentrer dans vos droits, pour regagner son âme; Et si l'espoir en vain s'obstine à vous flatter, Songez ce qu'offre un trône à qui peut y monter.

SCÈNE IV. - ARIANE, THÉSÉE, NÉRINE.

#### ARYANE.

Approchez-vous, Thésée, et perdez cette crainte!. Pourquoi dans vos regards marquer tant de contrainte, Et m'aborder ainsi, quand rien ne vous confond, Le trouble dans les yeux, et la rougeur au front? Un héros tel que vous, à qui la gloire est chère,

<sup>&#</sup>x27; Cette soène est très-touchante au théâtre, du moins de la part d'Ariane, elle le serait encore davantage, si Ariane n'était pas tout à fait stre de son malheur. Il fant toujours faire durer cette incertitude le ples qu'on peut; c'est elle qui est l'âme de la tragédie.

[Voltaire.]

Quoi qu'il fasse, ne fait que ce qu'il voit à faire; Et si ce qu'on m'a dit a quelque vérité, Vous cesses de m'aimer, je l'aurai mérité. Le changement est grand, mais il est légitime, Je le crois : seulement apprenez-moi mon crume, Et d'où vient qu'exposée à de si rudes coups, Ariane n'est plus ce qu'elle fut pour vous.

Ah! pourquoi le penser? Elle est toujours la même, Même zèle toujours suit mon respect extrême; Et le temps dans mon cœur n'affoiblira jamais Le pressant souvenir de ses rares bienfaits: M'en acquitter vers elle est ma plus forte envie. Oui, madame, ordonnez de mon sang, de ma vie: Si la fin vous en platt, le sort me sera doux Par qui j'obtiendrai l'heur de la perdre pour vous.

ARIANE.

Si quand je vous connus la fin eût pu m'en plaire, Le destin la vouloit, je l'aurois laissé faire. Par moi, par mon amour, le labyrinthe ouvert Vous fit fuir le trépas à vos regards offert : Et quand à votre foi cet amour s'abandonne, Des serments de respect sont le prix qu'on lui donne! Par ce soin de vos jours qui m'a tout fait quitter, N'aspirois-je à rien plus qu'à me voir respecter? Un service pareil veut un autre salaire. C'est le cœur, le cœur seul, qui peut y satisfaire : ll a seul pour mes vœux ce qui peut les borner; C'est lui seul...

### THÉSÉE.

Je voudrois vous le pouvoir donner : Mais ce cœur, malgré moi, vit sous un autre empire : Je le sens à regret; je rougis à le dîre; Et quand je plains vos feux par ma flamme déçus, Je hais mon injustice, et ne puis rien de plus.

#### ARIANE.

Tu ne peux rien de plus! Qu'aurois-tu fait, parjure, Si, quand tu vins du monstre éprouver l'aventure, Abandonnant ta vie à ta seule valeur, Je me fusse arrêtée a plaindre ton malheur? Pour mériter ce cœur qui pouvoit seul me plaire, Si j'ai peu fait pour toi, que falloit-il plus faire?
Et que s'est-il offert que je pusse tenter,
Qu'en ta faveur ma flamme ait craint d'exécuter?
Pour te sauver le jour dont ta rigueur me prive,
Ai-je pris à regret le nom de fugitive?
La mer, les vents, l'exil, ont-ils pu m'étonner?
Te suivre, c'étoit plus que me voir couronner.
Fatigues, peines, maux, j'aimois tout par leur cause.
Dis-moi que non, ingrat, si ta lâcheté l'ose;
Et, désavouant tout, éblouis-moi si bien,
Que je puisse penser que tu ne me dois rien.

Comment désavouer ce que l'houneur me presse De voir, d'examiner, de me dire sans cesse? Si, par mon changement, je trompe votre choix, C'est sans rien oublier de ce que je vous dois. Ainsi joignez au nom de traître et de parjure Tout l'éclat que produit la plus sanglante injure: Ce que vous me direz n'aura point la rigueur Des reproches secrets qui déchirent mon cœur. Mais pourquoi, m'accusant, en croître les atteintes? Madame, croyez-moi, je ne vaux pas vos plaintes. L'oubli, l'indifférence et vos plus fiers mépris De mon manque de foi doivent être le prix. A monter sur le trône un grand roi vous invite; Vengez-vous, en l'aimant, d'un làche qui vous quitte. Quoi qu'aujourd'hui pour moi l'inconstance ait de doux, Vous perdant pour jamais, je perdrai plus que vous.

Quelle perte, grands dieux! quand elle est volontaire! Périsse tout, s'il faut cesser de t'être chère! Qu'ai-je à faire du trône et de la main d'un roi? De l'univers entier je ne voulois que toi. Pour toi, pour m'attacher à ta seule personne, J'ai tout abandonné, repos, gloire, couronne; Et quand ces mêmes biens ici me sont offerts, Que je puis en jouir, c'est toi seul que je perds! Pour voir leur impuissance à réparer ta perte, Je te suis, mène-moi dans quelque isle déserte, Où, renonçant à tout, je me laisse charmer De l'unique douceur de te voir, de t'aimer:

Là, possédant ton cœur, ma gloire est sans seconde; Ce cœur me sera plus que l'empire du monde. Point de ressentiment de ton crime passé; Tu n'as qu'à dire un mot, ce crime est effacé. C'en est fait, tu le vois, je n'ai plus de colère.

Un si beau feu m'accable, il devroit seul me plaire; Mais telle est de l'amour la tyrannique ardeur...

Va, tu me répondras des transports de mon cœur : Si ma flamme sur toi n'avoit qu'un foible empire, Si tu la dédaignois, il falloit me le dire, Et ne pas m'engager, par un trompeur espoir, A te laisser sur moi prendre tant de pouvoir. C'est la surtout, c'est la ce qui souille ta gloire : Tu t'es plu sans m'aimer à me le faire croire; Tes indignes serments sur mon crédule esprit...

Quand je vous les ai faits, j'ai cru ce que j'ai dit; Je partois glorieux d'être votre conquête : Mais enfin, dans ces lieux poussé par la tempête, J'ai trop vu ce qu'à voir me convioit l'amour; J'ai trop...

### ARIANE.

Naxe te change? Ah! funeste séjour! Dans Naxe, tu le sais, un roi, grand, magnanime, Pour moi, des qu'il me vit, prit une tendre estime : Il soumit à mes vœux et son trône et sa foi : Quoi qu'il ait pu m'offrir, ai-je fait comme toi? Si tu n'es point touché de ma douleur extrême, Rends-moi ton cœur, ingrat, par pitié de toi-même. Je ne demande point quelle est cette beauté Qui semble te contraindre à l'insidélité: Si tu crois quelque honte à la faire connoître, Tou secret est à toi; mais, qui qu'elle puisse être. Pour gagner ton estime et mériter la foi. Peut-être elle n'a pas plus de charmes que moi. Elle n'a pas du moins cette ardeur toute pure Qui m'a fait pour te suivre étouffer la nature : Ces beaux feux qui, volant d'abord à ton secours, Pour le sauver la vie ont exposé mes jours;

Et si de mon amour ce tendre sacrifice De ta légèreté ne rompt point l'injustice. Pour ce nouvel objet, ne lui devant pas taut, Par où présumes-tu pouvoir être constant? A peine ton hymen aura paye sa flainme. Qu'un violent remords viendra saisir ton àme : Tu ne pourras plus voir ton crime sans effroi: Et qui sait ce qu'alors tu sentiras pour moi? Qui sait par quel retour ton ardeur refroidie Te fera détester la lâche perfidie? Tu verras de mes feux les transports éclatants; Tu les regretteras; il ne sera plus temps. Ne précipite rien, quelque amour qui l'appelle: Prends conseil de ta gloire avant qu'être infidèle. Vois Ariane en pleurs : Ariane autrefois, Tout aimable à tes yeux, méritoit bien ton choix : Elle n'a point change, d'où vient que ton cœur change? THÉSÉE.

Par un amour forcé qui sous ses lois me range. Je le crois comme vous, le ciel est juste; un jour Vous me verrez puni de ce perfide amour : Mais à sa violence il faut que ma foi cède. Je vous l'ai déjà dit, c'est un mal sans remède.

## ARIANE.

Ah! c'est trop; puisque rien ne te sauroit toucher, Parjure, oublie un feu qui dut t'être si cher. Je ne demande plus que ta lâcheté cesse, Je rougis d'avoir pu m'en souffrir la bassesse: Tire-moi seulement d'un séjour odieux, Où tout me desespère, où tout blesse mes yeux; Et, pour faciliter ta coupable entreprise, Remene-moi, barbare, aux lieux où un as prise. La Crète, où pour toi scul je me suis fait hair, Me plaira micux que Naxe, où tu m'oses trahir.

Vous remener en trête! oubliez-vous, madame, te qu'est pour vous un père, et quel courroux l'enflamme Songez-vous quels ennuis vous y sont apprêtés?

#### ARIANE.

Laisse-les-moi souffrir, je les ai mérités; Mais de ton faux amour les feintes concertées, Tes noires trahisons, les ai-je méritees? Et ce qu'en ta faveur il m'a plu d'immoler Te rend-il cette foi que tu veux violer? Vaine et fausse pitié! quand ma mort peut te plaire, Tu crains pour moi les maux que j'ai voulu me faire, Ces maux qu'ont tant hâtés mes plus tendres souhaits; Et tu ne trembles point de ceux que tu me fais! N'espère pas pourtant éviter le supplice Que toujours après soi fait suivre l'injustice. Tu romps ce que l'amour forma de plus beaux nœuds: Tu m'arraches le cœur. J'en mourrai; tu le veux : Mais, quitte des ennuis où m'enchaîne la vie, Crois déjà, crois me voir, de ma douleur suivie, Dans le fond de ton âme armer, pour te punir, Ce qu'a de plus funeste un fatal souvenir, Et te dire d'un ton et d'un regard sévère : « J'ai tout fait, tout osé pour t'aimer, pour te plaire; » J'ai trahi mon pays, et mon père, et mon roi : » Cependant vois le prix, ingrat, que j'en reçoi! »

THÉSÉE.

Ah! si mon changement doit causer votre perte,
Frappez, prenez ma vie, elle vous est offerte;
Prévenez par ce coup le forfait odieux
Qu'un amour trop aveugle...

ARIANE.

Ote-toi de mes yeux:
De ta constance ailleurs va montrer les mérites;
Je ne veux pas avoir l'affront que tu me quittes.
THÉSÉE.

Madame...

ARIANE.

Ote-toi, dis-je, et me laisse en pouvoir De te haïr autant que je le crois devoir.

SCÈNE V. - ARIANE, NÉRINE.

ARIANE.

Il sort, Nérine. Hélas!

NÉRINE.

Qu'auroit fait sa présence, Qu'accroître de vos maux la triste violence?

## ACTE III, SCÈNE V.

ARIANE.

M'avoir ainsi quittée, et partout me trahir!

Vous l'avez commandé.

ARIANE.

Devoit-il obéir? nérine.

Que vouliez-vous qu'il fit? vous pressiez sa retraite.

Qu'il sût en s'emportant ce que l'amour souhaite, Et qu'à mon désespoir souffrant un libre cours Il s'entendit chasser, et demeurât toujours. Quoique sa trahison et m'accable et me tue, Au moins j'aurois joui du plaisir de sa vue. Mais il ne sauroit plus souffrir la mienne. Ah dieux! As-tu vu quelle joie a paru dans ses yeux, Combien il est sorti satisfait de ma haine? Que de mépris!

NÉRINE.

Son crime auprès de vous le gêne, Madame; et, n'ayant point d'excuse à vous donner, S'il vous fuit, j'y vois peu de quoi vous étonner : Il s'épargne une peine à peu d'autres égale.

ARIANE.

M'en voir trahie! Il faut découvrir ma rivale.

Examine avec moi. De toute cette cour
Qui crois-tu la plus propre à donner de l'amour?

Est-ce Mégiste, Eglé, qui le rend infidèle?

De tout ce qu'il y voit Cyane est la plus belle:

Il lui parle souvent; mais, pour m'ôter sa foi,

Doit-elle être à ses yeux plus aimable que moi?

Vains et foibles appas qui m'aviez trop flattée,
Voilà votre pouvoir, un lâche m'a quittée!
Mais si d'un autre amour il se laisse éblouir,
Peut-être il n'aura pas la douceur d'en jouir :
Il verra ce que c'est que de me percer l'âme.
Allons, Nérine, allons; je suis amante et femme :
Il veut ma mort, j'y cours; mais, avant que mourir,
Je ne sais qui des deux aura plus à souffrir.

FIN DE TROISIÈME ACTE.

# ACTE OUATRIÈME.

## SCÈNE I. - OENARUS, PHÈDRE.

### OENARUS.

Un si grand changement ne peut trop me surprendre; J'en ai la certitude, et ne le puis comprendre. Après ce pur amour dont il suivoit la loi, Thésée à ce qu'il aime ose manquer de foi! Dans la rigueur du coup je ne vois qu'avec crainte Ce qu'au cœur d'Ariane il doit porter d'atteinte. J'en tremble; et si tantôt, lui peignant mon amour, Je voulois être plaint, je la plains à son tour. Perdre un bien qui jamais ne permit d'espérance N'est qu'un mai dont le temps calme la violence; Mais voir un bel espoir tout à coup avorter Passe tous les malheurs qu'on ait à redouter: C'est du courroux du ciel la plus funeste preuve.

Ariane, seigneur, en fait la triste épreuve; Et si de ses ennuis vous n'arrêtez le cours, J'ignore, pour le rompre, où chercher du secours. Son cœur est accablé d'une douleur mortelle.

Vous ne savez que trop l'amour que j'ai pour elle; Il veut, il offre tout: mais, hélas! je crains bien Que cet amour ne parle, et qu'il n'obtienne rien. Si Thésée a changé, j'en serai responsable: C'est dans ma cour qu'il trouve un autre objet aimable; Et sans doute on voudra que je sois le garant De l'hommage inconnu que sa flamme lui rend.

Je doute qu'Ariane, encor que méprisée, Veuille par votre hymen se venger de Thésée, Et si ce changement vous permet d'espérer, Il ne faut pas, seigneur, vous y trop assurer. Mais quoi qu'elle résolve après la perfidie Qui doit tenir pour lui sa flamme refroidie,

## ACTE IV, SCENE II.

Qu'elle accepte vos vœux, ou refuse vos soins, La gloire vous oblige à ne l'aimer pas moins. Vous lui pouvez toujours servir d'appui fidèle, Et c'est ce que je viens vous demander pour elle : Si la Crète vous force à d'injustes combats, Au courroux de Minos ne l'abandonnez pas ; Vous savez les périls où sa fuite l'expose.

OENARUS.

Ah! pour l'en garantir il n'est rien que je n'ose, Madame : et vous verrez mon trône trébucher, Avant que je néglige un intérêt si cher. Plût aux dieux que ce soin la tint seul inquiète!

Voyez dans quels ennuis ce changement la jette : Son visage vous parle, et sa triste langueur Vous fait lire en ses yeux ce que souffre son cœur.

SCÈNE II. - OENARUS, ARIANE, PHÈDRE, NÉRINE.

#### OFNARUS.

Madame, je ne sais si l'ennui qui vous touche i
Doit m'ouvrir pour vous plaindre ou me fermer la beuche :
Après les sentiments que j'ai fait voir pour vous,
Je dois, quoi qui vous blesse, en partager les coups.
Mais si j'ose assurer que, jusqu'au fond de l'âme,
Je sens le changement qui trahit votre flamme,
Que je le mets au rang des plus noirs attentats,
J'aime, il m'ôte un rival, vous ne me croirez pas.
Il est certain pourtant, et le ciel qui m'écoute
M'en sera le témoin si votre cœur en doute,
Que si de tout mon sang je pouvois racheter
Ce que...

<sup>&#</sup>x27;On ne peut parler plus mai. Il ne sait si l'enomi qui touche Ariane doit lui euvrir pour la plaindre, ou lui fermer la bouche; il doit en partager les coups, quoiqu'il la blesse; il sent le changement qui tromps la flamme d'Ariane, et il le met au rang des plus noirs attentais; et le ciel lui est temein, ei Ariane en doute, qu'il roudrait racheter de son sang ce que... Ariane fait fort blen de l'interrompre; mais le mauvais style d'Ofinarus la gagne. L'espérance qu'elle donne à Ofinarus de l'épouser dès qu'elle connaîtra sa rivale heureuse, est d'un très-grand artifice. Son dessein est de tuer cette rivale; c'est devant Phèdre qu'elle explique l'intérêt qu'elle a de connaître la personne qui la enlève Thésée; et l'embarras de Phèdre ferait un très-grand plaisir au specé tateur, si le rôle de Phèdre était plus animé et mieux écrit. (Voltaire.)

#### ARIANE.

Cessez, seigneur, de me le protester S'il dépendoit de vous de me rendre Thésée, La gloire y trouveroit votre âme disposée; Je le crois de ce cœur qui sut tout m'immoler: Aussi veux-je avec vous ne rien dissimuler.

J'aimai, seigneur; après mon infortune extrême; Il me seroit honteux de dire encor que j'aime. Ce n'est pas que le cœur qu'un vrai mérite émeut Cesse d'être sensible au moment qu'il le veut. Le mien sut à Thésée, et je l'en croyois digne : Ses vertus à mes yeux étoient d'un prix insigne; Rien ne brilloit en lui que de grand, de pariait: Il feignoit de m'aimer, je l'aimois en effet; Et comme d'une foi qui sert à me confondre, Ce qu'il doit à ma flamme eut lieu de me répondre, Malgré l'ingratitude ordinaire aux amants, D'autres que moi peut-être auroient cru ses serments. Je m'immolois entière à l'ardeur d'un pur zèle; Cet effort valoit bien qu'il fût toujours fidèle. Sa perfidie enfin n'a plus rien de secret: Il la fait éclater, je la vois à regret. C'est d'abord un ennui qui ronge, qui dévore: J'en ai déià souffert, j'en puis souffrir encore : Mais quand à n'aimer plus un grand cœur se résout. Le vouloir, c'est assez pour en venir à bout. Quoi qu'un pareil triomphe ait de dur, de funeste, On s'arrache à soi-même; et le temps fait le reste.

Voilà l'état, seigneur, où ma triste raison
A mis enfin mon âme après sa trahison.
Vous avez su tantôt, par un aveu sincère,
Que sans lui votre amour eût eu de quoi me plaire;
Et que mon cœur, touché du respect de vos feux,
S'il ne m'eût pas aimée, eût accepté vos vœux.
Puisqu'il me rend à moi, je vous tiendrai parole;
Mais après ce qu'il faut que ma gloire s'immole,
Étouffant un amour et si tendre et si doux,
Je ne vous réponds pas d'en prendre autant pour vous.
Ce sont des traits de feu que le temps seul imprime.
J'ai pour votre vertu la plus parfaite estime;
Et, pour être en état de remplir votre espoir,

Cette estime suffit à qui sait son devoir.

OENARUS.

Ah! pour la mériter, si le plus pur hommage...

ARIANE.

Seigneur, dispensez-moi d'en ouir davantage. J'ai tous les sens encor de trouble embarrassés : Ma main dépend de vous, ce vous doit être assez; Mais, pour vous la donner, j'avoûrai ma foiblesse, J'ai besoin qu'un ingrat par son hymen m'en presse. Tant que je le verrois en pouvoir d'être à moi, Je prétendrois en vain disposer de ma foi : Un seu bien allumé ne s'éteint qu'avec peine. Le parjure Thésée a mérité ma haine: Mon cœur veut être à vous, et ne peut mieux choisir : Mais s'il me voit, me parle, il peut s'en ressaisir. L'amour par le remords aisément se désarme : Il ne faut quelquefois qu'un soupir, qu'une larme; Et du plus fier courroux quoi qu'on se soit promis, On ne tient pas long-temps contre un amant soumis. Ce sont vos intérêts que, sans m'en vouloir croire, Thésée à ses désirs abandonne sa gloire; Dès que d'un autre objet je le verrai l'époux, Si vous m'aimez encor, seigneur, je suis à vous. Mon cœur de votre hymen se fait un heur suprême. Et c'est ce que je veux lui déclarer moi-même. Qu'on le fasse venir. Allez, Nérine. Ainsi, De mon cœur, de ma foi, n'ayez aucun souci: Après ce que j'ai dit, vous en êtes le maître.

OENARUS.

Ah! madame, par où puis-je assez reconnoître...

Seigneur, un peu de trève; en l'état où je suis, J'ai comblé votre espoir, c'est tout ce que je puis.

SCÈNE III. - ARIANE, PHÈDRE.

### PHÈDRE.

Ce retour me surprend. Tantôt contre Thésée Du plus ardent courroux vous étiez embrasée; Et déjà la raison a calmé ce transport!

ABIANE.

Que ferois-je, ma sœur? c'est un arrêt du sort Thésée a résolu d'achever son parjure, Il veut me voir souffrir; je me tais, et j'endure.

Mais vous répondez-vous d'oublier aisément Ce que sa passion eut pour vous de charmant; D'avoir à d'autres vœux un cœur si peu contraire, Oue...

ARTANE.

Je n'ai rien promis que je ne veuille faire. Qu'il s'engage à l'hymen, j'épouserai le roi.

Quoi! par votre aveu même il donnera sa foi? El lorsque son amour a tant reçu du vôtre, Vous le verrez sans peine entre les bras d'une autre?

Entre les bras d'une autre 1! Avant ce coup, ma sœur, l'aime, je suis trahie, on connoîtra mon cœur. Tant de périls bravés, tant d'amour, tant de zèle. M'auront fait mériter les soins d'un infidèle! A ma honte partout ma flamme aura fait bruit. Et ma lâche rivale en cueillera le fruit! J'y donnerai bon ordre. Il faut, pour la connoître, Empêcher, s'il se peut, ma fureur de paroître : Moins l'amour outragé sait voir d'emportement. Plus, quand le coup approche, il frappe sûrement. C'est par là qu'affectant une douleur aisée. Je feins de consentir à l'hymen de Thésée: A savoir son secret j'intéresse le roi. Pour l'apprendre, ma sœur, travaillez avec moi : Car je ne doute point qu'une amitié sincère Contre sa trahison n'arme votre colère. Que vous ne ressentiez tout ce que sent mon cœur. PHÈDRE.

Madame, vous savez...

ARIANE.

Je vous connois, ma sœur.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voilà de la vraie passion. La fureur d'une amante trabie celate ses d'une manière très-naturelle. (Voltaire.)

Aussi c'est seulement en vous ouvrant mon âme Que dans son désespoir je soulage ma flamme. Que de projets trahis! Sans cet indigne abus, J'arrêtois votre hymen avec Pirithoüs; Et de mon amitié cette marque nouvelle Vous doit faire encor plus hair mon infidèle. Sur le bruit qu'aura fait son changement d'amour, Sachez adroitement ce qu'on dit à la cour; Voyez Eglé, Mégiste, et parlez d'Ariane. Mais surtout prenez soin d'entretenir Cyane; C'est elle qui d'abord a frappé mon esprit. Vous savez que l'amour aisément se trahit: Observez ses regards, son trouble, son silence.

J'y prends trop d'intérêt pour manquer de prudence. Dans l'ardeur de venger tant de droits violés, C'est donc cette rivale à qui vous en voulez?

Pour porter sur l'ingrat un coup vraiment terrible.

## ARIANE.

li faut frapper par là : c'est son endroit sensible. Vous-même, jugez-en. Elle me fait trahir; Par elle je perds tout: la puis-je assez haïr? Puis-je assez consentir à tout ce que la rage M'offre de plus sanglant pour venger mon outrage? Rien, après ce forfait, ne me doit retenir; Ma sœur, il est de ceux qu'on ne peut trop punir. Si Thésée, oubliant un amour ordinaire, M'avoit manqué de foi dans la cour de mon père, Quoi que pût le dépit en secret m'ordonner, Cette infidélité seroit à pardonner. Ma rivale, dirois-je, a pu sans injustice D'un cœur qui fut à moi chérir le sacrifice; La douceur d'être aimée ayant touché le sien, Elle a dû préférer son intérêt au mien. Mais étrangère ici, pour l'avoir osé croire, J'ai sacrissé tout, jusqu'au soin de ma gloire; Et pour ce qu'a quitté ma trop crédule foi1.

<sup>1</sup> L'auteur veut, dans cette scène, imiter ces beaux vers d'Andromaque :

Je percerai ce cœnr que je n'ai pu toucher; Et mes sanglantes mains, contre mon sein tournées,

Je n'avois que ce cœur que je croyois à moi. Je le perds, on me l'ôte: il n'est rien que n'essaie La fureur qui m'anime, afin qu'on me le paie. J'en mettrai haut le prix, c'est à lui d'y penser.

Ce revers est sensible, il faut le confesser : Mais, quand vous connoîtrez celle qu'il vous préfère, Pour venger votre amour que prétendez-vous faire?

ARIANE.

L'aller trouver, la voir, et de ma propre main Lui mettre, lui plonger un poignard dans le sein, Mais, pour mieux adoucir les peines que j'endure, Je veux porter le coup aux yeux de mon parjure, Et qu'en son cœur les miens pénètrent à loisir Ce qu'aura de mortel son affreux déplaisir. Alors ma passion trouvera de doux charmes A jouir de ses pleurs comme il fait de mes larmes: Alors il me dira si se voir lachement Arracher ce qu'on aime est un léger tourment.

PHÈDRE.

Mais, sans l'autoriser à vous être infidèle. Cette rivale a pu le voir brûler pour elle: Elle a peine à ses vœux peut-être à consentir.

Point de pardon, ma sœur; il falloit m'avertir: Son silence fait voir qu'elle a part au pariure. Enfin il faut du sang pour laver mon injure. De Thésée, il est vrai, je puis percer le cœur; Mais, si je m'y résous, vous n'avez plus de sœur. Vous aurez beau vouloir que mon bras se retienne; Tout perfide qu'il est, ma mort suivra la sienne:

> Aussitôt, malgré lui, joindront nos destinées; Et, tout ingrat qu'il est, il me sera plus doux De mourir avec lui que de vivre avec vous.

Thomas Corneille imite visiblement cet endroit, en faisant dire à Arianc :

Tout perfide qu'il est, ma mort suivra la sienne; Et sur mon propre sang l'ardeur de nous unir Me le fera venger aussitôt que punir.

Quoique Thomas Corneille eat pris son frère pour son modèle, ou voit que, malgré lui, il ne pouvait s'empêcher de chercher à suivre Racine, quand il s'agissait de faire parler les passions. (Voltaire.)

Et sur mon propre sang l'ardeur de nous unir Me le fera venger aussitôt que punir. Non, non; un sort trop doux suivroit sa perfidie, Si mes ressentiments se bornoient à sa vie: Portons, portons plus loin l'ardeur de l'accabler, Et donnons, s'il se peut, aux ingrats à trembler.

Vous figurez-vous bien son désespoir extrême, Quand, dégouttante encor du sang de ce qu'il aime, Ma main, offerte au roi dans ce fatal instant, Bravera jusqu'au bout la douleur qui l'attend? C'est en vain de son cœur qu'il croit m'avoir chassée: Je n'y suis pas peut-être encor tout effacée; Et ce sera de quoi mieux combler son ennui, Que de vivre à ses yeux pour un autre que lui.

## PHÈDRE.

Mais pour aimer le roi vous sentez-vous dans l'âme...

#### ARIANE.

Et le moyen, ma sœur, qu'un autre objet m'enflamme? Jamais, soit qu'on se trompe ou réussisse au choix, Les fortes passions ne touchent qu'une fois: Ainsi l'hymen du roi me tiendra lieu de peine. Mais je dois à mon cœur cette cruelle gène: C'est lui qui m'a fait prendre un trop indigne amour: Il m'a trahie; il faut le trahir à mon tour. Oui, je le punirai de n'avoir pu connoître Qu'en parlant pour Thésée il parloit pour un trattre, D'avoir... Mais le voici. Centraignons-nous si bien, Que de mon artifice il ne soupçonne rien.

SCÈNE IV. - ARIANE, THÉSÉE, PHÈDRE, NÉRINE.

#### ARIANE.

Enfin à la raison mon courroux rend les armes. De l'amour aisément on ne vainc pas les charmes. Si c'étoit un effort qui dépendit de nous, Je regretterois moins ce que je perds en vous. Il vous force à changer; il faut que j'y consente. Au moins c'est de vos soins une marque obligeante, Que, par ces nouveaux feux ne pouvant être à moi, Vous preniez intérêt à me donner au roi. Son trône est un appui qui flatte ma disgrâce;

Mais ce n'est que par vous que j'y puis prendre place. Si l'infidélité ne vous peut étonner, J'en veux avoir l'exemple, et non pas le donner. C'est peu qu'aux yeux de tous vous brûliez pour une autre: Tout ce que peut ma main, c'est d'imiter la vôtre, Lorsque, par votre hymen m'ayant rendu ma foi, Vous m'aurez mise en droit de disposer de moi. Pour me faire jouir des biens qu'on me prépare, C'est à vous de hâter le coup qui nous sépare: Votre intérêt le veut encor plus que le mien.

Madame, je n'ai pas 1...

ARIANE.

Ne me répliquez rien. Si ma perte est un mal dont votre cœur soupire, Vos remords trouveront le temps de me le dire; Et cependant, ma sœur, qui peut vous écouter, Saura ce qu'il vous reste encore à consulter.

## SCÈNE V. - PHÈDRE, THÉSÉE.

THÉSÉE.

Le ciel à mon amour seroit-il favorable
Jusqu'à rendre si tôt Ariane exorable?
Madame, quel bonheur qu'après tant de soupirs
Je puisse sans contrainte expliquer mes désirs,
Vous peindre en liberté ce que pour vous m'inspire...

Renfermez-le, de grâce, et craignez d'en trop dire. Vous voyez que j'observe, avant que vous parler, Qu'aucun témoin ici ne se puisse couler.

Un grand calme à vos yeux commence de paroître. Tremblez, prince, tremblez; l'orage est près de naître. Tout ce que vous pouvez vous figurer d'horreur Des violents projets de l'amour en fureur, N'est qu'un toible crayon de la secrète rage Qui possède Ariane et trouble son courage. L'aveu qu'à votre hymen elle semble donner, Vers le piège tendu cherche à vous entraîner.

<sup>&#</sup>x27;Voltaire, à propos de cet bémistiche, remarque que Thésée ferait beaucoup mieux de ne vien dire.

C'est par là qu'elle croit découvrir sa rivale; Et, dans les vifs-transports que sa vengeance étale, Plus le sang nous unit, plus son ressentiment, Quand je serai connue, aura d'emportement. Rien ne m'en peut sauver, ma mort est assurée. Tout à l'heure avec moi sa haine l'a jurée: J'en ai reçu l'arrèt. Ainsi le fort amour, Souvent sans le savoir, mettant sa flamme au jour, Mon sang doit s'apprêter à laver son outrage. Vous l'avez voulu, prince; achevez votre ouvrage. THÉSÉE.

A quoi que son courroux puisse être disposé, Il est pour s'en défendre un moyen bien aisé. Ce calme qu'elle affecte afin de me surprendre Ne me fait que trop voir ce que j'en dois attendre. La foudre gronde, il faut vous mettre hors d'état D'en ouir la menace et d'en craindre l'éclat. Fuyons d'ici, madame; et venez dans Athènes, Par un heureux hymen, voir la sin de nos peines. J'ai mon vaisseau tout prêt. Dès cette même nuit, Nous pouvons de ces lieux disparoître sans bruit. Quand même pour vos jours nous n'aurions rien à craindre, Assez d'autres raisons nous y doivent contraindre. Ariane, forcée à renoncer à moi, N'aura plus de prétexte à refuser le roi : Pour son propre intérêt, il faut s'éloigner d'elle. PHÈDRE.

Et qui me répondra que vous serez fidèle?

Ma foi, que ni le temps, ni le ciel en courroux...
PHÈDRE.

Ma sœur l'avoit reçue en fuyant avec vous. THÉSÉE.

L'emmener avec moi fut un coup nécessaire : Il falloit la sauver de la fureur d'un père ; Et la reconnoissance out part seule aux serments Par qui mon cœur du sien paya les sentiments ; Ce cœur violenté n'aimoit qu'avec étude. Et, quand il entreroit un peu d'ingratitude Dans ce manque de foi qui vous semble odieux, Pourquoi me reprocher un crime de vos yeux ? L'habitude à les voir me fit de l'inconstance
Une nécessité dont rien ne me dispense;
Et si j'ai trop flatté cette crédule sœur,
Vous en êtes complice aussi-bien que mon cœur.
Vous voyant auprès d'elle, et mon amour extrême
Ne pouvant avec vous s'expliquer par vous-mème,
Ce que je lui disois d'engageant et de doux,
Vous ne saviez que trop qu'il s'adressoit à vous.
Je n'examinois point, en vous ouvrant mon âme,
Si c'étoit d'Ariane entretenir la flamme;
Je songeois seulement à vous marquer ma foi,
Je me faisois entendre, et c'étoit tout pour moi.

PHÈDRE.

Dieux! qu'elle en souffrira! que d'ennuis! que de larmes! J'en sens naître en mon cœur les plus rudes alarmes: Il voit avec horreur ce qui doit arriver.
Cependant j'ai trop fait pour ne pas achever:
Ces foudroyants regards, ces accablants reproches,
Dont par son désespoir je vois les coups si proches,
Pour moi, pour une sœur, sont plus à redouter
Que cette triste mort qu'elle croit m'apprêter.
Elle a su votre amour, elle saura le reste.
De ses pleurs, de ses cris, fuyons l'éclat funeste;
Je vois bien qu'il le faut. Mais, las!...

THÉSÉE.

Vous soupirez?

PHÈDRE.

Oui, prince, je veux trop ce que vous désires.
Elle se fie à moi, cette sœur, elle m'aime;
C'est une ardeur sincère, une tendresse extrême;
Jamais son amitié ne me refusa rien:
Pour l'en récompenser je lui vole son bien,
Je l'expose aux rigueurs du sort le plus sévère,
Je la tue; et c'est vous qui me le faites faire!
Pourquoi vous ai-je aimé?

THÉSÉE.

Vous en repentez-vous?

Je ne sais. Pour mon cœur il n'est rien de plus doux : Mais, vous le remarquez, ce cœur tremble, soupire; Et perdant une sœur, si j'ose encor le dire,

## ACTE V, SCÈNE I.

Vous la laissez dans Naxe en proie à ses douleurs; Votre légèreté me peut laisser ailleurs. Qui voudra plaindre alors les ennuis de ma vie Sur l'exemple éclatant d'Ariane trahie? Je l'aurai bien voulu. Mais c'en est fait; partons.

En vain...

PHÈDRE.

Le temps se perd quand nous en consultons. Si vous blâmez la crainte où ce soupçon me livre, J'en répare l'outrage en m'offrant à vous suivre. Puisqu'à ce grand effort ma flamme se résout, Donnez l'ordre qu'il faut, je serai prête à tout.

PIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. - ARIANE, NÉRINE.

NÉRINE.

Un peu plus de pouvoir, madame, sur vous-même.
A quoi sert ce transport, ce désespoir extrême?
Vous avez, dans un trouble à nul autre pareil,
Prévenu ce matin le lever du solcil:
Dans le palais, errante, interdite, abattue,
Vous avez laissé voir la douleur qui vous tue:
Ce ne sont que soupirs, que larmes, que sanglots.

ARIANE.

On me trahit, Nérine; où trouver du repos?
Quoi! ce parfait amour dont mon âme ravie
Ne croyoit voir la fin qu'en celle de ma vie,
Ces feux, ces tendres feux pour moi trop allumés,
Dans le œur d'un ingrat sont déjà consumés!
Thésée avec plaisir a pu les voir éteindre!
Ma mort n'est qu'un malheur qui ne vaut pas le craindre!
Et ce parjure amant qui se rit de ma foi,

Quoiqu'il vive toujours, ne vivra plus pour moi!
Oue fait Pirithous? viendra-t-il?

NÉRINE.

Oui, madame;

Je l'ai fait avertir.

ARIANE.

Quels combats dans mon âme !

Pirithous viendra; mais ce transport jaloux Qu'attend-il de sa vue? et que lui direz-vous?

Dans l'excès étonnant de mon cruel martyre, Hélas! demandes-tu ce que je pourrai dire? Dût ma douleur sans cesse avoir le même cours, Se plaint-on trop souvent de ce qu'on sent toujours?

Tu dis donc qu'hier au soir chacun avec murmure Parloit diversement de ma triste aventure, Que la jeune Cyane est celle que l'on croit Que Thésée...

NÉBINE.

On la nomme à cause qu'il la voit : Mais qu'en pouvoir juger? il voit Phèdre de même; Et cependant, madame, est-ce Phèdre qu'il aime?

Que n'a-t-it pu l'aimer! Phèdre l'auroit connu, Et par là mon malheur eût été prévenu. De sa flamme par elle aussitôt avertie, Dans sa première ardeur je l'aurois amortie. Par où vaincre d'ailleurs les rebuts de ma sœur?

NÉRINE.

En vain il auroit cru pouvoir toucher son cœur; Je le sais : mais enfin quand un amant sait plaire, Qui consent à l'ouir peut aimer et se taire.

ARIANE.

Je soupçonnerois Phèdre, elle de qui les pleurs Sembloient en s'embarquant présager nos malheurs Avant que la résoudre à seconder ma fuite, A quoi, pour la gagner, ne fus-je pas réduite! Combien de résistance et d'obstinés refus! NÉBINE.

Vous n'avez rien, madame, à craindre là-dessus. Je connois sa tendresse; elle est pour vous si forte, Qu'elle mourroit plutôt...

ARIANE.

Je veux la voir, n'importe.

Va, fais-lui promptement savoir que je l'attends; Dis-lui que le sommeil l'arrête trop long-temps, Que je sens ma douleur croître par son absence. Qu'elle est heureuse, hélas! dans son indifférence! Son repos n'est troublé d'aucun mortel souci. Pirithous paroît; fais-la venir ici.

## SCÈNE II. - ARIANE, PIRITHOUS.

### ARIANE.

Eh bien! puis-je accepter la main qui m'est offerte? Le roi s'empresse-t-il à réparer ma perte? Et, pour me laisser libre à payer son amour, De l'hymen de Thésée a-t-on choisi le jour?

PIRITHOUS.

Le roi sur ce projet entretint hier Thésée; Mais il trouva son àme encor mal disposée. Il est pour les ingrats de rigoureux instants; Thésée en fit l'épreuve, et demanda du temps.

## ARIANE.

Différer d'être heureux après son inconstance, C'est montrer en aimant bien peu d'impatience, Et ce nouvel objet dont son cœur est épris Y doit pour son amour croire trop de mépris. Pour moi, je l'avourai, sa trahison me fâche; Mais puisqu'en me quittant il lui plaît d'être lâche, Si je dois être au roi, je voudrois que sa main Eût pu déjà fixer mon destin incertain. L'irrésolution m'embarrasse et me gêne.

## PIRITUOUS.

Si l'on m'avoit dit vrai, vous seriez hors de peine ; Mais, madame, je puis être mal averti.

<sup>&#</sup>x27; Pirithous est un plus petit que jamais. L'intime ami de Thésée ne sait rion de ce qui se passe, et ne joue qu'un personnage de valet. (Voltairé.)

ARIANE.

Et de quoi, prince?

PIRITHOUS.

On dit que Thésée est parti.

Par là vous seriez libre.

ARIANE.

Ah! que viens-je d'entendre?

Il est parti, dit-on?

PIRITHOUS.

Ce bruit doit vous surprendre.

ARTANE.

Il est parti! Le ciel me trahiroit toujours!
Mais non; que deviendroient ses nouvelles amours?
Feroit-il cet outrage à l'objet qui l'enflamme?
L'abandonneroit-il?

PIRITHOUS.

Je ne sais; mais, madame,

Un vaisseau cette nuit s'est échappé du port.

ADIANE

Ce n'est pas lui, sans doute; on le soupçonne à tort.
Peut-il être parti sans que le roi le sache,
Sans que Pirithous, à qui rien ne se cache,
Sans qu'enfin... Mais de quoi me voudrois-je étonner?
Que ne peut-il pas faire? il m'ose abandonner,
Oublier un amour qui, toujours trop fidèle,
M'oblige encor pour lui...

SCÈNE III. - ARIANE, PIRITHOUS, NÉRINE.

ARIANE, à Nérine.

Que fait ma sœur? vient-elle?

Avec quelle surprise elle va recevoir

La nouvelle d'un coup qui confond mon espoir,

D'un coup par qui ma haine à languir est forcée!

NÉRINE.

Madame, j'ai long-temps...

ARIANE.

Où l'as-tu donc laissée?

Parle.

NÉRINE.

De tous côtés j'ai couru vainement; On ne la trouve point dans son appartement. ARTANE.

On ne la trouve point! Quoi! si matin! Je tremble. Tant de maux à mes yeux viennent s'offrir ensemble, Que, stupide, égarée, en ce trouble importun, De crainte d'en trop voir, je n'en regarde aucun. N'as-tu rien oui dire?

NÉRINE.

On parle de Thésée.
On veut que cette nuit, voyant la fuite aisée...

O nuit! à trahison dont la double noirceur Passe tout... Mais pourquoi m'alarmer de ma sœur? Sa tendresse pour moi, l'intérêt de sa gloire, Sa vertu, tout enfin me défend de rien croire. Cependant contre moi quand tout prend son parti, Elle ne paroît point, et Thésée est parti! Qu'on la cherche; c'est trop languir dans ce supplice; Je m'en sens accablée, il est temps qu'il finisse. Quoique mon cœur rejette un doute injurieux, Il a besoin, ce cœur, du secours de mes yeux. La moindre inquiétude est trop tard apaisée.

SCÈNE IV. - ARIANE, PIRITHOUS, ARCAS, NÉRINE.

ARCAS, à Pirithous.

Seigneur, je vous apporte un billet de Thésée.

ARIANE.

Donnez, je le verrai. Par qui l'a-t-on reçu? D'où l'a-t-on envoyé? Qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on su? Il est parti, Nérine. Ah! trop funeste marque!

On vient de voir au port arriver une barque; C'est de là qu'est venu le billet que voici.

ARIANE.

Lisons : mon amour tremble à se voir éclairci.

## Thésée à Pirithous.

- Pardonnez une fuite où l'amour me condamne;
  Je pars sans vous en avertir.
- » Phèdre du même amour n'a pu se garantir;
- Elle fuit avec moi. Prenez soin d'Ariane.

Prenez soin d'Ariane! Il viole sa foi, Me désespère, et veut qu'on prenne soin de moi! PIRITHOUS.

Madame, en vos malheurs, qui font peine à comprendre...

ARIANE.

Laissez-moi; je ne veux vous voir ni vous entendre. C'est vous, Pirithous, dont le funeste abord, Toujours fatal pour moi, précipite ma mort.

l'ignore...

ARIANE.

Allez au roi porter cette nouvelle : Nérine me demeure, il me suffira d'elle.

D'un départ si secret le roi sera surpris.

ARIANE.

Sans son ordre, Thésée eût-il rien entrepris? Son aveu l'autorise; et de ses injustices, Le roi, vous, et les dieux, vous êtes tous complices.

SCÈNE V. - ARIANE, NÉRINB.

ARIANE.

Ah, Nérine!

NÉRINE.

Madame, après ce que je voi, Je l'avoue, il n'est plus ni d'honneur ni de foi : Sur les plus saints devoirs l'injustice l'emporte. Que de chagrins!

ARIANE.

Tu vois, ma douleur est si forte, Que, succombant aux maux qu'on me fait découvrir, Je demeure insensible à force de souffrir.

Enfin d'un fol espoir je suis désabusée; Pour moi, pour mon amour, il n'est plus de Thésée. le temps au repentir auroit pu le forcer; Mais c'en est fait, Nérine, il n'y faut plus penser.

Hélas! qui l'auroit cru, quand son injuste flamme Par l'ennui de le perdre accabloit tant mon âme, Qu'en ce terrible excès de peine et de douleurs Je ne connusse encor que mes moindres malheurs? Une rivale au moins pour soulager ma peine. M'offroit en la perdant de quoi plaire à ma haine; Je promettois son sang à mes bouillants transports. Mais je trouve à briser les liens les plus forts: Et. quand dans une sœur, après ce noir outrage, Je découvre en tremblant la cause de ma rage. Ma rivale et mon traître, aidés de mon erreur. Triomphent par leur fuite, et bravent ma fureur! Nérine, entres-tu bien, lorsque le ciel m'accable. Dans tout ce qu'a mon sort d'affreux, d'épouvantable? La rivale sur qui tombe cette fureur. C'est Phèdre, cette Phèdre à qui i'ouvrois mon cœur! Quand je lui faisois voir ma peine sans égale. Que j'en marquois l'horreur, c'étoit à ma rivale! La perfide, abusant de ma tendre amitié, Montroit de ma disgrâce une fausse pitié! Et, jouissant des maux que j'aimois à lui peindre, Elle en étoit la cause, et seignoit de me plaindre! C'est là mon désespoir. Pour avoir trop parlé, Je perds ce que déjà je tenois immolé. Je l'ai portée à fuir, et, par mon imprudence, Moi-même je me suis dérobé ma vengeance.

Dérobé ma vengeance! A quoi pensé-je? Ah dieux! L'ingrate! On la verroit triompher à mes yeux! C'est trop de patience en de si rudes peines. Allons, partons, Nérine, et volons vers Athènes; Mettons un prompt obstacle à ce qu'on lui promet. Elle n'est pas encore où son espoir la met. Sa mort, sa seule mort, mais une mort cruelle...

NÉRINE.

Calmez cette douleur : où vous emporte-t-elle?
Madame, songez-vous que tous ces vains projets
Par l'éclat de vos eris s'entendent au palais?
ARIANE.

Qu'importe que partout mes plaintes soient ouïes ? On connoît, on a vu des amantes trahies; A d'autres quelquefois on a manqué de foi : Mais, Nérine, jamais il n'en fut comme moi. Par cette tendre ardeur dont j'ai chéri Thésée Avois-je mérité de m'en voir méprisée ? De tout ce que j'ai fait considère le fruit!

Quand je fuis pour lui seul, c'est moi seule qu'il fuit. Pour lui seul je déclaigne une couronne offerte : En séduisant ma sœur, il conspire ma perte. De ma foi chaque jour ce sont gages nouveaux: Je le comble de biens, il m'accable de maux: Et, par une rigueur jusqu'au bout poursuivie, Quand j'empêche sa mort, il m'arrache la vie. Après l'indigne éclat d'un procédé si noir, Je ne m'étonne plus qu'il craigne de me voir : La honte qu'il en a lui fait fuir ma rencontre. Mais enfin à mes yeux il faudra qu'il se montre : Nous verrons s'il tiendra contre ce qu'il me doit; Mes larmes parleront, c'en est fait s'il les voit. Ne les contraignons plus, et par cette foiblesse De son cœur étonné surprenons la tendresse. Ayant à mon amour immolé ma raison, La peur d'en faire trop seroit hors de saison. Plus d'égard à ma gloire; approuvée ou blâmée. J'aurai tout fait pour moi, si je demeure aimée... Mais à quel lâche espoir mon trouble me réduit! Si j'aime encor Thésée, oublié-je qu'il fuit? Peut-être en ce moment aux pieds de ma rivale Il rit des vains projets où mon cœur se ravale. Tous deux peut-être... Ah ciel! Nérine, empêche moi D'ouir ce que j'entends, de voir ce que je voi. Leur triomphe me tue: et, toute possédée De cette assassinante et trop funeste idée. Quelques bras que contre eux ma haine puisse unir, Je souffre plus encor qu'elle ne peut punir.

SCÈNE VI. — OENARUS, ARIANE, PIRITHOUS, NÉRINE, ARCAS.

### OENARUS.

Je ne viens point, madame, opposer à vos plaintes De faux raisonnements ou d'injustes contraintes ; Je viens vous protester que tout ce qu'en ma cour...

Je sais ce que je dois, seigneur, à votre amour;

<sup>&#</sup>x27; Ce pauvre prince de Naxe, qui ne vient point opposer d'injustes contraintes et de faux raisonnements, et qui ne finit jamais sa phrase, achève son rôle aussi mal qu'il l'a commencé. [Voltaire.]

Je connois même à quoi ma parole m'engage :

OENARUS.

A vos déplaisirs épargnons cette image. Vous répondriez mal d'un cœur...

ARIANB.

Comment, hélas!

Répondrois-je de moi? Je ne me connois pas.

OENARUS.

Si du secours du temps ma soi savorisée Peut mériter qu'un jour vous oublitez Thésée...

ARIANE.

Si j'oublirai Thésée? Ah dieux! mon lâche cœur Nourriroit pour Thésée une honteuse ardeur! Thésée encor sur moi garderoit quelque empire! Je dois hair Thésée, et voudrois m'en dédire! Oui, Thésée à jamais sentira mon courroux; Et si c'est pour vos vœux quelque chose de doux, Je jure par les dieux, par ces dieux qui peut-être S'uniront avec moi pour me venger d'un traître, Que j'oublirai Thésée; et que, pour m'émouvoir, Remords, larmes, soupirs, manqueront de pouvoir.

Madame, si j'osois...

ARIANE.

Non, parjure Thésée. Ne crois pas que jamais je puisse être apaisée: Ton amour y feroit des efforts superflus. Le plus grand de mes maux est de ne t'aimer plus : Mais après ton forfait, ta noire perfidie, Pourvu qu'à te gener le remords s'étudie, Qu'il te livre sans cesse à de secrets bourreaux, C'est peu pour m'étonner que le plus grand des maux. J'ai trop gémi, j'ai trop pleuré tes injustices; Tu m'as bravée : il faut qu'à ton tour tu gémisses. Mais quelle est mon erreur! Dieux! je menace en l'air. L'ingrat se donne ailleurs quand je crois lui parler. Il goûte la douceur de ses nouvelles chaînes. Si vous m'aimez, seigneur, suivons-le dans Athènes. Avant que ma rivale y puisse triompher, Partons; portons-y plus que la flamme et le fer.

Que par vous la perfide entre mes mains livrée Puisse voir ma fureur de son sang enjyrée. Par ce terrible éclat signalez ce grand jour. Et méritez ma main en vengeant mon amour.

OENARUS.

Consultons-en le temps, madame; et s'il faut faire... ARIANE.

Le temps! Mon désespoir souffre-t-il qu'on diffère? Puisque tout m'abandonne, il est pour mon secours Une plus sûre voie, et des moyens plus courts.

(Elle se jette sur l'epce de Pirithous. )

Tu m'arrètes, cruel!

NÉRINE.

Que faites-vous, madame? ARIANE, à Nérine.

Soutiens-moi; je succombe aux transports de mou âme. Si dans mes déplaisirs tu veux me secourir, Ajoute à ma foiblesse, et me laisse mourir. **GENARUS.** 

Elle semble pâmer. Qu'on la secoure vite. Sa douleur est un mal qu'un prompt remède irrite; Et c'en seroit sans doute accroître les efforts. Qu'opposer quelque obstacle à ses premiers transports.

# LE COMTE D'ESSEX.

Γ.

TRAGÉDIE.

1678.

# AU LECTEUR.

Il y a trente ou quarante ans que seu M. de La Calprenède traita le sujet du comte d'Essex, et le traita avec beaucoup de succès. Ce que je me suis hasardé à faire après lui semble n'avoir point déplu; et la matière est si heureuse par la pitié qui en est inséparable, qu'elle n'a pas laissé examiner mes fautes avec toute la sévérité que j'avois à craindre. Il est certain que le comte d'Essex eut grande part aux bonnes grâces d'Elisabeth. Il étoit naturellement ambitieux. Les services qu'il avoit rendus à l'Angleterre lui enflèrent le courage. Ses ennemis l'accusèrent d'intelligence avec le comte de Tyron, que les rebelles d'Irlande avoient pris pour chef. Les soupçons qu'on en eut lui firent ôter le commandement de l'armée. Ce changement le piqua. Il vint à Londres, révolta le peuple, fut pris, condamné; et, ayant toujours refusé de demander grâce, il eut la tête coupée le 25 février 1601. Voilà ce que l'histoire m'a fourni. J'ai été surpris qu'on m'ait imputé de l'avoir falsifiée, parce que je ne me suis point servi de l'incident d'une bague qu'on prétend que la reine avoit donnée au comte d'Essex pour gage d'un pardon certain, quelque crime qu'il pût jamais commettre contre l'État : mais je suis persuadé que cette bague est de l'invention de M. de La Calprenède; du moins je n'en ai rien lu dans aucun historien. Cambdenus, qui a fait un gros volume de la seule vie d'Elisabeth, n'en parle point; et c'est une particularité que je me serois cru en pouvoir de supprimer, quand même je l'aurois trouvée dans son histoire.

# PRÉFACE DE VOLTAIRE.

La mort du comte d'Essex a été le sujet de quelques tragédies, tant en France qu'en Angleterre. La Calprenède fut le premier qui mit ce sujet sur la scène en 1632. Sa pièce eut un très-grand succès. L'abbé Boyer, longtemps après, traita ce sujet disséremment en 1672 '. Sa pièce était plus régulière; mais clle était froide, et elle tomba. Thomas Corneille, en 1678, donna sa tragédie du Comte d'Essex: elle est la seule qu'on joue encore quelquesois. Aucun de ces trois auteurs ne s'est attaché scrupuleusement à l'histoire :

Pictoribus atque poetis Quidlibet audendi semper fuit æqua potestas-

Mais cette liberté a ses bornes, comme toute autre espèce de liberté. Il ne sera pas inutile de donner ici un précis de cet événement.

Élisabeth, reine d'Angleterre, qui régna avec beaucoup de prudence et de bonheur, eut pour base de sa conduite, depuis qu'elle fut sur le trône, le dessein de ne se jamais donner de mari, et de ne se soumettre jamais à un amant. Elle aimait à plaire, et elle n'était pas insensible. Robert Dudley, fils du duc de Northumberland, lui inspira d'abord quelque inclination, et fut regardé quelque temps comme un favori déclaré, sans qu'il fût un amant heureux.

Le comte de Leicester succéda dans la faveur à Dudley; et enfin, après la mort de Leicester, Robert d'Évreux, comte d'Essex, fut dans ses bonnes grâces. Il était fils d'un comte d'Essex, créé par la reine comte-maréchal d'Irlande: cette famille était originaire de Normandie, comme le nom d'Évreux le témoigne assex. Ce n'est pas que la ville d'Évreux eût jamais appartenu

¹ Yoltaire, dans sa préface pour le Cosste d'Essex, dit que La Calprenède en 1632, et Boyer en 1672, avaient fait jouer chacun une tragédie sous le même titre, et qu'enfin la pièce de Thomas Corneille est de 1678. Il y a ici denx erreurs de date, et la seconde est de quelque importance, parce qu'elle fersit supposer que Thomas Corneille a pu connaître la pièce de Boyer lorsqu'il a composé la sienne. La Calprenède a fait représenter son Contre d'Essex en 1638; celui de Boyer est de février 1678, plus d'un mois après celui de Thomas Corneille qui fut représenté en janvier de la même année. Les frères Parfaict, et autres auteurs de dictionnaires et anecdotes dramatiques, donnent tout éclaireissement sur ce point. (Renouard.)

à cette maison; elle avait été érigée en comté par Richard ler, duc de Normandie, pour un de ses fils, nommé Robert, archevêque de Rouen, qui, étant archevêque, se mara solennellement à une demoiselle nommée Herlève. De ce mariage, que l'usage approuvait alors, naquit une fille, qui porta le comté d'Évreux dans la maison de Montfort. Philippe-Auguste acquit Évreux en 1200 par une transaction; ce comté fut depuis réuni à la couronne, et cédé ensuite en pleine propriété, en 1651, par Louis XIV, à la maison de la Tour d'Auvergne de Bouillon. La maison d'Essex, en Angleterre, descendait d'un officier subalterne, natif d'Évreux, qui suivit Guillaume le Bâtard à la conquête de l'Angleterre, et qui prit le nom de la ville où il était né. Jamais Évreux n'appartint à cette famille, comme quelques-uns l'ont cru. Le premier de cette maison qui fut comte d'Essex fut Gauthier d'Évreux, père du favori d'Élisabeth; et ce favori, nommé Guillaume, laissa un fils, qui fut fort malheureux, et dans qui la race s'éteignit.

Cette petite observation n'est que pour ceux qui aiment les recherches historiques, et n'a aucun rapport avec la tragédie

que nous examinerons.

Le jeune Guillaume, comte d'Essex, qui fait le sujet de la pièce, s'étant un jour présenté devant la reine, lorsqu'elle allait se promener dans un jardin, il se trouva un endroit rempli de fange sur le passage; Essex détacha sur-le-champ un manteau broché d'or qu'il portait, et l'étendit sous les pieds de la reine. Elle fut touchée de cette galanterie : celui qui la faisait était d'une figure noble et aimable; il parut à la cour avec beaucoup d'éclat. La reine, âgée de cinquante-huit ans, prit bientôt pour lui un goût que son âge mettait à l'abri des soupcons : il était aussi brillant par son courage et par la hauteur de son esprit. que par sa bonne mine. Il demanda la permission d'aller conquérir, à ses dépens, un canton de l'Irlande, et se signala souvent en volontaire. Il fit revivre l'ancien esprit de la chevalerie, portant toujours à son bonnet un gant de la reine Elisabeth. C'est lui qui, commandant les troupes anglaises au siège de Rouen, proposa un duel à l'amiral de Villars-Brancas. qui défendait la place, pour lui prouver, disait-il dans son cartel, que sa maîtresse était plus belle que celle de l'amiral. Il fallait qu'il entendît par là quelque autre dame que la reine Élisabeth, dont l'age et le grand nez n'avaient pas de puissants charmes. L'amiral lui répondit qu'il se souciait fort peu que sa maîtresse fût belle ou laide, et qu'il l'empêcherait bien d'entrer dans Rouen. Il défendit très-bien la place, et se mogua de lui.

La reine le fit grand-maître de l'artillerie, lui donna l'ordre de la Jarretière, et enfin le mit de son conseil privé. Il y eut quelque temps le premier crédit; mais il ne fit jamais rien de

mémorable; et, lorsqu'en 1599 il alla en Irlande contre les rebelles, à la tête d'une armée de plus de vingt mille hommes, il laissa dépérir entièrement cette armée, qui devait subjuguer l'Irlande en se montrant. Obligé de rendre compte d'une si mauvaise conduite devant le conseil, il ne répondit que par des bravades qui n'auraient pas même convenu après une campagne heureuse. La reine, qui avait encore pour lui quelque bonté, se contenta de lui ôter sa place au conseil, de suspendre l'exercice de ses autres dignités, et de lui défendre la cour. Elle avait alors soixante-huit ans. Il est ridicule d'imaginer que l'amour pût avoir la moindre part dans cette aventure. Le comte conspira indignement contre sa bienfaitrice : mais sa conspiration fut celle d'un homme sans jugement. Il crut que Jacques. roi d'Écosse, héritier naturel d'Élisabeth, pourrait le secourir, et venir détrôner la reine. Il se flatta d'avoir un parti dans Londres; on le vit dans les rues, suivi de quelques insensés attachés à sa fortune, tenter inutilement de soulever le peuple. On le saisit, ainsi que plusieurs de ses complices. Il fut condamné et exécuté selon les lois, sans être plaint de personne. On prétend qu'il était devenu dévot dans sa prison, et qu'un malheureux prédicant presbytérien lui ayant persuadé qu'il serait damné, s'il n'accusait pas tous ceux qui avaient part à son crime, il eut la lacheté d'être leur délateur, et de déshonorer ainsi la fin de sa vie. Le goût qu'Élisabeth avait eu autrefois pour lui, et dont il était en effet très-peu digne, a servi de prétexte à des romans et à des tragédies. On a prétendu qu'elle avait hésité à signer l'arrêt de mort que les pairs du royaume avaient prononcé contre lui. Ce qui est sûr, c'est qu'elle le signa; rien n'est plus avéré, et cela seul dément les romans et les tragédies:

#### PERSONNAGES.

ÉLISABRTH, reine d'Angleterre.

LA DUCHESSE D'IRTON, aimée du comte d'Essex.

LE COMTE D'ESSEX.

CÉCILE, ennemi du comte d'Essex.

LE COMTE DE SALSBURY, ami du conte d'Essex.

CROMMER, capitaine des gardes de la reine.

TILNEY, confidente d'Élisabeth.

SUITE.

La scène est à Londres.

# ACTE PREMIER.

SCÈNE I. — LE COMTE D'ESSEX, LE COMTE DE SALSBURY.

LE COMTE D'ESSEX.

Non, mon cher Salsbury, vous n'avez rien à craindre 1: Ouel que soit son courroux, l'amour saura l'éteindre: Et, dans l'état funeste où m'a plongé le sort, Je suis trop malheureux pour obtenir la mort. Non qu'il ne me soit dur qu'on permette à l'envie D'attaquer lâchement la gloire de ma vie : Un homme tel que moi, sur l'appui de son nom, Devroit, comme du crime, être exempt du soupçon. Mais enfin cent exploits et sur mer et sur terre M'ont fait connoître assez à toute l'Angleterre, Et j'ai trop bien servi, pour pouvoir redouter Ce que mes ennemis ont osé m'imputer. Ainsi, quand l'imposture auroit surpris la reine, L'intérêt de l'état rend ma grâce certaine: Et l'on ne sait que trop, par ce qu'a fait mon bras, Que qui perd mes pareils ne les retrouve pas.

SALSBURY.

Je sais ce que de vous, par plus d'une victoire, L'Angleterre a reçu de surcroît à sa gloire: Vos services sont grands, et jamais potentat N'a sur un bras plus ferme appuyé son état. Mais, inalgré vos exploits, malgré votre vaillance, Ne vous aveuglez point sur trop de confiance: Plus la reine, au mérite égalant ses bienfaits, Vous a mis en état de ne tomber jamais, Plus vous devez trembler que trop d'orgueil n'éteigne

<sup>&#</sup>x27;Il n'y cut point de Salsbury (Salisbury) mêlé dans l'affaire du comte d'Essex. Son principal complice était un comte de Southampton; mais apparemment que le premier nom parut plus souore à l'auteur, ou rlutôt il n'était pas au fait de l'histoire d'Angleterre.

(Voltaire.)

Un amour qu'avec honte elle voit qu'on dédaigne. Pour voir votre faveur tout à coup expirer, La main qui vous soutient n'a qu'à se retirer. Et quelle sûreté le plus rare service Donne-t-il à qui marche au bord du précipice? Un faux pas y fait choir; mille fameux revers D'exemples étonnants ont rempli l'univers. Souffrez à l'amitié qui nous unit ensemble...

LE COMTE D'ESSEX.

Tout a tremblé sous moi, vous voulez que je tremble? L'imposture m'attaque, il est vrai; mais ce bras Rend l'Angleterre à craindre aux plus puissants états. Il a tout fait pour elle; et j'ai sujet de croire Que la longue faveur où m'a mis tant de gloire De mes vils ennemis viendra sans peine à bout: Elle me coûte assez pour en attendre tout.

### SALSBURY.

L'état fleurit par vous, par vous on le redoute :
Mais enfin, quelque sang que sa gloire vous coûte,
Comme un sujet doit tout, s'il s'oublie une fois
On regarde son crime et non pas ses exploits.
On veut que vos amis, par de sourdes intrigues,
Se soient mêlés pour vous de cabales, de ligues;
Qu'au comte de Tyron ayant souvent écrit,
Vous ayes ménagé ce dangereux esprit;
Et qu'avec l'Irlandois appuyant sa querelle
Vous preniez le parti de ce peuple rebelle :
On produit des témoins, et l'indice est puissant.
LE COMTE D'ESSEX.

Et que peut leur rapport, si je suis innocent? Le comte de Tyron, que la reine appréhende, Voudroit rentrer en grâce, y remettre l'Irlande; Et je croirois servir l'état plus que jamais, Si mon avis suivi pouvoit faire sa paix. Comme il hait les méchants, il me seroit utile A chasser un Coban, un Raleigh, un Cécile <sup>1</sup>.

l'Robert Cecil, lord Burleigh, fils de William Cecil, lord Burleigh, principal ministre d'état sous Élisabeth, fut depuis comte de Salisbury. Il s'en fallait beaucoup que ce fot un homme sans nom. L'auteur ne devait pas faire d'un comte de Salisbury un confident du comte d'Essex, puisque le véritable comte de Salisbury était ce même Cecil, son canemi personnel, un des seigneurs qui

Un tas d'hommes sans nom, qui, làchement flatteurs, Des désordres publics font gloire d'être auteurs: Par eux tout périra. La reine, qu'ils séduisent, Ne veut pas que contre eux les gens de bien l'instruisent: Maîtres de son esprit, ils lui font approuver Tout ce qui peut servir à les mieux élever. Leur grandeur se formant par la chute des autres...

SALSBURY.

Ils ont leurs intérêts; ne parlons que des vôtres.

Depuis quatre ou cinq jours, sur quels justes projets

Avez-vous de la reine assiégé le palais,

Lorsque le duc d'Irton épousant Henriette 1...

LE COMTE D'ESSEX.

Ah! faute irréparable, et que trop tard j'ai faite!
Au lieu d'un peuple lâche et prompt à s'étonner,
Que n'ai-je eu pour secours une armée à mener!
Par le fer, par le feu, par tout ce qui peut être,
J'aurois de ce palais voulu me rendre maître.
C'en est fait; biens, trésors, rangs, dignités, emploi,
Ce dessein m'a manqué, tout est perdu pour moi.

SALSBURY.

Que m'apprend ce transport?

LE COMTE D'ESSEX.

Qu'une flamme secrète

Unissoit mon destin à celui d'Henriette, Et que de mon amour son jeune cœur charmé Ne me déguisoit pas que j'en étois aimé.

SALGRURY.

Le duc d'Irton l'épouse, elle vous abandonne; Et vous pouvez penser...

le condamnèrent. Walter Raleigh était un vice-amiral, célèbre par ses grandes actions et par son génie, et dont le mérite solide était fort supérieur au brillant du comte d'Essex. Il n'y eut jamais de Coban, mais bien un lord Cobham, d'une des plus illustres maisons du pays, qui, sous le roi Jacques Ier, fat mis en prison pour une conspiration vrale ou prétendue. Il n'est pas permis de faisfier à ce point une histoire si récente, et de traiter avec tant d'indignité des nomnes de la plus grande naissance et du plus grand mérite. Les personnes restruites en sont révoltées, sans que les ignorants y trouvent besucoup de Palsitr. (Voltaire.)

1 Il n'y a jamais eu ni due d'Irton, ni aucun bomme de ce nom à la cour de Lendres. Il est bon de savoir que, dans ce temps-là, on n'accordait le titre de duc qu'aux seigneurs alliés des rois et des reines. (Voltaire.) LE COMTE D'ESSEX.

Son hymen vous étonne:

Mais enfin apprenez par quels motifs secrets Elle s'est immolée à mes seuls intérêts. Considente à la sois et sille de la reine. Elle avoit su vers moi le penchant qui l'entraîne. Pour elle chaque jour réduite à me parler. Elle a voulu me vaincre, et n'a pu m'ébranler: Et vovant son amour, où j'étois trop sensible, Me donner pour la reine un dédain invincible. Pour m'en ôter la cause en m'ôtant tout espoir. Elle s'est mariée... Hé! qui l'eût pu prévoir! Sans cesse, en condamnant mes froideurs pour la reine. Elle me préparoit à cette affreuse peine: Mais, après la menace, un tendre et prompt retour Me mettoit en repos sur la foi de l'amour : Ensin, par mon absence à me perdre enhardie, Elle a contre elle-même usé de perfidie. Elle m'aimoit, sans doute, et n'a donné sa foi Qu'en m'arrachant un cœur qui devoit être à moi. A ce funeste avis, quelles rudes alarmes! Pour rompre son hymen j'ai fait prendre les armes: En tumulte au palais je suis vite accouru. Dans toute sa fureur mon transport a paru. J'allois sauver un bien qu'on m'ôtoit par surprise; Mais, averti trop tard, j'ai manqué l'entreprise : Le duc, unique objet de ce transport jaloux. De l'aimable Henriette étoit déjà l'époux. Si j'ai trop éclaté, si l'on m'en fait un crime. Je mourrai de l'amour innocente victime; Malheureux de savoir qu'après ce vain effort Le duc toujours heureux jouira de ma mort. SALSBURY.

Cette jeune duchesse a mérité, sans doute, Les cruels déplaisirs que sa perte vous coûte; Mais, dans l'heureux succès que vos soins avoient eu, Aimé d'elle en secret, pourquoi vous être tû? La reine, dont pour vous la tendresse infinie Prévient jusqu'aux souhaits...

LE COMTE D'ESSEX.

C'est là sa tyrannie.

Et que me sert, hélas! cet excès de faveur, Qui ne me laisse pas disposer de mon cœur? Toujours trop aimé d'elle, il m'a fallu contraindre Cet amour qu'Henriette eut beau vouloir éteindre. Pour ne hasarder pas un objet si charmant, De la sœur de Suffolk je me feignis amant¹ Soudain son implacable et jalouse colère Éloigna de mes yeux et la sœur et le frère. Tous deux, quoique sans crime, exilés de la cour, M'apprirent encor mieux à cacher mon amour. Vous en voyez la suite, et mon malheur extrême. Quel supplice! un rival possède ce que j'aime! L'ingrate au duc d'Irton a pu se marier! Ah ciel!

## SALSBURY.

Elle est coupable, il la faut oublier.

L'oublier! et ce cœur en deviendroit capable! Ah! non, non; voyons-la cette belle coupable. Je l'attends en ce lieu. Depuis le triste jour Que son funeste hymen a trahi mon amour, N'ayant pu lui parler, je viens enfin lui dire...

SALSBURY.

La voici qui paroît. Adieu, je me retire. Quoi que vous attendiez d'un si cher entretien, Songez qu'on veut vous perdre, et ne négligez rien.

SCÈNE II. - LA DUCHESSE, LE COMTE D'ESSEX.

#### LA DUCHESSE.

Pai causé vos malheurs; et le trouble où vous êtes M'apprend de mon hymen les plaintes que vous faites;

'Il n'y avait pas plus de sœur de Suffolk que de duc d'Irton. Le comte d'Essex était marié. L'intrique de la tragédie n'est qu'un roman; le grand point est que ce roman puisse intéresser. On demande jusqu'à quel point il est permis de falsifier l'histoire dans un poëme? Je ne crois pas qu'on puisse changer, sans déplaire, les faits ni même les caractères connus du public. Un auteur qui représenterait César battu à Pharsale, serait aussi ridicule que celui qui, dans un opéra, introduisait César sur la scène, chantant alla fuga, a lo scempe, signoré. Mais quand les événements qu'on traite sont ignorés d'une nation, l'auteur en est absolument le maître. Presque personne en France, du temps de Thomas Corneille, n'était instrut de l'histoire d'Angleterre: aujour-d'hui ns poète devrait être plus circonspect. [Voltaire.]

Je me les fais pour vous. Vous m'aimiez, et iamais Un si beau feu n'eut droit de remplir mes souhaits : Tout ce que peut l'amour avoir de fort, de tendre, Je l'ai vu dans les soins qu'il vous a fait me rendre. Votre cœur tout à moi méritoit que le mien Du plaisir d'être à vous fit son unique bien : C'est à quoi son penchant l'auroit porté sans peine. Mais vous vous êtes fait trop aimer de la reine : Tant de biens répandus sur vous jusqu'à ce jour. Payant ce qu'on vous doit, déclarent son amour. Cet amour est ialoux; qui le blesse est coupable; C'est un crime qui rend sa perte inévitable: La vôtre auroit suivi. Trop aveugle pour moi, Du précipice ouvert vous n'aviez point d'effroi. ll a fallu prêter un aide à la foiblesse Oui de vos sens charmés se rendoit la mattresse : Tant que vous m'eussiez vue en pouvoir d'être à vous. Vous auriez dédaigné ce qu'eût pu son courroux. Mille ennemis secrets qui cherchent à vous nuire. Attaquant votre gloire, auroient pu vous détruire : Et d'un crime d'amour leur indigne attentat Vous eût dans son esprit fait un crime d'état. Pour ôter contre vous tout prétexte à l'envie. J'ai dû vous immoler le repos de ma vie. A votre sûreté mon hymen importoit. Il falloit vous trahir; mon cœur v résistoit: J'ai déchiré ce cœur, afin de l'y contraindre. Plaignez-vous là-dessus, si vous osez vous plaindre. LE COMTE D'ESSEX.

Oui, je me plains, madame; et vous croyez en vain Pouvoir justifier ce barbare dessein.
Si vous m'aviez aimé, vous auriez par vous-même Connu que l'on perd tout quand on perd ce qu'on aime, Et que l'affreux supplice où vous me condamniez Surpassoit tous les maux dont vous vous étonniez. Votre dure pitié, par le coup qui m'accable, Pour craindre un faux malheur, m'en fait un véritable. Et que peut me servir le destin le plus doux? Avois-je à souhaiter un autre bien que vous? Je méritois peut-être, en dépit de la reine, Qu'à me le conserver vous prissiez quelque peine.

Une autre eût refusé d'immoler un amant; Vous avez cru devoir en user autrement. Mon cœur veut révérer la main qui le déchire; Mais, encore une fois, j'oserai vous le dire, Pour moi contre ce cœur votre bras s'est armé. Vous ne l'auriez pas fait, si vous m'aviez aimé.

LA DUCHESSE.

Ah! comte, plut au ciel, pour finir mon supplice, Ou'un semblable reproche eût un peu de justice! Je ne sentirois pas avec tant de rigueur Tout mon repos céder aux troubles de mon cœur. Pour vous au plus haut point ma flamme étoit montée : Je n'en dois point rougir, vous l'aviez méritée; Et le comte d'Essex, si grand, si renommé, M'aimant avec exces, pouvoit bien être aimé. C'est dire peu : j'ai beau n'être plus à moi-même. Avec la même ardeur je sens que je vous aime. Et que le changement où m'engage un époux, Malgré ce que je dois, ne peut rien contre vous. Jugez combien mon sort est plus dur que le vôtre : Vous n'êtes point forcé de brûler pour une autre; Et quand vous me perdez, si c'est perdre un grand bien, Du moins, en m'oubliant, vous pouvez n'aimer rien. Mais c'est peu que mon cœur, dans ma disgrâce extrême. Pour suivre son devoir s'arrache à ce qu'il aime: Il faut, par un effort pire que le trépas, Qu'il tâche à se donner à ce qu'il n'aime pas. Si la nécessité de vaincre pour ma gloire Vous fait voir quels combats doit coûter la victoire. Si vous en concevez la fatale rigueur, Ne m'ôtez pas le fruit des peines de mon cœur. C'est pour vous conserver les bontés de la reine Que j'ai voulu me rendre à moi-même inhumaine; De son amour pour vous elle m'a fait témoin : Ménagez-en l'appui, vous en avez besoin. Pour noircir, abaisser vos plus rares services, Aux traits de l'imposture on joint mille artifices; Et l'honneur vous engage à ne rien oublier Pour repousser l'outrage et vous justifier. LE COMTE D'ESSEX.

Et me justifier? moi! Ma seule innocence

Contre mes envieux doit prendre ma déseusc. D'elle-même on verra l'imposture avorter, Et je me serois tort si j'en pouvois douter.

LA DUCHESSE.

Vous êtes grand, fameux, et jamais la victoire N'a d'un sujet illustre assuré mieux la gloire; Mais, plus dans un haut rang la faveur vous a mis, Plus la crainte de choir vous doit rendre soumis. Outre qu'avec l'Irlande on vous croit des pratiques, Vous êtes accusé de révoltes publiques. Avoir à main armée investi le palais...

LE COMTE D'ESSEX.

O malheur pour l'amour à n'oublier jamais!
Vous épousez le duc, je l'apprends, et ma flamme
Né peut vous empécher de devenir sa femme.
Que ne sus-je plus tôt que vous m'alliez trahir!
Eu vain on vous auroit ordonné d'obéir:
J'aurois... Mais c'eu est fait. Quoi que la reine pense,
Je tairai les raisons de cette violence.
De mon amour pour vous le mystère éclairci,
Pour combler mes malheurs, vous banniroit d'ici.

#### LA DUCHESSE.

Mais vous ne songez pas que la reine soupçonne Qu'un complot si hardi regardoit sa couronne. Des témoins contre vous en secret écoutés Font pour vrais attentats passer des faussetés. Raleigh prend leur rapport; et le lâche Cécile...

LE COMTE D'ESSEX.

L'un et l'autre eut toujours l'âme basse, scrvile. Mais leur malice en vain conspire mon trépas; La reine me connoît, et ne les croira pas.

LA DUCHESSE.

Ne vous y flez point; de vos froideurs pour elle Le chagrin lui tient lieu d'une injure mortelle : C'est par son ordre exprès qu'on s'informe, s'instruit.

LE COMTE D'ESSEX.

L'orage, quel qu'il soit, ne fera que du bruit : La menace en est vaine, et trouble peu mon âme.

LA DUCHESSE.

Et si l'on vous arrête?

LE COMTE D'ESSEY.

On n'oseroit, madame :

Si l'on avoit tenté ce dangereux éclat, Le coup qui le peut suivre entraîneroit l'état.

## LA DUCHESSE.

Quoique votre personne à la reine soit chère, Gardez, en la bravant, d'augmenter sa colère. Elle veut vous parler; et, si vous l'irritez, Je ne vous réponds pas de toutes ses bontés. C'est pour vous avertir de ce qu'il vous faut craindre, Qu'à ce triste entretien j'ai voulu me contraindre. Du trouble de mes sens mon devoir alarmé Me défend de revoir ce que j'ai trop aimé; Mais, m'étant fait déjà l'effort le plus funeste, Pour conserver vos jours je dois faire le reste, Et ne permettre pas...

## LE COMTE D'ESSEX.

Ah! pour les consérver Il étoit un moyen plus facile à trouver; C'étoit en m'épargnant l'effroyable supplice Où vous prévoyez... Ciel! quelle est votre injustice! Vous redoutez ma perte, et ne la craigniez pas Quand vous avez signé l'arrêt de mon trépas. Cet amour où mon cœur tout entier s'abandonne...

### LA DUCHESSE.

Comte, n'y pensez plus, ma gloire vous l'ordonne. Le refus d'un hymen par la reine arrêté Eût de notre secret trahi la sûreté. L'orage est violent; pour calmer sa furie, Contraignez ce grand cœur, c'est moi qui vous en prie; Et, quand le mien pour vous soupire encor tout bas, Souvenez-vous de moi, mais ne me voyez pas. Un penchant si flatteur... Adieu: je m'embarrasse; Et Cécile qui vient me fait quitter la place.

C'est la reponse que fit le duc de Guise le Balafré à un billet, dans lequel on l'avertissait que Henri III devait le faire saisir; il mit au bas du billet: on m'oserois. Cette réponse pouvait convenir au duc de Guise, qui était alors aussi puissant que son souverain; et non au comte d'Essex, déchu alors de tous ses emplois. Mais les spectateurs n'y regardent pas de si près. (Voltaire.)

# SCÈNE III. - LE COMTE D'ESSEX, CÉCILE.

## CÉCILE.

La reine m'a chargé de vous faire savoir
Que vous vous tenies prêt dans une heure à la voir.
Comme votre conduite a pu lui faire naître
Quelques légers soupçons que vous devez connoître,
C'est à vous de penser aux moyens d'obtenir
Que son cœur alarmé consente à les bannir;
Et je ne doute pas qu'il ne vous soit facile
De rendre à son esprit une assiette tranquille.
Sur quelque impression qu'il ait pu s'émouvoir,
L'innocence auprès d'elle eut toujours tout pouvoir.
Je n'ai pu refuser cet avis à l'estime
Que j'ai pour un héros qui doit hair le crime,
Et me tiendrois heureux que sa sincérité
Contre vos ennemis fit votre sûreté.

# LE COMTE D'ESSEX.

Ce zèle me surprend, il est et noble et rare;
Et comme à m'accabler peut-être on se prépare,
Je vois qu'en mon malheur il doit m'être bien doux
De pouvoir espérer un juge tel que vous;
J'en connois la vertu. Mais achevez, de grâce,
Vous devez être instruit de tout ce qui se passe.
Ma haine à vos amis étant à redouter,
Quels crimes pour me perdre osent-ils inventer?
Et, près d'être accusé, sur quelles impostures
Ai-je pour y répondre à prendre des mesures?
Rien ne vous est caché; parlez, je suis discret,
Et j'ai quelque intérêt à garder le secret.

#### CÉCILE.

C'est reconnoître mal le zèle qui m'engage A vous donner avis de prévenir l'orage. Si l'orgueil qui vous porte à des projets trop hauts Fait parmi vos vertus connoître des défauts, Ceux qui pour l'Angleterre en redoutent la suite Ont droit de condamner votre aveugle conduite. Quoique leur sentiment soit différent du mien, Ce sont gens sans reproche, et qui ne craignent rien.

# ACTE I, SCÈNE III.

### LE COMTE D'ESSEX.

Ces zélés pour l'état ont mérité sans doute Que, sans mal juger d'eux, la reine les écoute; l'y crois de la justice, et qu'enfin il en est Qui, parlant contre moi, parlent sans intérêt. Mais Raleigh, mais Coban, mais vous-même, peut-être, Vous en avez beaucoup à me déclarer traftre. Tant qu'on me laissera dans le poste où je suis, Vos avares desseins seront toujours détruits. Je vous empêcherai d'augmenter vos fortunes Par le redoublement des misères communes; Et le peuple, réduit à gémir, endurer, Trouvera, malgré vous, peut-être à respirer.

## CÉCILE.

Ce que ces derniers jours nous vous avons vu faire Montre assez qu'en effet vous étes populaire. Mais, dans quelque haut rang que vous soyez placé, Souvent le plus heureux s'y trouve renversé; Ce poste a ses périls.

# LE COMTE D'ESSEX.

Je l'avoûrai sans feindre,
Comme il est élevé, tout m'y paroît à craindre :
Mais, quoique dangereux pour qui fait un faux pas,
Peut-être eneor si tôt je ne tomberai pas;
Et j'aurai tout loisir, après de longs outrages,
D'apprendre qui je suis à des flatteurs à gages,
Qui, me voyant du crime ennemi trop constant,
Ne peuvent s'élever qu'en me précipitant.

CÉCILE.

Sur un avis donné...

# LE COMTE D'ESSEX.

L'avis m'est favorable :

Mais comme l'amitié vous rend si charitable,
Depuis quand et sur quoi vous croyez-vous permis
De penser que le temps ait pu nous rendre amis?
Est-ce que l'on m'a vu, par d'indignes foiblesses,
Aimer les lâchetés, appuyer des bassesses,
Et prendre le parti de ces hommes sans foi
Qui de l'art de trahir font leur unique emploi?

CÉCILE.

Je souffre par raison un discours qui m'outrage; Mais, réduit à céder, au moins j'ai l'avantage Que la reine, craignant les plus grands attentats, Vous traite de coupable, et ne m'accuse pas.

LE COMTE D'ESSEX.

Je sais que contre moi vous animez la reine. Peut-être à la séduire aurez-vous quelque peine; Et, quand j'aurai parlé, tel qui noireit ma foi Pour obtenir sa grâce aura besoin de moi.

CÉCILE, seul.

Agissons, il est temps; c'est trop faire l'esclave. Perdons un orgueilleux dont le mépris nous brave; Et ne balançons plus, puisqu'il faut éclater, A prévenir le coup qu'il cherche à nous porter.

PIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I. - ÉLISABETH, TILNEY.

ÉLISABETH.

En vain tu crois tromper la douleur qui m'accable; C'est parce qu'il me hait qu'il s'est rendu coupable; Et la belle Suffolk, refusée à ses vœux, Lui fait joindre le crime au mépris de mes feux. Pour le justifier, ne dis point qu'il ignore Jusqu'où va le poison dont l'ardeur me dévore: Il a trop de ma bouche, il a trop de mes yeux¹ Appris qu'il est, l'ingrat, ce que j'aime le mieux. Quand j'ai blâmé son choix, n'étoit-ce pas lui dire Que je veux que son cœur pour moi seule soupire?

¹ Je n'examine point si ces vers sont mauvais. Une reine telle qu'Élisabeth, presque décrépite, qui parle du poison qui dévore son cœur, et de ce que ses yeux et sa bouche ont dit à son ingrat, est un personnage comique. C'est là peut-être un des plus grands exemples du défaut, qu'on a si souvent reproché à notre nation, de changer la tragédie en roman amoureux. (Voltaire.)

Et mes confus regards n'ont-ils pas expliqué Ce que par mes refus j'avois déjà marqué? Oui, de ma passion il sait la violence; Mais l'exil de Suffolk l'arme pour sa vengeance: Au crime, pour lui plaire, il s'ose abandonner, Et n'en veut à mes jours que pour la couronner.

#### TILNEY.

Quelques justes soupçons que vous en puissicz prendre, J'ai peine contre vous à ne le pas défendre:
L'état qu'il a sauvé, sa vertu, son grand cœur,
Sa gloire, ses exploits, tout parle en sa faveur.
Il est vrai qu'à vos yeux Suffolk cause sa peine;
Mais, madame, un sujet doit-il aimer sa reine?
Et quand l'amour naitroit, a-t-il à triompher
Où le respect, plus fort, combat pour l'étousier?

ÉLISABETH.

Ah! contre la surprise où nous jettent ses charmes, La majesté du rang n'a que de foibles armes. L'amour, par le respect dans un cœur enchaîné, Devient plus violent, plus il se voit gêné. Mais le comte, en m'aimant, n'auroit eu rien à craindre. Je lui donnois sujet de ne se point contraindre; Et c'est de quoi rougir, qu'après tant de bonté Ses froideurs soient le prix que j'en ai mérité.

#### TILNEY.

Mais je veux qu'à vous seule il cherche ensin à plaire; De cette passion que faut-il qu'il espère? ÉLISABETH.

Ce qu'il faut qu'il espère? Et qu'en puis-je espérer, Que la douceur de voir, d'aimer, de soupirer? Triste et bisarre orgueil qui m'ôte à ce que j'aime! Mon bonheur, mon repos s'immole au rang suprème, Et je mourrois cent fois plutôt que faire un roi Qui, dans le trône assis, fût au-dessous de moi. Je sais que c'est beaucoup que vouloir que son âme Brûle à jamais pour moi d'une inutile flamme, Qu'aimer sans espérance est un cruel ennui;

<sup>&#</sup>x27;Quelle était donc cette jeune Suffolk que ce comte d'Essex voulait ainsi couronner? Il n'y en avait point alors; et comment le comte d'Essex aurait-il donné la couronne d'Angleterre? Il fallait au moins expliquer une chose si peu vraissanblable, et lui donner quelque couleur. (Voltaire.)

Mais la part que j'y prends doit l'adoueir pour lui; Et lorsque par mon rang je suis tyrannisée, Qu'il le sait, qu'il le voit, la souffrance est aisée. Qu'il me plaigne, se plaigne, et, content de m'aimer... Mais, que dis-je? d'une autre il s'est laissé charmer; Et tant d'aveuglement suit l'ardeur qui l'entraîne, Que, pour la satisfaire, il veut perdre sa reine Qu'il craigne cependant de me trop irriter; Je contrains ma colère à ne pas éclater:

Mais quelquesois l'amour qu'un long mépris outrage; Las ensin de souffrir, se convertit en rage;

Et je ne réponds pas...

SCÈNE II. - ÉLISABETH, LA DUCHESSE, TILNEY.

### ÉLISABETH.

Hé bien, duchesse, à quoi
Ont pu servir les soins que vous prenez pour moi?
Avez-vous vu le comte, et se rend-il traitable?

Il fait voir un respect pour vous inviolable;
Et si vos intérêts ont besoin de son bras,
Commandez, le péril ne l'étonnera pas:
Mais il ne peut souffrir sans quelque impatience
Qu'on ose auprès de vous noircir son innocence.
Le crime, l'attentat, sont des noms pleins d'horreur
Qui mettent dans son âme une noble fureur.
Il se plaint qu'on l'accuse, et que sa reine écoute
Ce que des imposteurs...

## ÉLISABETH.

Je lui fais tort, sans doute:
Quand jusqu'en mon palais il ose m'assièger,
Sa révolte n'est rien, je la dois négliger;
Et ce qu'avec l'Irlande il a d'intelligence
Marque dans ses projets la plus haute innocence!
Ciel! faut-il que ce cœur, qui se sent déchirer,
Contre un sujet ingrat tremble à se déclarer;
Que, ma mort qu'il résout me demandant la sienne,
Une indigne pitié m'étonne, me retienne;
Et que toujours trop foible, après sa lâcheté,
Je n'ose mettre enfin ma gloire en sûreté?

Si l'amour une fois laisse place à la haine, Il verra ce que c'est que d'outrager sa reine; Il verra ce que c'est que de s'être caché Cet amour où pour lui mon cœur s'est relâché. J'ai soussert jusqu'ici; malgré ses injustices, J'ai toujours contre moi fait parler ses services: Mais, puisque son orgueil va jusqu'aux attentats, Il faut en l'abaissant étouner les ingrats; Il faut à l'univers, qui me voit; me contemple, D'une juste rigueur donner un grand exemple: Il cherche à m'y contraindre, il le veut, c'est assez

LA DUCHESSE.

Quoi! pour ses ennemis vous vous intéressez, Madame? ignorez-vous que l'éclat de sa vie Contre le rang qu'il tient arme en secret l'envie? Coupable en apparence...

ÉLISABETH.

Ah! dites en effet : Les témoins sont ouis, son procès est tout fait; Et si je veux enfin cesser de le défendre, L'arrêt ne dépend plus que de le faire entendre. Qu'il y songe; autrement...

LA DUCHESSE.

Hé quoi ne peut-on pas

L'avoir rendu suspect sur de faux attentats?

ÉLISABETH. an ciel Mais non les nre

Ah! plût au ciel! Mais non, les preuves sont trop fortes. N'a-t-il pas du palais voulu forcer les portes? Si le peuple qu'en foule il avoit attiré Eût appuyé sa rage, il s'en fût emparé: Plus de trône pour moi, l'ingrat s'en rendoit maître.

LA DUCHESSE.

On n'est pas criminel toujours pour le paroître.

Mais, je veux qu'il le soit, ce cœur de lui charmé
Résoudra-f-il sa mort? Vous l'avez tant aimé |
ÉLISABETH.

Ah! cachez-moi l'amour qu'alluma trop d'estime; M'en faire souvenir, c'est redoubler son crime. A ma honte, il est vrai, je le dois confesser, Je sentis, j'eus pour lui... Mais que sert d'y penser? Suffolk me l'a ravi; Suffolk, qu'il me préfère,

# LE COMTE D'ESSEX.

Lui demande mon sang; le lâche veut lui plaire.
Ah! pourquoi, dans les maux où l'amour m'exposoit,
N'ai-je fait que bannir celle qui les causoit?
Il falloit, il falloit à plus de violence
Contre cette rivale enhardir ma vengeance.
Ma douceur a nourri son criminel espoir.

LA DUCHESSE.

Mais cet amour sur elle eut-il quelque pouvoir? Vous a-t-elle trahie, et d'une âme infidèle Excité contre vous...

ÉLISABETH.

Je souffre tout par elle:

Elle s'est fait aimer, elle m'a fait haïr; Et c'est avoir plus fait cent fois que me trahir.

LA DUCHESSE.
Je n'ose m'opposer... Mais Cécile s'avance.

SCÈNE III. — ÉLISABETH, LA DUCHESSE, CÉCILE. TILNEY.

CÉCILE.

On ne pouvoit user de plus de diligence, Madame: on a du comte examiné le seing; Les écrits sont de lui, nous connoissons sa main. Sur un secours offert toute l'Irlande est prête A faire au premier ordre éclater la tempête; Et vous verrez dans peu renverser tout l'état, Si vous ne prévenez cet horrible attentat.

ÉLISABETH, à la duchesse.

Garderez-vous encor le zèle qui l'excuse? Vous le voyez.

LA DUCHESSE.

Je vois que Cécile l'accuse; Dans un projet coupable il le fait affermi : Mais j'en connois la cause, il est son ennemi.

Moi, son ennemi?

LA DUCHESSE.

Vous.

CÉCILE.

Oui, je le suis des traitres

Dont l'orgueil téméraire attente sur leurs maîtres; Et tant qu'entre mes mains leur salut sera mis, Je ferai vanité de n'avoir point d'amis.

LA DUCHESSE.

Le comte cependant n'a pas si peu de gloire Que vous dussiez si tôt en perdre la mémoire : L'état, pour qui cent fois on vit armer son bras, Lui doit peut-être assez pour ne l'oublier pas.

CÉCILE.

S'il s'est voulu d'abord montrer sujet sidèle, La reine a bien payé ce qu'il a fait pour elle; Et plus elle estima ses rares qualités, Plus elle doit punir qui trahit ses bontés

LA DUCHESSE.

Si le comte périt, quoi que l'envie en pense, Le coup qui le perdra punira l'innocence. Jamais du moindre crime...

ÉLISABETH.

Hé bien! on le verra.

(à Cécile.)

Assemblez le conseil; il en décidera. Vous attendrez mon ordre.

# SCÈNE IV. — ÉLISABETH, LA DUCHESSE.

LA DUCHESSE.

Ah! que voulez-vous faire.

Madame? en croirez-vous toute votre colère? Le comte...

ÉLISABETH.

Pour ses jours n'ayez aucun souci.
Voici l'heure donnée, il se va rendre ici.
L'amour que j'eus pour lui le fait son premier juge;
Il peut y rencontrer un assuré refuge:
Mais si dans son orgueil il ose persister,
S'il brave cet amour, il doit tout redouter.
Je suis lasse de voir...

SCÈNE V. - ÉLISABETH, LA DUCHESSE, TILNEY.

TILNEY.
Le comte est là, madame.

## ÉLISABETH.

Qu'il entre. Quels combats troublent déjà mon âme ! C'est lui de mes bontés qui doit chercher l'appui, Le péril le regarde; et je crains plus que lui.

SCÈNE VI. — ÉLISABETH, LE COMTE D'ESSEX, LA DUCHESSE, TILNEY.

## ÉLISABETH.

Comte, j'ai tout appris, et je vous parle instruite 1 De l'abime où vous jette une aveugle conduite : l'en sais l'égarement, et par quels intérêts Vous avez jusqu'au trône élevé vos projets. Vous voyez qu'en saveur de ma première estime Nommant égarement le plus énorme crime. ll ne tiendra qu'à vous que de vos attentats Votre reine aujourd'hui ne se souvienne pas. Pour un si grand effort qu'elle offre de se faire. Tout ce qu'elle demande est un aveu sincère : S'il fait peine à l'orgueil qui vous fit trop oser Songez qu'on risque tout à me le refuser. Que quand trop de bonté fait agir ma clémence, Oui l'ose dédaigner doit craindre ma vengeance, Oue i'ai la foudre en main pour qui monte trop haut. Et qu'un mot prononcé vous met sur l'échafaud. LE COMTE D'ESSEX.

Madame, vous pouvez résoudre de ma peine.
Je connois ce que doit un sujet à sa reine,
Et sais trop que le trône où le ciel vous fait seoir
Vous donne sur ma vie un absolu pouvoir :
Quoi que d'elle par vous la calomnie ordonne,
Elle m'est odieuse, et je vous l'abandonne;
Dans l'état déplorable où sont réduits mes jours,
Ce sera m'obliger que d'en rompre le cours.

¹ Cette scène était aussi difficile à faire que le fond en est tragique. C'est un sujet accusé d'avoir trahi sa souveraine, comme Cinna; c'est un amant convaincu d'être ingrat envers sa souveraine, comme Bajazet. Ces deux situations sont violentes; mais l'une fait tort à l'autre. Deux accusations, deux caractères, deux embarras à soutenir à la fois, demandent le plus grand art. Elisabeth est ici reine et amante, fière et tendre, indignée en qualité de souveraine, et outragée dans son œur. L'entrevue est donc très-intéressante. Le dialogue répond-il à l'importance et à l'intérêt de la scène? (Voltaire.)

Mais ma gloire, qu'attaque une lâche imposture, Sans indignation n'en peut souffrir l'injure : Elle est assez à moi pour me laisser en droit De voir avec douleur l'affront qu'elle reçoit. Si de quelque attentat vous avez à vous plaindre, Si pour l'état tremblant la suite en est à craindre, C'est à voir des flatteurs s'efforcer aujourd'hui, En me rendant suspect, d'en abattre l'appui.

ÉLISABETH.

La fierté qui vous fait étaler vos services Donne de la vertu d'assez foibles indices; Et, si vous m'en croyez, vous chercherez en moi Un moyen plus certain...

LE COMTE D'ESSEX.

Madame, je le voi,
Des traîtres, des méchants accoutumés au crime,
M'ont par leurs faussetés arraché votre estime;
Et toute ma vertu contre leur lâcheté
S'offre en vain pour garant de ma fidélité.
Si de la démentir j'avois été capable,
Sans rien craindre de vous, vous m'auriez vu coupable.
C'est au trône, où peut-être on m'eût laissé monter,
Que je me fusse mis en pouvoir d'éclater.
J'aurois, en m'élevant à ce degré sublime,
Justifié ma faute en commettant le crime;
Et la ligue qui cherche à me perdre innocent
N'eût vu mes attentats qu'en les applaudissant.
ÉLISABETH.

Et n'as-tu pas, perfide, armant la populace, Essayé, mais en vain, de te mettre en ma place? Mon palais investi ne te convainc-t-il pas Du plus grand, du plus noir de tous les attentals? Mais, dis-moi, car enfin le courroux qui m'anime Ne peut faire céder ma tendresse à ton crime; Et si par sa noirceur je tâche à t'étonner, Je ne te la fais voir que pour te pardonner: Pourquoi vouloir ma perte? et qu'avoit fait ta reine Qui dût à sa ruine intéresser ta haine? Peut-être ai-je pour toi montré quelque rigueur, Lorsque j'ai mis obstacle au penchant de ton cœur. Suffolk t'avoit charmé: mais si tu peux te plaindre

Qu'apprenant cet amour j'ai tâché de l'éteindre. Songe à quel prix, ingrat, et par combien d'honneurs Mon estime a sur toi répandu mes faveurs. C'est peu dire qu'estime, et tu l'as pu connoître : Un sentiment plus fort de mon cœur fut le maître. Tant de princes, de rois, de héros méprisés, Pour qui, cruel, pour qui les ai-je refusés? Leur hymen eût. sans doute, acquis à mon empire Ce comble de puissance où l'on sait que j'aspire : Mais, quoi qu'il m'assurât, ce qui m'ôtoit à toi . Ne pouvoit rien avoir de sensible pour moi. Ton cœur, dont je tenois la conquête si chère, Étoit l'unique bien capable de me plaire; Et si l'orgueil du trône eût pu me le souffrir. Je t'eusse offert ma main afin de l'acquérir. Espère, et tâche à vaincre un scrupule de gloire. Qui, combattant mes vœux, s'oppose à ta victoire: Mérite par tes soins que mon cœur adouci Consente à n'en plus croire un importun souci : Fais qu'à ma passion je m'abandonne entière: Oue cette Étisabeth si hautaine, si flère, Elle à qui l'univers ne sauroit reprocher Ou'on ait vu son orgueil jamais se relâcher: Cesse enfin, pour te mettre où son amour t'appelle. De croire qu'un sujet ne soit pas digne d'elle, Ouelquesois à céder ma fierté se résout : Que sais-tu si le temps n'en viendra pas à bout? Oue sais-tu...

LE COMTE D'ESSEX.

Non, madame, et je puis vous le dire, L'estime de ma reine à mes vœux doit suffire; Si l'amour la portoit à des projets trop bas, Je trahirois sa gloire à ne l'empêcher pas.

Ah! je vois trop jusqu'où la tienne se ravale: Le trône te plairoit, mais avec ma rivale 1.

<sup>&#</sup>x27;Cette rivale imaginaire, qu'on ne voit point, rend les reproches d'Élisabeth aussi peu convenables que les discours d'Essex sont inconséquents. Si cette Suffolk a quelques droits au trône, si Essex a conspiré pour la faire raine, Élisabeth a donc du s'assurer d'elle. Thomas Corneille a bien senti en général que la rivalité doit exciter la colère, que l'intérêt d'une couronne et colui d'une

Quelque appât qu'ait pour toi l'ardeur qui te séduit, Prends-y garde, ta mort en peut être le fruit.

LE COMTE D'ESSEX.

En perdant votre appui je me vois sans défense.

Mais la mort n'a jamais étonné l'innocence;

Et si, pour contenter quelque enuemi secret,

Vous souhaitez mon sang, je l'offre sans regret.

ÉLISABETH.

Va, c'en est fait; il faut contenter ton envie.

A ton lâche destin j'abandonne ta vie,
Et consens, puisqu'en vain je táche à te sauver,
Que sans voir... Tremble, ingrat, que je n'ose achever.
Ma bonté, qui toujours s'obstine à te défendre,
Pour la dernière fois cherche à se faire entendre.
Tandis qu'encor pour toi je veux bien l'écouter,
Le pardon t'est offert, tu le peux accepter.
Mais si...

LE COMTE D'ESSEX.

J'accepterois un pardon! moi, madame!

ÉLISABETH.

Il blesse, je le vois, la sierté de ton âme; Mais, s'il te fait soussrir, il falloit prendre soin D'empêcher que jamais tu n'en eusses besoin; Il falloit, ne suivant que de justes maximes, Rejeter...

LE COMTE D'ESSEX.

Il est vrai, j'ai commis de grands crimes:
Et ce que sur les mers mon bras a fait pour vous
Me rend digne en effet de tout votre courroux.
Vous le savez, madame; et l'Espagne confuse ¹
Justifie un vainqueur que l'Angleterre accuse.
Ce n'est pas pour vanter mes trop heureux exploits
Qu'à l'éclat qu'ils ont fait j'ose joindre ma voix:
Tout autre, pour sa reine employant son courage,

passion doivent produire des mouvements au théâtre; mais ces mouvements ne peuvent toucher quand ils ne sont pas fondés. Une conspiration, une reine en danger d'être détrônée, une amante sacrifiée, sont assurément des sujets tragiques; ils cessent de l'être dès que tout porte à faux. (Voltaire.)

'En effet, le comte d'Essex était entré dans Cadix quand l'amiral Howard, sons qui il servait, battit la flotte espagnole dans ces parages. C'était le seul service un peu signalé que le comte d'Essex eût jamais rendu. Il n'y avait pas à de quoi se faire tant valoir. (Voltaire.) En même occasion eût eu même avantage.

Mon bonheur a tout fait, je le crois : mais enfin
Ce bonheur eût ailleurs assuré mon destin;
Ailleurs, si l'imposture eût conspiré ma honte,
On n'auroit pas souffert qu'on osât...

ÉLISABETH.

ызаветн. Hé bien, comte,

Il faut faire juger dans la rigueur des lois La récompense due à ces rares exploits : Si j'ai mal reconnu vos importants services, Vos juges n'auront pas les mêmes injustices; Et vous recevres d'eux ce qu'auront mérité Tant de preuves de sèle et de fidélité.

# SCÈNE VII. - LA DUCHESSE, LE COMTE D'ESSEX.

LA DUCHESSE.

Ah! comte, voulez-vous, en dépit de la reine,
De vos accusateurs servir l'injuste haine?
Et ne voyez-vous pas que vous êtes perdu,
Si vous souffrez l'arrêt qui peut être rendu?
Quels juges avez-vous pour y trouver asile?
Ce sont vos ennemis, c'est Raleigh, c'est Cécile;
Et pouvez-vous penser qu'en ce péril pressant
Qui cherche votre mort vous déclare innocent?

LE COMTE D'ESSEX.

Quoi! sans m'intéresser pour ma gloire flétrie,
Je me verrai traiter de traître à ma patrie?

S'il est dans ma conduite une ombre d'attentat,
Votre hymen fit mon crime, il touche peu l'état:
Vous savez là-dessus quelle est mon innocence;
Et ma gloire avec vous étant en assurance,
Ce que mes ennemis en voudront présumer,
Quoi qu'ose leur fureur, ne sauroit m'alarmer.
Leur imposture enfin se verra découverte;
Et, tout méchants qu'ils sont, s'ils résolvent ma perte,
Assemblés pour l'arrêt qui doit me condamner,
Ils trembleront peut-être avant que le donner.

LA DUCHESSE.

Si l'éclat qu'au palais mon hymen vous fit faire Me faisoit craindre seule un arrêt trop sévère, Je pourrois de ce crime affranchir votre foi En déclarant l'amour que vous eûtes pour moi : Mais des témoins ouïs sur ce qu'avec l'Irlande On veut que vous ayez...

LE COMTE D'ESSEX.

La faute n'est pas grande; Et pourvu que nos feux, à la reine cachés, Laissent à mes jours seuls mes malheurs attachés...

Quoi! vous craignez l'éclat de nes flammes secrètes? Ce péril vous étonne? et c'est vous qui le faites! La reine, qui se rend sans rien examiner, Si vous y consentez, vous veut tout pardonner. C'est vous qui, refusant...

LE COMTE D'ESSEX.

N'en parlons plus, madame : Qui reçoit un pardon souffre un soupçon infâme ; Et j'ai le cœur trop haut pour pouvoir m'abaisser A l'indigne prière où l'on me veut forcer.

LA DUCHESSE.

Ah! si de quelque espoir je puis flatter ma peine,
Je vois bien qu'il le faut mettre tout en la reine.
Par de nouveaux efforts je veux encor pour vous
Tâcher, malgré vous-même, à vaincre son courroux;
Mais, si je n'obtiens rien, songez que votre vie,
Depuis long-temps en butte aux fureurs de l'envie,
Me coûte assez déjà pour ne mériter pas
Que, cherchant à mourir, vous causiez mon trépas.
C'est vous en dire trop. Adieu, comte.

LE COMTE D'ESSEX.

Ah! madame, Après que vous avez désespéré ma flamme, Par quels soins de mes jours... Quoi! me quitter ainsi!

SCÈNE VIII. - LE COMTE D'ESSEX, CROMMER, suite.

#### CROMMER.

C'est avec déplaisir que je parois ici; Mais un ordre cruel, dont tout mon cœur soupire...

LE COMTE D'ESSEX.

Quelque fâcheux qu'il soit, vous pouvez me le dire.

CROWNER.

J'ai charge...

LE COMTE D'ESSEX. Eh bien, de quoi ? parlez sans hésiter.

CRONNER.

De prendre voire épée, et de vous arrêter.

LE CONTE D'ESSEX.

Mon épée?

CROMMER.

A cet ordre il faut que j'obéisse. LE CONTE D'ESSEX.

Mon épée? Et l'outrage est joint à l'injustice?

CROMMER.

Ce n'est pas sans raison que vous vous étonnez;
J'obéis à regret, mais je le dois.

LE COMTE D'ESSEX, lui donnant son épée. Prenez.

Vous avez dans vos mains ce que toute la terre A vu plus d'une fois utile à l'Angleterre. Marchons : quelque douleur que j'en puisse sentir, La reine veut se perdre, il faut y consentir.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - ÉLISABETH, CÉCILE, TILNEY.

ÉLISABETH.

Le comte est condamné?

CÉCILE.

C'est à regret, madame, Qu'on voit son nom terni par un arrêt infâme : Ses juges l'en ont plaint; mais tous l'ont à la fois Connu si criminel, qu'ils n'ont eu qu'une voix. Comme pour affoiblir toutes nos procédures Ses reproches d'abord m'ont accablé d'injures;
Ravi, s'il se pouvoit, de le favoriser,
J'ai de son jugement voulu me récuser.
La loi le défendoit; et c'est malgré moi-même
Que j'ai dit mon avis dans le conseil suprême,
Qui, confus des noirceurs de son lâche attentat,
A cru devoir sa tête au repos de l'état.

ÉLISABETH.

Ainsi sa perfidie a paru manifeste?

CÉCILE.

Le coup pour vous, madame, alloit être funeste : Du comte de Tyron, de l'Irlandois suivi, Il en vouloit au trône, et vous l'auroit ravi.

ÉLISABETH.

Ah! je l'ai trop connu, lorsque la populace Seconda contre moi son insolente audace : A m'ôter la couronne il croyoit l'engager. Quelle excuse a ce crime? et par où s'en purger? Qu'a-t-il répondu?

CÉCILE.

Lui? qu'il n'avoit rien à dire; Que, pour toute défense, il nous devoit suffire De voir ses grands exploits pour lui s'intéresser; Et que sur ces témoins on pouvoit prononcer. ÉLISABETH.

Que d'orgueil! Quoi! tout prêt à voir lancer la foudre, Au moindre repentir it ne peut se résoudre? Soumis à ma vengeance, il brave mon pouvoir? Il ose...

CÉCILE.

Sa fierté ne se peut concevoir : On eût dit, à le voir plein de sa propre estime, Que ses juges étoient coupables de son crime, Et qu'ils craignoient de lui, dans ce pas hasardeux, Ce qu'il avoit l'orgueil de ne pas craindre d'eux.

ÉLISABETH.

Cependant il faudra que cet orgueil s'abaisse. Il voit, il voit l'état où son crime le laisse : Le plus ferme s'ébranle après l'arrêt donné.

CÉCILB.

Un coup si rigoureux ne l'a point étonné.

١

## ÉLISABETH.

Oui, je pleure, Et sens bien que s'il meurt, il faudra que je meure. O vous, rois que pour lui ma flamme a négligés, Jetez les yeux sur moi, vous êtes bien vengés. Une reine intrépide au milieu des alarmes, Tremblante pour l'amour, ose verser des larmes! Encor s'il étoit sûr que ces pleurs répandus, En me faisant rougir, ne fussent pas perdus; Que le làche, pressé du vif remords que donne... Qu'en penses-tu? dis-moi. Le plus hardi s'étonne; L'image de la mort, dont l'appareil est prêt, Fait croire tout permis pour en changer l'arrêt. Réduit à voir sa tête expier son offense, Doutes-tu qu'il ne veuille implorer ma clémence; Que, sûr que mes bontés passent ses attentals...

Il doit y recourir : mais s'il ne le fait pas? Le comte est fier, madame.

#### ÉLISABETH.

Ah! tu me désespères, Quoi qu'osent contre moi ses projets téméraires, Dût l'état par ma chute en être renversé, Qu'il fléchisse, il suffit, j'oublirai le passé : Mais quand tout attachée à retenir la foudre. Je frémis de le perdre, et tremble à m'y résoudre. Si, me bravant toujours, il ose m'y forcer, Moi reine, lui sujet, puis-je m'en dispenser? Sauvons-le malgré lui. Parle, et fais qu'il te croie; Vois-le, mais cache-lui que c'est moi qui t'envoie; Et, ménageant ma gloire en t'expliquant pour moi, Peins-lui mon cœur sensible à ce que je lui doi : Fais-lui voir qu'à regret j'abandonne sa tête, Qu'au plus foible remords sa grâce est toute prête : Et si, pour l'ébranler, il faut aller plus loin. Du soin de mon amour fais ton unique soin; Laisse, laisse ma gloire, et dis-lui que je l'aime, Tout coupable qu'il est, cent fois plus que moi-même; Qu'il n'a, s'il veut finir mes déplorables jours, Qu'à souffrir que des siens on arrête le cours. Presse, prie, offre tout pour fléchir son courage,

Enfin, si pour ta reine un vrai zèle t'engage, Par crainte, par amour, par pitié de mon sort, Obtiens qu'il se pardonne, et l'arrache à la mort : L'empéchant de périr, tu m'auras bien servie. Je ne te dis plus rien, il y va de ma vie. Ne perds point de temps, cours, et me laisse écouter Ce que pour sa désense un ami vient tenter.

# SCÈNE III. - ÉLISABETH, SALSBURY.

### SALSBURY.

Madame, pardonnez à ma douleur extrême. Si, paroissant ici pour un autre moi-même. Tremblant, saisi d'effroi pour vous, pour vos états, J'ose vous conjurer de ne vous perdre pas. Je n'examine point quel peut être le crime; Mais si l'arrêt donné vous semble légitime, Vous le paroîtra-t-il quand vous daignerez voir Par un funeste coup quelle tête il fait choir? C'est ce fameux héros dont cent fois la victoire Par les plus grands exploits a consacré la gloire, Dont partout le destin fut si noble et si beau, Qu'on livre entre les mains d'un infâme bourreau Après qu'à sa valeur que chacun idolâtre L'univers avec pompe a servi de théâtre, Pourrez-vous consentir qu'un échafaud dressé Montre à tous de quel prix il est récompensé? Quand je viens vous marquer son mérite et sa peine, Ce n'est point seulement l'amitié qui m'amène; C'est l'état désolé, c'est votre cour en pleurs, Qui, perdant son appui, tremble de ses malheurs. Je sais qu'en sa conduite il cut quelque imprudence; Mais le crime toujours ne suit pas l'apparence; Et dans le rang illustre où ses vertus l'ont mis, Estimé de sa reine, il a des ennemis. Pour lui, pour vous, pour nous, craignez les artifices De ceux qui de sa mort se rendent les complices : Songez que la clémence a toujours eu ses droits. Et qu'elle est la vertu la plus digne des rois. ÉLISABETH.

Comte de Salsbury, j'estime votre zèle,

J'aime à vous voir ami généreux et fidèle. Et loue en vous l'ardeur que ce noble intérêt Vous donne à murmurer d'un équitable arrêt : Je sens, ainsi que vous, une douleur extrême; Mais je dois à l'état encor plus qu'à moj-même. Si i'ai laissé du comte éclaircir le forfait, C'est lui qui m'a forcée à tout ce que j'ai fait: Prête à tout oublier, s'il m'avouoit son crime, On le sait, j'ai voulu lui rendre mon estime; Ma bonté n'a servi qu'à redoubler l'orgueil Qui des ambitieux est l'ordinaire écueil. Des soins qu'il m'a vu prendre à détourner l'orage. Ouoique sûr d'y périr, il s'est fait un outrage : Si sa tête me fait raison de sa fierté, C'est sa faute; il aura ce qu'il a mérité. SALSBURY.

Il mérite, sans doute, une honteuse peine, Quand sa fierté combat les bontés de sa reine : Si quelque chose en lui vous peut, vous doit blesser, C'est l'orgueil de ce cœur qu'il ne peut abaisser, Cet orgueil qu'il veut croire au péril de sa vie: Mais, pour être trop fier, vous a-t-il moins servie? Vous a-t-il moins montré dans cent et cent combats Oue pour vous il n'est rien d'impossible à son bras? Par son sang prodigué, par l'éclat de sa gloire. Daignez, s'il vous en reste encor quelque mémoire. Accorder au malheur qui l'accable aujourd'hui Le pardon qu'à genoux je demande pour lui : Songez que, si jamais il vous fut nécessaire, Ce qu'il a déjà fait, il peut encor le faire: Et que nos ennemis, tremblants, désespérés, N'ont jamais mieux vaincu que quand yous le perdez. ÉLISABETH.

Je le perds à regret: mais enfin je suis reine; Il est sujet, coupable, et digne de sa peine. L'arrêt est prononcé, comte; et tout l'univers Va sur lui, va sur moi tenir les yeux ouverts. Quand sa seule fierté, dont vous blâmez l'audace, M'auroit fait souhaiter qu'il m'eût demandé grâce; Si par là de la mort il a pu s'affranchir, Dédaignant de le faire, est-ce à moi de fléchir? Est-ce à moi d'endurer qu'un sujet téméraire A d'impuissants éclats réduise ma colère, Et qu'il puisse, à ma honte, apprendre à l'avenir Que je connus son crime, et n'osai le punir?

### SALSBURY.

On parle de révolte et de ligues secrètes; Mais, madame, on se sert de lettres contrefaites¹: Les témoins par Cécile ouïs, examinés, Sont témoins que peut-être on aura subornés. Le comte les récuse; et quand je les soupçonne...

## ÉLISABETH.

Le comte est condamné; si son arrêt l'étonne, S'il a pour l'affoiblir quelque chose à tenter, Qu'il rentre en son devoir, on pourra l'écouter. Allez. Mon juste orgueil, que son audace irrite, Peut faire grâce encor; faites qu'il la mérite.

## SCÈNE IV. - ÉLISABETH, LA DUCHESSE.

### ÉLISABETH.

Venez, venez, duchesse, et plaignez mes ennuis. Je cherche à pardonner, je le veux, je le puis, Et je tremble toujours qu'un obstiné coupable Lui-même contre moi ne soit inexorable. Ciel, qui me fis un cœur et si noble et si grand, Ne le devois-tu pas former indifférent? Falloit-il qu'un ingrat, aussi fier que sa reine, Me donnant tant d'amour, fût digne de ma haine? Ou, si tu résolvois de m'en laisser trahir, Pourquoi ne m'as-tu pas permis de le hair? Si ce funeste arrêt n'ébranle point le comte, Je ne puis éviter ou ma perte ou ma honle: Je péris par sa mort; et, le voulant sauver, Le lâche impunément aura su me braver. Que je suis malheureuse!

<sup>1</sup> il est bien étrange que Salsbury dise qu'on a contresait l'écriture du comte d'Essex, et que la reine ne songe pas à examiner une chose si importante. Elle doit assurément s'en éclarreir, et comme amante, et comme reine. Elle ne répond pas seulement à cette ouverture qu'elle devait saisir, et qui demandait l'examen le plus prompt et le plus exact; elle répète encore en d'autres mots que le comte est trop sier. (Voltaire.)

LA DUCHESSE.

On est sans doute à plaindre Quand on hait la rigueur et qu'on s'y voit contraindre : Mais si le comte osoit, tout condamné qu'il est, Plutôt que son pardon accepter son arrêt, Au moins de ses desseins, sans le dernier supplice, La prison vous pourroit...

ELISABETH.

Non, je veux qu'il fléchisse;

Il y va de ma gloire, il faut qu'il cède1.

LA DUCHESSE.

Hélas!

Je crains qu'à vos bontés il ne se rende pas; Que, voulant abaisser ce courage invincible, Vos efforts...

ÉLISABETH.

Ah! j'en sais un moyen infaillible.
Rien n'égale en horreur ce que j'en souffrirai;
C'est le plus grand des maux; peut-être j'en mourrai:
Mais si toujours d'orgueil son audace est suivie,
Il faudra le sauver aux dépens de ma vie;
M'y voilà résolue. O vœux mal exaucés!
O mon cœur! est-ce ainsi que vous me trahissez?

LA DUCHESSE.

Votre pouvoir est grand; mais je connois le comte; Il voudra...

ÉLISABETH.

Je ne puis le vaincre qu'à ma honte; Je le sais : mais ensis je vaincrai sans essort,

Lisabeth s'obstine toujours à cette seule idée, qui ne paraît guère convenable; car lorqu'il s'agit de la vio de ce qu'on aime, on sent bien d'autros alarmes. Voici ce qui a probablement engage Thomas Corneille à faire le fondement de sa pièce de cette persévérance de la reine à vouloir que le contie d'Essex s'humille. Elle lui avait ôté précédemment toutes ses charges après sa mauvaise conduite en Irlande; elle avait même poussé l'emportement honeteux de la colère jusqu'à lui donner un soufflet. Le comte s'cisit retiré à la campagne; il avait demandé humblement pardon par écrit, et il disaît dans sa lettre, qu'il dioit péristent comme Nabuchodonosor, et qu'il mangeoit du fois. La reine alors n'avait voula que l'unmilier, et il pouvait espèrer sou rétablissement. Ce fut alors qu'il imagina pouvoir profiter de la vieillesse de la reine pour soulever le peuple, qu'il crut qu'on pourrait faire venir d'Écosse le roi Jacques, successeur naturel d'Élisabeth, et qu'il forma une conspiration aussi mal digérée que criminelle. Il fut pris précisément en fagrant délit, condamné et executé avec ses complices; il n'était plus alors question de farté.

(Voltaire.)

Et vous allez vous-même en demeurer d'accord. Il adore Suffolk; c'est elle qui l'engage A lui faire raison d'un exil qui l'outrage. Quoi que coûte à mon cœur ce funeste dessein, Je veux, je souffrirai qu'il lui donne la main; Et l'ingrat, qui m'oppose une fierté rebelle, Sûr enfin d'être heureux, voudra vivre pour elle.

LA DUCHESSE.

Si par là seulement vous croyez le toucher. Apprenez un secret qu'il ne faut plus cacher. De l'amour de Suffolk vainement alarmée. Vous la punites trop; il ne l'a point aimée: C'est moi seule, ce sont mes criminels appas Qui surprirent son cœur que je n'altaquois pas. Par devoir, par respect, j'eus beau vouloir éteindre Un seu dont vous deviez avoir tant à vous plaindre: Confuse de ses vœux j'eus beau lui résister ; Comme l'amour se flatte, il voulut se flatter : Il crut que la pitié pourroit tout sur votre âme. Oue le temps vous rendroit favorable à sa flamme: Et, quoique ensin pour lui Sussolk sût sans appas. Il feignit de l'aimer pour ne m'exposer pas. Son exil étonna cet amour téméraire; Mais si mon intérêt le força de se taire, Son cœur, dont la contrainte irritoit les désirs, Ne m'en donna pas moins ses plus ardents soupirs, Par moi qui l'usurpai vous en sûtes banuie : Je vous nuisis, madame, et je m'en suis punie. Pour vous rendre les vœux que j'osois détourner, On demanda ma main, je la voulus donner. Éloigné de la cour, il sut cette nouvelle : Il revient furieux, rend le peuple rebelle. S'en fait suivre au palais dans le moment fatal Que l'hymen me livroit au pouvoir d'un rival; Il venoit l'empêcher, et c'est ce qu'il vous cache. Voilà par où le crime à sa gloire s'attache. On traite de révolte un fier emportement, Pardonnable peut-être aux ennuis d'un amant: S'il semble un attentat, s'il en a l'apparence, L'aveu que je vous fais prouve son innocence. Enfin, madame, enfin, par tout ce qui jamais

Put surprendre, toucher, enflammer vos souhaits;
Par les plus lendres vœux dont vous fûtes capable,
Par lui-même, pour vous l'objet le plus aimable,
Sur des témoins suspects qui n'ont pu l'étonner,
Ses juges à la mort l'ont osé condamner.
Accordez-moi ses jours pour prix du sacrifice
Qui m'arrachant à lui vous a rendu justice;
Mon cœur en souffre assez pour mériter de vous
Contre un si cher coupable un peu moins de courroux.
ÉLISABETH.

Ai-je bien entendu? le perside vous aime,
Me dédaigne, me brave; et, contraire à moi-même,
Je vous assurerois, en l'osant secourir,
La douceur d'être aimée et de me voir soussirir!
Non, il saut qu'il périsse, et que je sois vengée;
Je dois ce coup suncste à ma slamme outragée:
Il a trop mérité l'arrêt qui le punit;
Innocent ou coupable, il vous aime, il sussit.
S'il n'a point de vrai crime, ainsi qu'on le veut croire,
Sur le crime apparent je sauverai ma gloire¹;
Et la raison d'état, en le privant du jour,
Servira de prétexte à la raison d'amour.

### LA DUCHESSE.

Juste ciel! vous pourriez vous immoler sa vie!
Je ne me repens point de vous avoir servie;
Mais, hélas! qu'ai-je pu faire plus contre moi,
Pour le rendre à sa reine, et rejeter sa foi?
Tout parloit, m'assuroit de son amour extrême;
Pour mieux me l'arracher, qu'auriez-vous fait vous-même?
ÉLISABETH.

Moins que vous; pour lui seul, quoi qu'il fût arrivé, Toujours tout mon amour se seroit conservé. En vain de moi tout autre eût eu l'âme charmée, Point d'hymen. Mais enfin je ne suis point aimée; Mon cœur de ses dédains ne peut venir à bout;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La fin de cette scène paraît belie ; elle est passionnee et attendrissante. Il serait pourtant à desirer qu'Élisabeth ne dit pas toujours la même chose ; elle recommande, tantôt à Irloy, tantôt à Salsbury, tantôt à Irton, d'engager le comte d'Essex à n'etre plus fier, et à demander grèce. C'est là le seul sentiment dominant; c'est là le seul nœud. Il ne tenait qu'à elle de pardonner, et alors il n'y avait plus de piece.

[Voltaire]

Et, dans ce désespoir, qui peut tout ose tout.

LA DUCHESSE.

Ah! faites-lui paroître un cœur plus magnanime.

Ma sévère vertu lui doit-elle être un crime?

Et l'aide qu'à vos feux j'ai cru devoir offrir

Vous le fait-elle voir plus digne de périr?

ÉLISABETH.

J'ai tort, je le confesse; et, quoique je m'emporte, Je sens que ma tendresse est toujours la plus forte. Ciel, qui me réservez à des malheurs sans fin. Il ne manquoit donc plus à mon cruel destin Que de ne souffrir pas, dans cette ardeur fatale. Oue je fusse en pouvoir de hair ma rivale! Ah! que de la vertu les charmes sont puissants! Duchesse, c'en est fait, qu'il vive, j'y consens. Par un même intérêt, vous craignez, et je tremble. Pour lui, contre lui-même, unissons-nous ensemble, Tirons-le du péril qui ne peut l'alarmer. Toutes deux pour le voir, toutes deux pour l'aimer. Un prix bien inégal nous en paîra la peine; Vous aurez tout son cœur, je n'aurai que sa haine: Mais n'importe, il vivra, son crime est pardonné; Je m'oppose à sa mort. Mais l'arrêt est donné, L'Angleterre le sait, la terre tout entière D'une juste surprise en fera la matière. Ma gloire, dont toujours il s'est rendu l'appui. Veut qu'il demande grâce; obtenez-le de lui. Vous avez sur son cœur une entière puissance. Allez; pour le soumettre usez de violence. Sauvez-le, sauvez-moi : dans le trouble où je suis, M'en reposer sur vous est tout ce que je puis.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCÈNE I. - LE COMTE D'ESSEX, TILNEY.

LE COMTE D'ESSEX.

Je dois beaucoup, sans doute, au souci qui t'amène; Mais enfin tu pouvois t'épargner cette peine. Si l'arrêt qui me perd te semble à redouter, l'aime mieux le souffrir que de le mériter 1.

De cette fermeté souffrez que je vous blâme. Quoique la mort jamais n'ébranle une grande ame, Quand il nous la faut voir par des arrêts sanglants Dans son triste appareil approcher à pas lents...

LE COMTE D'ESSEX.

Je ne le cèle point, je croyois que la reine A me sacrifier dût avoir quelque peine. Entrant dans le palais sans peur d'être arrêté, l'en faisois pour ma vie un lieu de sûreté. Non qu'ensin, si mon sang a tant de quoi lui plaire, Je voie avec regret qu'on l'ose satisfaire; Mais, pour verser ce sang tant de fois répandu. Peut-être un échafaud ne m'étoit-il pas dû. Pour elle il fut le prix de plus d'une victoire : Elle veut l'oublier, j'ai regret à sa gloire; J'ai regret qu'aveuglée elle attire sur soi La honte qu'elle croit faire tomber sur moi. Le ciel m'en est témoin, jamais sujet fidèle N'eut pour sa souveraine un cœur si plein de zèle. Je l'ai fait éclater en cent et cent combats; On aura beau le taire, ils ne le tairont pas.

<sup>·</sup> Voilà done le comte d'Essex qui proteste nettement de son innocence. Élisabeth, dans cette supposition de l'auteur, est donc inexcusable d'avoir fait condamner le comte ; la duchesse d'irton s'est donc tres-mal conduite en a'éclaircissant pas la reine. Il est condamné sur de faux témoignages, et la reine. qui l'adore, ne s'est pas mise en peine de se faire rendre compte des pièces du proces, qu'on lui a dit vingt fois être fausses. Une telle négligence n'est pas naturelle ; c'est un défaut capital. (Voltaire.)

Si j'ai fait mon devoir quand je l'ai bien servie, Du moins je méritois qu'elle cût soin de ma vic. Pour la voir contre moi si sièrement s'armer, Le crime n'est pas grand de n'avoir pu l'aimer. Le penchant sut toujours un mal inévitable: S'il entraîne le cœur, le sort en est coupable; Et toute autre, oubliant un si léger chagrin, Ne m'auroit pas puni des fautes du destin.

#### TILNEY.

Vos froideurs, je l'avoue, ont irrité la reine;
Mais daignes l'adoucir, et sa colère est vaine.
Pour trop croire un orgueil dont l'éclat lui déplaît,
C'est vous-même, c'est vous, qui donnez votre arrêt.
Par vous, dit-on, l'Irlande à l'attentat s'anime:
Que le crime soit faux, il est connu pour crime;
Et quand pour vous sauver elle vous tend les bras,
Sa gloire veut au moins que vous fassiez un pas,
Que vous...

## LE COMTE D'ESSEX.

Ah! s'il est vrai qu'elle songe à sa gloire, Pour garantir son nom d'une tache trop noire Il est d'autres moyens où l'équité consent, Que de se relâcher à perdre un innocent. On ose m'accuser : que sa colère accable Des témoins subornés qui me rendent coupable. Cécile les entend, et les a suscités; Raleigh leur a fourni toutes leurs faussetés. Que Raleigh, que Cécile, et ceux qui leur ressemblent, Ces infâmes sous qui tous les gens de bien tremblent. Par la main d'un bourreau, comme ils l'ont mérité. Lavent dans leur vil sang leur infidélité : Alors, en répandant ce sang vraiment coupable, La reine aura fait rendre un arrêt équitable : Alors de sa rigueur le foudrovant éclat. Affermissant sa gloire, aura sauvé l'état. Mais sur moi, qui maintiens la grandeur souveraine, Du crime des méchants faire tomber la peine! Sousirir que contre moi des écrits contresaits... Non, la postérité ne le croira jamais: Jamais on ne pourra se mettre en la pensée Que de ce qu'on me doit la mémoire effacée

Ait laissé l'imposture en pouvoir d'accabler... Mais la reine le voit, et le voit sans trembler : Le péril de l'état n'a rien qui l'inquiète. Je dois être content, puisqu'elle est satisfaite, Et ne point m'ébranler d'un indigne trépas Qui lui coûte sa gloire et ne l'étonne pas.

TILNEY.

Et ne l'étonne pas! Elle s'en désespère, Blame votre rigueur, condamne sa colère. Pour rendre à son esprit le calme qu'elle attend, Un mot à prononcer vous coûteroit-il tant?

LE COMTE D'ESSEX.

Je crois que de ma mort le coup lui sera rude, Qu'elle s'accusera d'un peu d'ingratitude : Je n'ai pas, on le sait, mérité mes malheurs. Mais le temps adoucit les plus vives douleurs. De ses tristes remords si ma perte est suivie, Elle souffriroit plus à me laisser la vie. Foible à vaincre ce cœur qui lui devient suspect, Je ne pourrois pour elle avoir que du respect; Tout rempli de l'objet qui s'en est rendu maître, Si je suis criminel, je voudrois toujours l'être : Et, sans doute, il est mieux qu'en me privant du jour Sa haine, quoique injuste, éteigne son amour.

Quoi! je n'obtiendrai rien?

LE COMTE D'ESSEX.

Tu redoubles ma peine.

C'est assez.

TILNEY.

Mais enfin que dirai-je à la reine?

LE COMTE D'ESSEX.

Qu'on vient de m'avertir que l'échafaud est prêt; Qu'on doit dans un moment exécuter l'arrêt; Et qu'innocent d'ailleurs je tiens cette mort chère Qui me fera bientôt cesser de lui déplaire.

TILNEY.

Je vais la retrouver : mais, encore une fois, Par ce que vous devez...

LE COMTE D'ESSEX.

Je sais ce que je dois.

Adieu. Puisque ma gloire à ton zèle s'oppose, De mes derniers moments soussre que je dispose; Il m'en reste assez peu pour me laisser au moins La triste liberté d'en jouir sans témoins.

## SCÈNE II. - LE COMTE D'ESSEX.

O fortune! ò grandeur! dont l'amorce flatteuse Surprend, touche, éblouit une âme ambitieuse, De tant d'honneurs reçus c'est done là tout le fruit! Un long temps les amasse, un moment les détruit. Tout ce que le destin le plus digne d'envie Peut attacher de gloire à la plus belle vie, J'ai pu me le promettre, et, pour le mériter, Il n'est projet si haut qu'on ne m'ait vu tenter; Cependant aujourd'hui (se peut-il qu'on le croie?) C'est sur un échafaud que la reine m'envoie! C'est là qu'aux yeux de tous m'imputant des forfaits...

## SCÈNE III. - LE COMTE D'ESSEX, SALSBURY.

## LE COMTE D'ESSEX.

Hé bien, de ma faveur vous voyez les effets 1.
Ce fler comte d'Essex, dont la haute fortune
Attiroit de flatteurs une foule umportune,
Qui vit de son bonheur tout l'univers jaloux,
Abattu, condamné, le reconnoissez-vous?
Des lâches, des méchants victime infortunée,
J'ai bien en un moment changé de desfinée!
Tout passe: et qui m'eût dit, après ce qu'on m'a vu,
Que je l'eusse éprouvé, je ne l'aurois pas cru.

### SALSBURY.

Quoique vous éprouviez que tout change, tout passe, Rien ne change pour vous si vous vous faites grâce. Je viens de voir la reine; et ce qu'elle m'a dit Montre assez que pour vous l'amour toujours agit; Votre seule fierté, qu'elle voudroit abattre, S'oppose à ses bontés, s'obstine à les combattre.

<sup>&#</sup>x27;Ge vers naturel devient sublime, parce que le comte d'Essex et Salsburv supposent tous deux que c'est en ellet la faveur de la reine qui le conduit à la mert. (Voltaire.)

Contraignez-vous: un mot qui marque un cœur soumis Vous va mettre au-dessus de tous vos ennemis.

LE COMTE D'ESSEX.

Quoi! quand leur imposture indiguement m'accable, Pour les justifier je me rendrai coupable? Et, par mon lâche aveu, l'univers étonné Apprendra qu'ils m'auront justement condamné?

En lui parlant pour vous, j'ai peint votre innocence; Mais enfin elle cherche un aide à sa clémence. C'est votre reine; et quand, pour fléchir son courroux, Elle ne veut qu'un mot, le refuserez-vous?

LE CONTE D'ESSEX.

Oui, puisque enfin ce mot rendroit ma honte extrême. J'ai vécu glorieux, et je mourrai de même; Toujours inébraulable, et dédaignant toujours De mériter l'arrêt qui va finir mes jours.

SALSBURY.

Vous mourrez glorieux! Ah, ciel! pouvez-vous croire Que sur un échafaud vous sauviez votre gloire? Qu'il ne soit pas honteux à qui s'est vu si haut...

LE COMTE D'ESSEX.

Le crime fait la honte, et non pas l'échafaud 1;
Ou si dans mon arrêt quelque infamie éclate,
Elle est, lorsque je meurs, pour une reine ingrate
Qui, voulant oublier cent preuves de ma foi,
Ne mérita jamais un sujet tel que moi 2.
Mais la mort m'étant plus à souhaiter qu'à craindre,
Sa rigueur me fait grâce, et j'ai tort de m'en plaindre.
Après avoir perdu ce que j'aimois le mieux,
Confus, désespéré, le jour m'est odieux.
A quoi me serviroit cette vie importune,

<sup>\*</sup>Ce vers a passé en proverbe, et a ete quelquefois cite à propos dans des eccasions funestes. (Voltaire.)

On Essex est ici le fou le plus insolent, ou l'homme le plus innocent. Surement il n'est coupable, dans la tragédie, d'aucun des crimes dont on l'accuse, C'est ici un héros; c'est un homme dont le destin de l'Angleterre a dépendu; c'est l'appui d'filisabeth. Elle est donc en ce cas une femme détestable, qui l'ant couper le cou au premier homme du pays, parce qu'il a aimé une autre femme qu'elle. Que deviennent alors ses irrésolutions, ses tendresses, ses remords, ses agitatious? Rien de tout cela ne doit être dans son caractère. [Voltaire.]

Qu'à m'en faire toujours mieux sentir l'infortune? Pour la seule duchesse il m'auroit été doux De passer... Mais, hélas! un autre est son époux. Un autre dont l'amour, moins tendre, moins sidèle... Mais elle doit savoir mon malheur : qu'en dit-elle? Me flatté-je en croyant qu'un reste d'amitié Lui fera de mon sort prendre quelque pitié? Privé de son amour pour moi si plein de charmes, Je voudrois bien du moins avoir part à ses larmes. Cette austère vertu qui soutient son devoir Semble à mes tristes vœux en défendre l'espoir : Cependant, contre moi quoi qu'elle ose entreprendre, Je les paye assez cher pour y pouvoir prélendre; Et l'on peut, sans se faire un trop honteux effort, Pleurer un malheureux dont on cause la mort.

ı

Quoi! ce parfait amour, cette pure tendresse Oui yous fit si long-temps vivre pour la duchesse, Quand vous pouvez prévoir ce qu'elle en doit souffrir, Ne vous arrache point ce dessein de mourir! Pour vous avoir aimé, voyez ce que lui coûte Le cruel sacrifice...

LE CONTE D'ESSEX.

Elle m'aima, sans doute; Et sans la reine, hélas! j'ai lieu de présumer Qu'elle eût fait à jamais son bonheur de m'aimer. Tout ce qu'un bel objet d'un cœur vraiment fidèle Peut attendre d'amour, je le sentis pour elle; Et peut-être mes soins, ma constance, ma foi, Méritoient les soupirs qu'elle a perdus pour moi. Nulle félicité n'eût égalé la nôtre : Le ciel y met obstacle, elle vit pour un autre; Un autre a tout le bien que je crus acquérir: L'hymen le rend heureux; c'est à moi de mourir.

SALSBURY.

Ah! si, pour satisfaire à cette injuste envie. Il vous doit être doux d'abandonner la vie. Perdez-la: mais au moins que ce soit en héros; Allez de votre sang faire rougir les flots, Allez dans les combats où l'honneur vous appelle; Cherchez, suivez la gloire, et périssez pour elle.

C'est là qu'à vos pareils il est beau d'affronter Ce qu'ailleurs le plus ferme a lieu de redouter.

LE COMTE D'ESSEX.

Quand contre un monde entier armé pour ma défaite J'irois seul défler la mort que je souhaite, Vers elle j'aurois beau m'avancer sans effroi, Je suis si malheureux qu'elle fuiroit de moi. Puisqu'ici sûrement elle m'offre son aide, Pourquoi de mes malheurs différer le remède? Pourquoi, làche et timide, arrêtant le courroux...

SCÈNE IV. — SALSBURY, LE COMTE D'ESSEX, LA DUCHESSE, SUITE DE LA DUCHESSE.

#### SALSBURY.

Venez, venez, madame, on a besoin de vous.
Le comte veut périr; raison, justice, gloire,
Amitié, rien ne peut l'obliger à me croire.
Contre son désespoir si vous vous déclarez,
Il cédera sans doute, et vous triompherez.
Désarmez sa flerté, la victoire est facile;
Accablé d'un arrêt qu'il peut rendre inutile,
Je vous laisse avec lui prendre soin de ses jours,
Et cours voir s'il n'est point ailleurs d'autres secours.

SCRNE V. — LA DUCHESSE, LE COMTE D'ESSEX, SUITE DE LA DUCHESSE.

## LE COMTE D'ESSEX.

Quelle gloire, madame! et combien doit l'envie Se plaindre du bonheur des restes de ma vie, Puisque avant que je meure on me souffre en ce lieu La douceur de vous voir, et de vous dire adieu! Le destin qui m'abat n'eût osé me poursuivre, Si le ciel m'eût pour vous rendu digne de vivre. Ce malheur me fait seul mériter le trépas, Il en donne l'arrêt, je n'en murmure pas; Je cours l'exécuter, quelque dur qu'il puisse être, Trop content si ma mort vous fait assez connoître Que jusques à ce jour jamais cœur enflammé N'avoit en se donnant si fortement aimé.

### LA DUCHESSE.

Si cet amour fut tel que je l'ai voulu croire,
Je le connoîtrai mieux quand, tout à votre gloire,
Dérobant votre tête à vos persécuteurs,
Vous vivrez redoutable à d'infâmes flatteurs.
C'est par le souvenir d'une ardeur si parfaite
Que, tremblant des périls où mon malheur vous jette,
J'ose vous demander, dans un si juste effroi,
Que vous sauviez des jours que j'ai comptés à moi.
Douceur trop peu goûtée, et pour jamais finie!
J'en faisois vanité; le ciel m'en a punie.
Sa rigueur s'étudie assez à m'accabler,
Sans que la vôtre encor cherche à la redoubler.

LE COMTE D'ESSEX.

De mes jours, il est vrai, l'excès de ma tendresse En vous les consacrant vous rendit la maîtresse : Je vous donnai sur eux un pouvoir absolu, Et vous l'auriez encor si vons l'aviez voulu. Mais, dans une disgrâce en mille maux fertile, Qu'ai-je à faire d'un bien qui vous est inutile? Qu'ai-je à faire d'un bien que le choix d'un époux Ne vous laissera plus regarder comme à vous? Je l'aimois pour vous seule; et votre hymen funeste Pour prolonger ma vie en a détruit le reste. Ah! madame, quel coup! Si je ne puis souffrir L'injurieux pardon qu'on s'obstine à m'offrir, Ne dites point, hélas! que j'ai l'âme trop sière: Vous m'avez à la mort condamné la première: Et refusant ma grâce, amant infortuné, J'exécute l'arrêt que vous avez donné.

LA DUCHESSE.

Cruel! est-ce donc peu qu'à moi-même arrachée, A vos seuls intérêts je me sois attachée? Pour voir jusqu'où sur moi s'étend votre pouvoir, Voulez-vous triompher encor de mon devoir? Il chancelle, et je sens qu'en ses rudes alarmes Il ne peut mettre obstacle à de honteuses larmes, Qui, de mes tristes yeux s'apprêtant à couler, Auront pour vous fléchir plus de force à parler. Quoiqu'elles soient l'esset d'un sentiment trop tendre, Si vous en prosites, je veux bien les répandre. Par ces pleurs, que peut-être en ce funeste jour Je donne à la pitié beaucoup moins qu'à l'amour; Par ce cœur pénétré de tout ce que la crainte Pour l'objet le plus cher y peut porter d'atteinte; Enfin, par ces serments tant de fois répétés De suivre aveuglément toutes mes volontés, Sauvez-vous, sauvez-moi du coup qui me menace. Si vous êtes soumis, la reine vous fait grâce; Sa bonté, qu'elle est prête à vous faire éprouver, Ne veut...

## LE COMTE D'ESSEX.

Ah! qui vous perd n'a rien à conserver. Si vous aviez flatté l'espoir qui m'abandonne, Si, n'étant point à moi, vous n'éliez à personne, Et qu'au moins votre amour moins cruel à mes feux M'eût épargné l'horreur de voir un autre heureux, Pour vous garder ce cœur où vous seule avez place, Cent fois, quoique innocent, j'aurois demandé grâce. Mais vivre, et voir sans cesse un rival odieux... Ah! madame, à ce nom je deviens furieux: De quelque emportement si ma rage est suivie, Il peut être permis à qui sort de la vie.

LA DUCHESSE.

Vous sortez de la vie! Ah! si ce n'est pour vous, Vivez pour vos amis, pour la reine, pour tous; Vivez pour m'affranchir d'un péril qui m'étonne; Si c'est peu de prier, je le veux, je l'ordonne.

LE COMTE D'ESSEX.

Cessez en l'ordonnant, cessez de vous trahir;
Vous m'estimeriez moins, si j'osois obéir.
Je n'ai pas merité le revers qui m'accable;
Mais je meurs innocent, et je vivrois coupable.
Toujours plein d'un amour dont sans cesse en tous lieux
Le triste accablement paroîtroit à vos yeux,
Je tâcherois d'ôter votre cœur, vos tendresses,
A l'heureux... Mais pourquoi ces indignes foiblesses?
Voyons, voyons, madame, accomplir sans effroi
Les ordres que le ciel a donnés contre moi:
S'il souffre qu'on m'immole aux fureurs de l'envic,
Du moins il ne peut voir de taches dans ma vie:
Tout le temps qu'à mes jours il avoit destiné,

C'est vous et mon pays à qui je l'ai donné.
Votre hymen, des malheurs pour moi le plus insigne,
M'a fait voir que de vous je n'ai pas été digne,
Que j'eus tort quand j'osai prétendre à votre foi :
Et mon ingrat pays est indigne de moi.
J'ai prodigué pour lui cette vie, il me l'ôte;
Un jour, peut-être, un jour il connoîtra sa faute;
Il verra par les maux qu'on lui fera souffrir...

SCÈNE VI. — LA DUCHESSE, LE COMTE D'ESSEX, CROMMER, GARDES, SUITE DE LA DUCHESSE.

## LE COMTE D'ESSEX.

Mais, madame, il est temps que je songe à mourir; On s'avance, et je vois sur ces tristes visages De ce qu'on veut de moi de pressants témoignages. Partons, me voilà prêt. Adieu, madame : il faut, Pour contenter la reine, aller sur l'échafaud.

### LA DUCHESSE.

Sur l'échasaud! Ah, ciel! quoi! pour toucher votre âme La pitié... Soutiens-moi...

### LE COMTE D'ESSEX.

Vous me plaignez, madame! Veuille le juste ciel, pour prix de vos bontés, Vous combler et de gloire et de prospérités, Et répandre sur vous tout l'éclat qu'à ma vie, Par un arrêt honteux, ôte aujourd'hui l'envie!

(aux gardes.)

١٠.

(à une suivante de la duchesse. )

Avancez, je vous suis. Prenez soin de ses jours; L'état où je la laisse a besoin de secours.

FIN DU QUATRIEME ACTE.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I. - ÉLISABETH, TILNEY.

### ÉLISABETH.

L'approche de la mort n'a rien qui l'intimide!
Prêt à sentir le coup il demeure intrépide!
Et l'ingrat, dédaignant mes bontés pour appui,
Peut ne s'étonner pas, quand je tremble pour lui!
Ciel!... Mais, en lui parlant as-tu bien su lui peindre
Et tout ce que je puis, et tout ce qu'il doit craindre?
Sait-il quels durs ennuis mon triste cœur ressent?
Que dit-il?

### TILNEY.

Que toujours il vécut innocent, Et que, si l'imposture a pu se faire croire, Il aime mieux périr que de trahir sa gloire.

ÉLISABETH.

Aux dépens de la mienne, il veut, le lâche, il veut Montrer que sur sa reine il connoît ce qu'il peut. De cent crimes nouveaux fût sa fierté suivie, Il sait que mon amour prendra soin de sa vie. Pour vaincre son orgueil prompte à tout employer, Jusque sur l'échafaud je voulois l'envoyer, Pour dernière espérance essayer ce remède: Mais la honte est trop forte, il vaut mieux que je cède, Que sur moi, sur ma gloire, un changement si prompt D'un arrêt mal donné fasse tomber l'affront. Cependant, quand pour lui j'agis contre moi-même, Pour qui le conserver? pour la duchesse? Il l'aime.

### TILNEY.

### La duchesse?

### ÉLISABETH.

Oui, Suffolk fut un nom emprunté Pour cacher un amour qui n'a point éclaté. La duchesse l'aima, mais sans m'être insidèle; Son hymen l'a fait voir : je ne me plains point d'elle. Ce sut pour l'empêcher que, courant au palais,

# ACTE V, SCENE III.

Jusques à la révolte il poussa ses projets.
Quoique l'emportement ne fût pas légitime,
L'ardeur de s'élever n'eut point de part au crime,
Et l'Irlandois par lui, dit-on, favorisé
L'a pu rendre suspect d'un accord supposé.
Il a des ennemis, l'imposture a ses ruses;
Et quelquesois l'envie... Ah! soible, tu l'excuses!
Quand aucun a'imtat n'auroit noirci sa soi,
Qu'il seroit innocent, peut-il l'être pour toi?
N'est-il pas, n'est-il pas ce sujet téméraire
Qui, faisant son malheur d'avoir trop su te plaire,
S'obstine à préférer une honteuse sin
Aux honneurs dont ta slamme eût comblé son destin?
C'en est trop; puisqu'il aime à périr, qu'il périsse.

## SCÈNE II. - ÉLISABETH, TILNEY, LA DUCHESSE.

LA DUCHESSE.

Ah! grâce pour le comte! on le mène au supplice. ÉLISABETH.

Au supplice?

LA DUCHESSE.

Oui, madame; et je crains bien, hélas! Que ce moment ne soit celui de son trépas. ÉLISABETH, à Elley.

Qu'on l'empêche : cours, vole, et fais qu'on le ramène. Je veux, je veux qu'il vive.

# SCÈNE III. - ÉLISABETH, LA DUCHESSE.

ÉLISABETH.

Ensin, superbe reine,
Son invincible orgueil te réduit à céder!
Sans qu'il demande rien, tu veux tout accorder!
Il vivra, sans qu'il doive à la moindre prière
Ces jours qu'il n'emploîra qu'a te rendre moins slère,
Qu'à te saire mieux voir l'indigne abaissement
Où te porte un amour qu'il brave impunément!
Tu n'es plus cette reine autresois grande, auguste:
Ton cœur s'est sait esclave; obéis, il est juste¹.

<sup>&#</sup>x27;Ce vers est parfait, et ce retour de l'indignation à la clémence est bien naturel. C'est une belle péripétie, une belle fin de tragédie, quand on passe de la

Cessez de soupirer, duchesse, je me rends. Mes bontés de ses jours vous sont de sûrs garants. C'est fait, je lui pardonne.

LA DUCHESSE.

Ah! que je crains, madame, Que son malheur trop tard n'ait attendri votre ame! Une secrète horreur me le fait pressentir. J'étois dans la prison, d'où je l'ai vu sortir; La douleur, qui des sens m'avoit ôté l'usage, M'a du temps près de vous fait perdre l'avantage; Et ce qui doit surtout augmenter mon souci, Pai rencontré Coban à quelques pas d'ici. De votre cabinet, quand je me suis montrée, Il a presque voulu me défendre l'entrée. Sans doute il n'étoit là qu'afin de détourner Les avis qu'il a craint qu'on ne vous vint donner. Il bait le comte, et prête au parti qui l'accable Contre ce malheureux un secours redoutable. On vous aura surprise; et telle est de mon sort... ÉLISARETH.

Ah! si ses ennemis avoient hâté sa mort, ll n'est ressentiment, ni vengeance assez prompte Qui me pût...

SCÈNE IV. - ÉLISABETH, LA DUCHESSE, CÉCILE.

#### ELISABETH.

Approchez : qu'avez-vous fait du comte? On le mène à la mort, m'a-t-on dit. cécile.

Son trépas

Importe à votre gloire ainsi qu'à vos états; Et l'on ne peut trop tôt prévenir par sa peine Ceux qu'un appui si fort à la révolte entraîne.

ÉLISABETH.

Ah! je commence à voir que mon seul intérêt N'a pas fait l'équité de son cruel arrêt.

crainte à la pitié, de la rigueur au pardon, et qu'ensuite ou retombe, par un accident nouveau, mais vraisemblable, dans l'ablme dont on vient de sortir. (Yoltaire.) Quoi! l'on sait que, tremblante à souffrir qu'on le donne, Je ne veux qu'éprouver si sa fierté s'étonne; C'est moi sur cet arrêt que l'on doit consulter; Et, sans que je le signe, on l'ose exécuter¹! Je viens d'envoyer l'ordre afin que l'on arrête; S'il arrive trop tard, on paîra de sa tête; Et de l'injure faite à ma gloire, à l'état, D'autre sang, mais plus vil, expîra l'attentat.

CÉCILE.

Cette perte pour vous sera d'abord amère; Mais vous verrez bientôt qu'elle étoit nécessaire.

ÉLISARETH.

Qu'elle étoit nécessaire! Otez-vous de mes yeux, Lâche, dont j'ai trop cru l'avis pernicieux. La douleur où je suis ne peut plus se contraindre : Le comte par sa mort vous laisse tout à craindre; Tremblez pour votre sang, si l'on répand le sien.

CÉCILE.

Ayant fait mon devoir, je puis ne craindre rien, Madame; et quand le temps vous aura fait connoître Qu'en punissant le comte on n'a puni qu'un traftre, Qu'un sujet infidèle...

ÉLISABETH.

Il l'étoit moins que toi, Qui, t'armant contre lui, t'es armé contre moi. J'ouvre trop tard les yeux pour voir ton entreprise. Tu m'as par tes conseils honteusement surprise : Tu m'en feras raison.

CÉCILE.

Ces violents éclats...

'C'est ce qui peut arriver en France, où les cours de justice sont en possession, depuis longtemps, de faire exécuter les citoyens sans en avertir le souverain, selon l'ancien usage, qui subsiste encore dans presque toute l'Europe; mais c'est ce qui n'arrive jamais en Angleterre; il faut absolument ce qu'on appelle le death warrant, la garantie de smort.

La signature du monarque est indispensable, et il n'y a pas un seul exemple du contraire, excepté dans les temps de trouble, où le souverain n'était pos reconnu. C'est un fait public, qu'Élisabeth signa l'arrêt rendu par les pairs contre le comte d'Essex. Le droit de la fiction ne s'étend pas jusqu'à contredire sur le théâtre les lois d'une nation si voisine de nous, et surtout la loi la plus sage, la plus humaine, qui laisse à la clémence le temps de désarmer la sévérité, et quelquefois l'injustice. (Voltaire,)

ÉLISABETH.

Va, sors de ma présence, et ne réplique pas.

SCÈNE V. - ÉLISABETH, LA DUCHESSE.

ÉLISABETH.

Duchesse, on m'a trompée; et mon âme interdite
Veut en vain s'affranchir de l'horreur qui l'agite.
Ce que je viens d'entendre explique mon malheur.
Ces témoins écoutés avec tant de chaleur,
L'arrêt si tôt rendu, cette peine si prompte,
Tout m'apprend, me fait voir l'innocence du comte;
Et, pour joindre à mes maux un tourment infini,
Peut-être je l'apprends après qu'il est puni.
Durs, mais trop vains remords! pour commencer ma peine,
Traitez-moi de rivale, et croyez votre haine;
Condamnez, détestez ma barbare rigueur:
Par mon aveugle amour je vous coûte son cœur;
Et mes jaloux transports, favorisant l'envie,
Peut-être encore, hélas! vous coûteront sa vie.

SCÈNE VI. -- ÉLISABETH, LA DUCHESSE, TILNEY.

ÉLISABETH.

Quoi! déjà de retour! As-tu tout arrêté? A-t-on reçu mon ordre? est-il exécuté?

TILNEY.

Madame...

ÉLISABETH.

Tes regards augmentent mes alarmes. Ou'est-ce donc? qu'a-t-on fait?

TILNEY.

Jugez-en par mes larmes.

ÉLISABETH.

Par tes larmes! Je crains le plus grand des malheurs.

Ma flamme t'est connue, et tu verses des pleurs!

Auroit-on, quand l'amour veut que le comte obtienne...

Ne m'apprends point sa mort, si tu ne veux la mienne.

Mais d'une âme égarée inutile transport!

C'en sera fait, sans doute?

TILNEY.
Oui, madame.

ÉLISABETH.

Il est mort?

Et tu l'as pu souffrir?

TILNEY.

Le cœur saisi d'alarmes,
J'ai couru; mais partout je n'ai vu que des larmes.
Ses ennemis, madame, out tout précipité:
Déjà ce triste arrêt étoit exécuté;
Et sa perte, si dure à votre âme affligée,
Permise malgré vous, ne peut qu'être vengée.

Enfin ma barbarie en est venue à bout! Duchesse, à vos douleurs je dois permettre tout. Plaignez-vous, éclatez: ce que vous pourrez dire Peut-ètre avancera la mort que je désire.

LA DUCHESSE.

Je cède à la douleur, je ne puis le celer;
Mais mon cruel devoir me défend de parler;
Et, comme il m'est honteux de montrer par mes larmes
Qu'en vain de mon amour il combattoit les charmes,
Je vais pleurer ailleurs, après ces rudes coups,
Ce que je n'ai perdu que par vous, et pour vous.

# SCÈNE VII. - ÉLISABETH, TILNEY.

ÉLISABETH.

Le comte ne vit plus! O reine! injuste reine! Si ton amour le perd, qu'eût pu faire ta haine? Non, le plus fier tyran, par le sang affermi...

SCÈNE VIII. - ÉLISABETH, SALSBURY, TILNEY.

ÉLISABETH.

Hé bien, c'en est donc fait! vous n'avez plus d'ami!

Madame, vous venez de perdre dans le comte Le plus grand...

ÉLISABETH.

Je le sais, et le sais à ma honte. Mais si vous avez cru que je voulois sa mort, Vous avez de mon cœur mal connu le transport. Contre moi, contre tous, pour lui sauver la vie, Il falloit tout oser; vous m'eussiez bien servie. Et ne jugiez-vous pas que ma triste flerté Mendioit pour ma gloire un peu de sûreté? Votre foible amitié ne l'a pas entendue; Vous l'avez laissé faire, et vous m'avez perdue. Me faisant avertir de ce qui s'est passé, Vous nous sauviez tous deux.

SALSBURY.

Hélas! qui l'eût pensé?

Jamais effet si prompt ne suivit la menace.

N'ayant pu le résoudre à vous demander grâce,

J'assemblois ses amis pour venir à vos pieds

Vous montrer par sa mort dans quels maux vous tombiez,

Quand mille cris confus nous sont un sûr indice

Du dessein qu'on a pris de hâter son supplice.

Je dépèche aussitôt yers vous de tous côtés.

ÉLISABETH.

Ah! le lâche Coban les a tous arrêtés. Je vois la trahison.

### SALSBURY.

Pour moi, sans me connoître,
Tout plein de ma douleur, n'en étant plus le maître,
J'avance, et cours vers lui d'un pas précipité.
Au pied de l'échafaud je le trouve arrêté.
Il me voit, il m'embrasse; et, sans que rien l'étonne,

- Quoiqu'à tort, me dit-il, la reine me soupçonne,
   Voyez-la de ma part, et lui faites savoir
- » Que rien n'ayant jamais ébranlé mon devoir.
- » Si contre ses bontés j'ai fait voir quelque audace,
- » Ce n'est point par sierté que j'ai resusé grâce.
- » Las de vivre, accablé des plus mortels ennuis,
- En courant à la mort, ce sont eux que je fuis;
- » Et s'il m'en peut rester quand je l'aurai soufferte,
- » C'est de voir que, déjà triomphant de ma perte,
- » Mes lâches ennemis lui feront éprouver... »
  On ne lui donne pas le loisir d'achever :
  On veut sur l'échafaud qu'il paroisse. Il y monte;
  Comme il se dit sans crime, il y paroit sans honfe;
  Et, saluant le peuple, il le voit lout en pleurs
  Plus vivement que lui ressentir ses malheurs.
  Je tâche cependant d'obtenir qu'on diffère

Tant que vous ayez su ce que l'on ose faire. Je pousse mille cris pour me faire écouter; Mes cris hâtent le coup que je pense arrêter. Il se met à genoux; déjà le fer s'apprête; D'un visage intrépide il présente sa tête, Qui du tronc séparée...

### ÉLISABETH.

Ah! ne dites plus rien: Je le sens, son trépas sera suivi du mien. Fière de tant d'honneurs, c'est par lui que je règne1; C'est par lui qu'il n'est rien où ma grandeur n'atteigne; Par lui, par sa valeur, ou tremblants, ou défaits, Les plus grands potentats m'ont demandé la paix; Et j'ai pu me résoudre... Ah! remords inutile! Il meurt, et par toi seule, ô reine trop facile! Après que tu dois tout à ses fameux exploits, De son sang pour l'état répandu tant de fois, Oui iamais cut pensé qu'un arrêt si funeste Dût sur un échafaud faire verser le reste? Sur un échafaud, ciel! quelle horreur! quel revers! Allons, comte; et du moins aux yeux de l'univers Faisons que d'un infâme et rigoureux supplice Les honneurs du tombeau réparent l'injustice. Si le ciel à mes vœux peut se laisser toucher, Vous n'aurez pas long-temps à me la reprocher.

'Rien ne prouve mieux l'ignorance où le public était alors de l'histoire de ses voisins. Il ne serait pas permis aujourd'hui de dire qu'flisabeth régnait par le comte d'Essex, qui venait de laisser détruire honteusement en Irlande la seule armée qu'ou lui ett jamais confiée.

Il n'y a guère rien de plus mauvais que la dernière tirade d'Élisabeth : Les plus grands potentats par Essex tremblants lus ont demandé la paix, après qu'elle doit tout à ses fameus exploits. Qui est jamais pensé qu'el det mourir sur un écha/aud? Quel revers! On voit assex que ces froides réflexions sont tout languir; mais le dernier vers est fort beau, parce qu'il est touchant et passionné.

. . · . •

# TABLE DES MATIERES

### DU DEUXIÈME VOLUME.

| •                                                 | Pag. |
|---------------------------------------------------|------|
| Herachus                                          | 1    |
| Examen d'Héraclius                                | 76   |
| Don Sanche                                        | 80   |
| Examen de Don Sanche                              | 147  |
| Nicomède                                          | 149  |
| Examen de Nicomède                                | 316  |
| Sertorius                                         | 219  |
| Poésies diverses                                  | 285  |
| Stances                                           | 287  |
| Vers sur le cardinal de Richelieu                 | 288  |
| Chanson                                           | 288  |
| Épitaphe de Mlle Ranquet                          | 289  |
| Sonnet sur les Uranins et les Jobelins            | 289  |
| Au Roi 290                                        | 291  |
| Élégie                                            | 292  |
| Au Roi, sur son retour de Flandre                 | 295  |
| Poésies sacrées. — Psaume 112                     | 998  |
| Psaume 113                                        | 298  |
| Psaume 148                                        | 309  |
| Poésies latines. — Petri Cornelii excusatio       | 308  |
| DISCOURS DE P. CORNEILLE SUR LA POÉSIE DRAMATIQUE | 311  |
| PREMIER DISCOURS. Du poëme dramatique             | 313  |

# 528 TABLE DES MATIÈRES.

|                                           | Pag. |
|-------------------------------------------|------|
| SECOND DISCOURS. De la tragédie           | 344  |
| TROSSIÈME DISCOURS. Des trois Unités      | 380  |
| CEUVRES DE THOMAS CORNEILLE.              |      |
| Éloge de Thomas Corneille, par M. de Boze | 401  |
| Ariane                                    | 411  |
| Le Conte d'Essex                          | 469  |

TIN BE LA TABLE

•

.

·

•

,

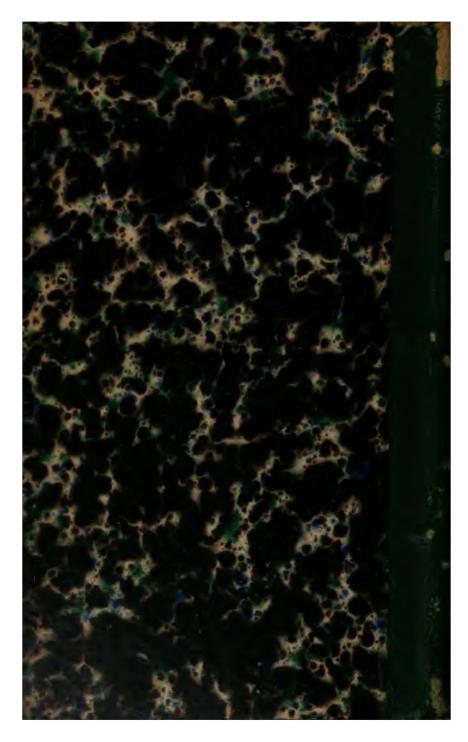